











DE LA

# CHUTE DE L'EMPIRE

ROMAIN.





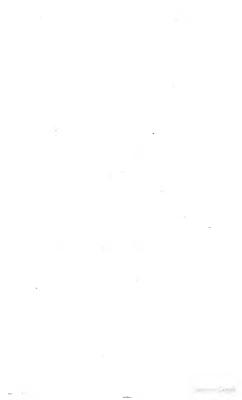



DE LA

# CHANDE LEVELE

ROMAIN

#### DE BUTTER OF THE EXPLICATION

19. 477 75.0 . 7

Alastonias to automici

1 me prun



### N.-J. GREGOIR, V. WOUTERS ET C\*, IMPRIMEURS-LIBRAIRES, RUE D'ASSAUT, 8.



BIBLIOTHÈQUE S...
Les Ferteires
60 - CHANTILLY



DE LA

# CHUTE DE L'EMPIRE

ROMAIN

### DU DÉCLIN DE LA CIVILISATION,

DE L'AN 250 A L'AN 1000;

#### J.-C.-L. SISMONDE DE SISMONDI.

Assené étranger de l'Institut de France,



### BRUXELLES,

N .- J. GREGOIR, V. WOUTERS ET C., IMPRIMEURS-LIBRAIRES,

RUE D'ASSAUT, 8.



BIBLIOTHÈQUE S...
Les Festelhes
60 - CHANTILLY

## PRÉFACE.

La plus importante, la plus universelle et la plus longue des convulsions auxquelles le genre humain ait été exposé, est celle qui a détruit l'ancienne civilisation pour préparer les élémens de la nouvelle.

Elle a pris les hommes au point le plus éteré de perfectionnement auquel lis fussent encore parreuus, soit dans la carrière de l'orainsation sociale et de la législation, soit dans celle de la philosophie, des lettres et des arts, et lelle les a précipités, par des acoès redoublés et toujours plus effir, et elle les a pricapités, par des acoès redoublés et toujours plus effir, ans, dans la plus complète barbarie.

Elle a compris dans ses effets toute la partie de la race humaine qui avoit alors la conscience de son existence et la capacité de conserver des souvenirs, toute celle, par conséquent, dont des monumens écrits nous ont transmis les pensées.

Elle a continué au moins pendant huit siècles, en assignant son commencement au règne des Antonins, lorsque les peuples paraissoient parvenus à leur plus haut point de prospérité, et en se prolongeant, par des secousses successives, jusqu'à la dissolution presque absolue de toutes les anciennes associations d'hommes, et au renouvellement de la société dès ses fondemens.

L'empire romain, qui couvroit alors tout ce qu'on croyoit être la terre habitable, fut envahi par tous les peuples barbares qui l'entouroient, ravagé, dépeuplé, mis en pièces. Les nations conquérantes qui s'étoient partagé ses débris essayérent de fonder sur son antiques sol de nombreuses monarchies; toutes, après deux ou trois générations, disparurent. Leurs institutions sauvages étoient insuffisantes pour conserver la vie des peuples. Deux grands hommes s'élevèrent ensuite, Mahomet dans l'Orient, Charlemagne sur les bords du

Rhin; et ils tentèrent l'un après l'autre de se mettre à la tête d'une civilisation nouvelle. L'un et l'autre fonda un empire qui, pendant un temps, égala en puissance l'ancien empire romain. Toutefois le moment de la réorganisation n'étoit pas encore venu; l'empire des khalifes et celui des Carlovingiens eroulèrent en peu de temps. Les nations alors parurent dissoutes ; les races s'étoient mélées ; un pouvoir violent et temporaire étoit saisi par des rois, par des émirs, qui n'étoient point les chefs des peuples, mais les mattres accidentels d'une fraction de territoire circonscrite au hasard. Personne ne pouvoit plus croire qu'il avoit une patrie ou un gouvernement. Toute protection sociale cessa enfin, et les villes et les communes s'armant pour leur propre défense, le moment vint où les propriétaires de terres bâtirent quelques retraites fortifiées, où les bourgades et les cités relevèrent leurs murs, où tous s'armèrent pour leur propre défense, Chacun dut reprendre le gouvernement dans ses propres mains, et recommencer les sociétés par leurs premiers élémens. Telle est l'effrayante révolution qui s'accomplit du 111º au x° siècle de notre ère. et qui cependant, en raison même de son universalité et de sa durée, n'a pas même un nom commun sous lequel on puisse la désigner.

Pour saisir l'ensemble de cette immense catastrophe, il l'aut en que que sorte la ramener sous un foyer unique ; il faut élaguer les faits qui disséminent l'atteution; il faut se borner aux grands mouvemens de chaque peuple et de chaque siècle; il faut montrer l'accord des conquérans barbarcs, qui ne savoient pas eux-mêmes qu'ils agissoient de concert; il faut suivre l'histoire morale de l'univers, en abandonnant le détail des guerres et des crimes; il faut enfin chercher dans l'intelligence des causes cette unité de dessin qu'une scène si mouvante nous refuse. La première moitié du moyen âge se présente à nos regards comme le chaos, mais ce chaos recèle sous ses ruines d'importantes leçons.

Après avoir consacré de longues années à l'étude de la renaissance de l'Europe, j'ai cru qu'il y auroit quelque avantage à saisi d'un seul coup d'œil l'ensemble de ce grand bouleversement. Déjà, il y a quinze ans, j'essayai de faire comprendre la marche de cette révolicito terrible, dans une suite de discours prononcés à Genéve, devant une assemblée peu nombreuse. Encouragé par l'intérêt qu'ils mo embloient avoir excité, je réservois ce vaste tableau pour l'exposer un jour dans une des capitales du monde lettré. L'âge, qui s'avance,

m'averiti de ne plus compter sur la possibilité d'un enseignement oral; j'ai senti d'ailleurs qu'il pouvoit être utile de s'adresser à un public bien plus nombreux que celui qui peut suivre un cours, ou celui auquel de longs ouvrages sont destinés, et de lui offrir seulement les résultats de recherches plus étendues.

Un tableau de la première moitié du moyen âge, c'est l'histoire de la chute de l'empire romain, de l'invasion et de l'établissement des barbares au milieu de ses ruines; c'est plus encore l'histoire de la destruction de la civilisation antique, et des premières tentatives pour la réorganisation des sociétés modernes : c'est enfin le résumé des souffrances de toute la race humaine du 111° siècle de l'ère chrétienne jusqu'à la fin du xe. Dans ces volumes, plus encore que dans l'Histoire de la Renaissance de la Liberté en Italie ', i'ai été obligé de courir rapidement sur les événemens, de ne montrer que des résultats, de m'abstenir de toute discussion critique, de tout appel à mes autorités. J'aime à croire que, parmi ceux qui me liront, quelques uns voudront recourir aux travaux par lesquels je me suis préparé à ce résumé. Ils verront, surtout par les premiers volumes de mon Histoire des Français, que les faits et les résultats qui peuvent ici paraître avancés légèrement, ont été cependant rassemblés et múris par des études consciencieuses.

L'un et l'autre ouvrage ont paru d'abord en anglais, dans le recueil intitule: Cobinet Cyclopadia, du docteur Lardner; le premier sous le titre de : History of the Italian Republics, et le second sous celui de : History of the Fall of the Romon Empire.

DE LA

# CHUTE DE L'EMPIRE

### ROMAIN

DU DÉCLIN DE LA CIVILISATION.

#### CHAPITRE PREMIER.

INTRODUCTION. - Grandeur et foiblesse de l'empire romain.

Entre les études destinées à élever l'âme ou à éclairer l'esprit, il y en a bien peu qu'on puisse mettre au-dessus de celle de l'histoire, lorsque l'on considère celle-ci, non plus comme une vaine nomen-clature de faits, de personnages et de dates, mais comme une partie essentielle du grand système des sciences politiques et morales; comme le recueil de toutes les expériences qui tendent à éclaircir la théorie du bien public.

C'est une conséquence nécessaire de la foiblesse de l'homme, de son impuissance pour résister par ses seules forces à toutes les douleurs, à tous les dangers dont il est sans cesse entouré, que son besoin d'association : il s'unit avec ses semblables pour obtenit d'eux el leur offirie ne retour un secours mutule; il cherche en eux une garantie contre les infirmités de l'enfance, de la vieillesse et des maladies; il leur demande de repousser en commun les forces ennemies de la nature, de protéger en commun les fortes que chacun fera pour son propre bien-être, de garantir sa paix, la propriété qu'il a créée, le repos qu'il s'est assuré, et l'usage qu'il fait de crepos, pour le développement de son être moral. Deux buts bien

distincts se présentent à lui aussitôt qu'il peut réfléchir : d'abord son contentement avec les facultés dont il se sent doué, ensuite le perfectionnement de ces facultés même, ou son progrès vers un état supérieur. Il ne demande pas seulement à être heureux, il demande à se rendre digne de goûter un bonheur d'une nature plus relevée. Le bonheur et la vertu sont donc le double but, d'abord de tous les efforts individuels de l'homme, ensuite de tous ses efforts combinés. Il cherche dans sa famille, dans sa fondition, dans sa patrie, les moyens de faire ce double progrès; aucune association ne répond complétement à ses vœux, sei elle ne facilité l'une t'l'autre.

La théorie de ces associations, cette théorie d'une bienfaisance universelle, est ce qu'on a quelquefois désigné par le nom de science sociale, quelquefois par celui de sciences politiques et morales. Quand on la considère dans son ensemble, la science sociale embrasse tout ce que les associations humaines peuvent faire pour l'avantage général et pour le développement moral de l'homme : quand on la considère dans ses ramifications, on trouve qu'on doit ranger au nombre des sciences politiques et morales la politique constitutive, la législation, la science administrative, l'économie politique, la legislation, la science de la défense nationale, la science de l'éducation, la science en la plus intime de toutes, celle de l'instruction morale de l'homme fait ou la religion. A toutes ce sciences en partie spéculatives, l'histoire s'unit sans cesse, comme en formant la partie expérimentale; elle est le registre commun des expériences de toutes ces sciences.

Nous savons que le nom seul de politique rappelle des souvenis souvent amers, souvent douloureux, et que bien des gens ne considérent point sans nne espèce d'effroi l'étude d'une science qui leur est plus signalée par les haines qu'elle a produire. Avant de prononcer cependant notre aversion pour les sciences politiques, souvenons-nous que ce seroit mépriser le bonheur, les lumières et les vertus des hommes. Il sagit, d'une part, de trouver comment la sagesse de quelques uns peut le mieux être employée à l'avancement de tous, comment les vertus peuvent être le pius thonorées, comment les vices peuvent être le plus découragés, comment les crimes peuvent être le mieux prévenus, comment, dans lenr punition même, le plus grand bien social pour être obtenu avec la plus grande économie de maux. Il s'agit, d'autre

dart, de connoître comment se forment et se distribuent les richesses, comment le bien-être physique que ces richesses procurent peut s'étendre sur le plus grand ombre possible d'hommes, comment il peut contribuer le plus à leurs jouissances : il s'agit donc aussi de l'aisance commune, de l'aisance domestique, du bonheur de l'intérieur des familles. A près avoir porté ses regards sur tout ce que la politique embrasse, qui oseroit dire qu'il la méprise?

Mais cette science si importante dans son but, cette science si intimement liée avec tout ce qu'il y a de plus noble dans la destination de l'homme, est-elle aussi certaine qu'elle est relevée par son objet? conduit-elle à ce but vers lequel elle prétend diriger nos efforts? Ses principes sont-ils désormais établis de manière à ne pouvoir plus être ébranlés? Il faut en convenir : il n'en est point ainsi. La science sociale s'est partagée entre un grand nombre de branches, dont chacune suffit amplement pour occuper la vie de l'homme le plus studieux. Mais il n'est aucune de ces branches où des sectes rivales ne se soient élevées, et où elles ne s'attaquent sur les principes mêmes de tous leurs enseignemens. Dans la politique spéculative, les libéraux et les serviles disputent sur les bases fondamentales de toute association. Dans la législation, les écoles de droit n'ont pas moins montré d'opposition l'une à l'égard de l'autre ; les unes considèrent toujours ce qui a été, les autres ce qui doit être ; et dans les pays qui ont adopté le droit latin comme dans ceux qui prennent la coutume pour base de leur législation, ces deux systèmes sont hostiles l'un pour l'autre. Dans l'économie politique une doctrine contradictoire est professée avec un même degré de chaleur. sur les bases mêmes de la science; et l'on en est encore à se demander si les progrès de la production, si ceux de la population, sont toujours un bien, ou s'ils sont quelquefois un mal. Dans la théorie de l'éducation, on dispute sur tous les moyens de répandre les lumières ; on dispute sur l'avantage des lumières elles-mêmes, et il se trouve encore des gens qui recommandent l'ignorance comme gardienne de la vertu du peuple et de son bonheur. La plus relevée des sciences sociales, la plus bienfaisante, la plus consolante quand elle arrive à son but, la religion, est aussi la plus controversée : des sectes hostiles changent trop souvent un lien d'amour en une arme pour le combat. Jamais plus que dans ce siècle, peut-être, on n'invoqua les principes sur toutes les parties des sciences sociales; jamais les principes ne furent plus difficiles à déterminer; jamais il ne fut plus impossible d'en présenter un seul qui eût obtenu l'assentiment universel.

Il n'en est point de même des autres parties de nos connaissances. Les faits physiques, les premiers principes qui en découlent, sou lieu universellement reconnus et constatés. Dans les sciences naturelles on marche d'évidence en évidence; si quelquefois on révoque en doute une théorie qui avoit été long-temps adoptée pour expliquer des faits reconnus, la plus grande partie de ces faits n'en demeure pas moins à l'abri de toute dénégation. Dans les sciences sociales, au contraire, ce sont bien moins sur les formes du raisonnement que nous entretenons des doutes que sur les faits eux-mêmes d'où nous prétendons tirre des conclusions; parmi ces faits il n' y en a presque aucun de suffisamment établi pour servir de base à un principe. C'est que dans les sciences physiques, les faits sont des essais scientifiques, circonscrits par le but qu'on veut atteindre; tandis que dans les sciences politiques et morales, les faits sont les actions indépendantes des hommes.

Ce doute cruel qui s'attache à toutes les parties des sciences politiques et morales doit-il cependant nous faire perdre courage? Parce que la vérité n'est pas démontrée devons-nous renoncer à la chercher? devons-nous abandonner l'espérance de la trouver jamais? Nous le voudrions que nous ne le pourrions pas; ces mêmes sciences sont tellement usuelles que nous ne pouvons faire un pas dans la vie sans invoquer leur aide. Quand nous renoncerions à la recherche de la vérité, nous ne suspendrions pas pour cela toutes nos actions; cependant puisque chacune réagit sur nos semblables, chacune doit être réglée par les grandes lois de l'association humaine, par ces sciences politiques et morales elles-mêmes que quelques uns affectent de mépriser.

Lorsque d'anciens astronomes avoient placé la terre au centre de l'univers, et qu'ils faisoient lever le soleil et tourner le firmament autour d'elle, leur erreur ne pouvoit s'étendre que sur des sphères de carton, et les globes célestes n'étoient point dérangés dans leur cours glorieux par Ptolémée ou par Ticho-Brahé. Galilée lui-même, lorsque le saint-offile l'eut forcé à abjurer sa sublime théorie, ne put s'empêcher de dire : Eppur si muove (elle tourne cependant). En effet, l'inquisition ne pouvoit pas arrêter l'orbite de la terre, comme elle arrêtoit l'essor de l'entendement humain. Mais toute étude des

sciences politiques et morales seroit interdite, que leur pratique ne pourroit pas être suspendue un seul instant. Il v a des peuples qui n'ont jamais voulu réfléchir sur la théorie du gouvernement des hommes : ont-ils cru pour cela pouvoir se passer de gouvernemens? Non : ils ont adopté au hasard quelqu'un des systèmes qu'ils n'auroient dù choisir qu'après de mûres réflexions. Les hommes à Maroc out comme à Athènes, à Venise tout comme à Uri, à Constantinople comme à Londres, auroient voulu que leurs gouvernemens leur facilitassent la route du bonheur et de la vertu. Tous ont le même but, et tous agissent : faut-il donc qu'ils agissent sans regarder ce but? faut-il qu'ils marchent sans savoir s'ils avanceront où s'ils reculeront? On ne sauroit proposer à aucun souverain, à aucun conseil, aucune mesure politique, militaire, administrative, financière, religieuse, qui ne doive faire du bien ou du mal aux hommes, qui ne doive en conséquence être jugée d'après les sciences sociales : faudra-t-il que toutes ces déterminations de tous les jours soient prises en aveugle? Bien plus, préférer ce qu'on a, demeurer où l'on est, c'est tout aussi bien choisir que si l'on faisait le contraire, que si l'on abandonnait le certain pour l'incertain, ou la réalité pour l'ombre : faudra-t-il donc toujours choisir sans connoître ?

Les sciences sociales sont obscures, cherchons à les éclaireir; elles sont incertaines, cherchons à les fixer; elles sont spéculatives, cherchons à les établir sur l'expérience. C'est notre devoir comme hommes, c'est la base de toute notre conduite, c'est le principe du bien ou du mal que nous pouvons faire: l'indifférence sur de telles questions seroit compable.

Pour porter les recherches sur les sciences sociales aussi loin qu'elles peuvent atteindre, il faut sans doute les diviser; il faut que toute la force d'un esprit spéculatif s'attache à une seule branche, pour pousser aussi avant que la foiblesse humaine peut le permettre et la connoissance des détails et l'enchartement des principes. L'homme qui voudra faire avancer la science particulière qu'il professe derva se contenter d'étre ou publiciste, ou jurisconsulte, ou économiste, ou moraliste, ou instituteur. Mais puisque tous les hommes sont soumis à l'action des sciences sociales, puisque tous influent à leur tour sur leurs semblables, puisque tous jugent et seront jugés, il importe que tous arrivent aux résultats généraux. Il importe que tous conceivent les conséquences des institutions et des

actions humaines : ces conséquences ils les trouveront dans l'histoire.

L'histoire est le dépôt général des expériences de toutes les sciences sociales. Non moins sans doute que la physique, que la chimie, que l'agriculture, que la médecine, la haute politique est expérimentale, la législation, l'économie politique, les finances, la guerre, l'éducation, la religion, le sont aussi. L'expérience seule peut nous apprendre jusqu'à que piont ce qui a été inventé pour servir la société humaine, pour la réunir, la défendre, l'instruire, élever la dignité morale de l'homme, ou augmenter ses jouissances, a atteint son but ou a produit un effet contraire.

Mais, à la différence des sciences naturelles, nous attendons les expériences dans les sciences sociales ; au lieu de les faire, nous les prenons telles qu'elles nous sont données par les siècles passés; nous ne sommes point les maîtres de les choisir ou de les diriger; car, pour une expérience manquée, il y va de la vertu et du bonheur de nos égaux et de nos semblables; et non pas de quelques hommes seulement, mais de quelques milliers ou de quelques millions d'hommes. On ne connott qu'un seul exemple d'un projet pour faire avancer les sciences politiques par des expériences qui auroient eu pour but, non l'intérêt des gouvernés, mais l'instruction des gouvernans. Vers l'an 260 de Jésus-Christ, l'empereur Gallien, l'un de ceux qui, dans la longue suite des césars, contribua le plus peut-être à perdre l'empire romain par son indolence et sa légèreté, se figura cependant qu'il étoit philosophe, et il trouva en foule des courtisans pour le confirmer dans la haute opinion qu'il s'étoit formée de son aptitude et de son amour pour la science. Il résolut de choisir, dans l'empire romain, des cités expérimentales, qu'il soumettroit aux différens régimes inventés par les philosophes, pour le plus grand bien de tous. Le philosophe Plotinus devoit être chargé d'organiser dans l'une d'elles la république de Platon. Cependant les barbares s'avancoient, le nonchalant Gallien ne leur opposoit nulle part de résistance; ils dévastoient successivement toutes les contrées où les cités expérimentales devoient être établies, et ce rêve d'un empereur ne fut jamais exécuté.

Aucun homme n'a sans doute le droit de mettre ainsi la nature humaine en expérience; cependant un empereur romain pouvoit être à peu près sûr que la théorie quelconque d'un philosophe seroit

meilleure que la pratique de ses préfets du prétoire ou de ses gouverneurs, et nous pouvons regretter que la singulière expérience de Gallien ait été abandonnée. Mais, pour tout autre qu'un empereur romain, l'étude expérimentalo des sciences sociales ne peut se faire que dans le passé. Là, les résultats de toutes les institutions se montrent à nous, mais compliqués, embarrassés les uns dans les autres ; ni les causes ni les effets ne se présentent distinctement à notre vue. Le plus souvent un long espace de temps les sépare ; le plus souvent il faut chercher plusieurs générations en arrière, l'origine de ces opinions, de ces passions, de ces foiblesses, dont les conséquences se manifestent après des siècles. Souvent aussi ces causes antiques ont été mal observées, et plusieurs sont entourées de ténèbres qu'il est absolument impossible de percer. Mais ce qui rend surtout la science confuse et incertaine, c'est que plusieurs causes concourent toujours à produire chaque effet : qu'il faut même bien souvent chercher dans une autre branche des sciences politiques l'origine d'un phénomène qui se présente à nous dans celle qui nous occupe. Ainsi, l'on admire la tactique des Romains; peut-être n'estce pas à elle, mais à l'éducation de leur enfance, qu'il faut demander compte de leurs succès à la guerre. On veut adopter le jury des Anglais : peut-être demeurera-t-il sans équité ou sans indépendance, s'il n'est pas appuyé par les opinions religieuses du peuple qui l'a institué. On parle de la fidélité des Autrichiens envers leur gouvernement ; peut-être n'est-ce pas le gouvernement qu'ils aiment, mais les lois économiques qui les régissent.

Qu'on ne s'étonne donc pas si les sciences sociales sont peu avancées, si leurs principes sont incertains, si elles ne présentent pas une question qui ne soit controversée. Ce sont des sciences de faits, et il n'y a pas un des faits sur lesquels elles reposent que quelqu'un ne soit prêt à nier : es sont des sciences d'observation, et combien peu d'observations bien faitesa-t-on recueillies pour elles! Qu'on s'étonne plutôt que dans cet état de doute et d'incertitude les hommes se haissent les hommes s'insullent pour cq u'ils entendent si peu. Il n'y a peut-être pas une domination de secte politique, philosophique ou religieuse, qui, pendant un temps, n'ait été convertie en injure ; il n'y a pas'une des opinions contradictoires qui ont été entretenues, sur des sujets si difficiles, si compliqués, par des hommes qui ne se proposient que le bien de leurs semblables, qu'on n'ait frappée à son

tour d'anathème, comme si elle ne pouvoit appartenir qu'à un malhonnête homme. Panvres apprentis que nous sommes dans la théorie de l'homme social! Comment osons-nous prononcer que, pour adopter tel principe, il faut un cœur corrompu, quand nous ne pouvons pas même démontrer qu'il recèle une erreur de l'esprit? Étudions, et senlement alors nous sentirons toute notre ignorance; étudions, et en apprenant à connoître les difficultés, nous apprendrons à concevoir aussi comment elles ont pu faire nattre les systèmes les plus opposés. L'histoire, si nous l'approfondissons, nous laissera des doutes peutêtre encore sur la manière dont nous devons nous conduire, ou participer à la conduite de la société dont nous sommes membres ; mais elle ne nous en laissera aucun sur l'indulgence que nous devons aux opinions des autres hommes. Quand la science est si compliquée . quand la vérité est si obscure et si éloignée de nous, quand chaque progrès dans le travail soumet à notre examen une difficulté nouvelle. fait lever de nouvelles questions, non encore résolues, quand nous ne sommes pas sûrs de nous-mêmes, comment porter un jugement sur ceux qui diffèrent de nous?

La partie de l'histoire dont nous nous proposons de tracer ici rapidement le tableau, non pour établir un système, non pour ébranler ou affermir des principes, des opinions, des institutions, mais pour demander loyalement au temps passé compte de ce qui a existé et des causes qui l'ont fait exister, cette partie est riche en instructions, plus, il est vrai, qu'en glorieux exemples. Dans les deux premiers siècles de l'ère chrétienne, le monde connu étoit réuni sous une monarchie presque universelle; il sembloit devoir recueillir tous les fruits de la plus haute civilisation à laquelle l'antiquité soit parvenue. C'est à cette époque que, fixant sur lui nos regards, nous chercherons à signaler les germes de destruction qu'il contenoit déià en lui. Nous tracerons ensuite rapidement le tableau de la grande lutte des barbares contre les Romains, et nous montrerons l'empire d'Occident succombant sous leurs attaques. Les barbares s'efforcèrent alors de reconstituer ce qu'ils avoient détruit, les Francs mérovingiens, les Sarrasins, les Francs carlovingiens et les Saxons s'essayèrent, chacun à leur tour, à relever une monarchie universelle; leurs efforts mêmes contribuèrent à dissoudre toujours plus l'ancien ordre social , et accablèrent la civilisation sous ses ruines. L'empire de Dagobert, celui des khalifes, celui de Charlemagne et celui d'Othon-le-Grand tombèrent avant la fin du x siècle. Ces grands bouleversemens détruisirent enfin la tendance qu'avoit conservée le genre humain à se reconstituer en une seule monarchie. A la fin du x siècle, la société humaine étoit revenue à ses premiers élémens, à l'association des citopens dans les bourgs et les villes. Nous nous arrêterons à l'an mille, sur la poussière des anciens empires : c'est l'époque où recommencent récliement toutes les histoires modernes.

Ce temps de barbarie et de destruction que nous nous proposons de parcourir est en général peu connu; la plupart des lecteurs s'empressent d'en détourner leurs regards.

D'ailleurs il n'a produit, dans toute sa durée, aucun historien digne d'être placé en première ligne. La confusion des faits, notre ignorance invincible sur un grand'nombre de détails, sur plusieurs périodes tout entières, sur plusieurs des causes qui ont produit les plus grandes révolutions; le manque de philosophie, souvent de jugement de ceux qui nous ont raconté les évinemens; le grand nombre de crimes dont cette poque est souillée, et l'excès de misère auquel l'espèce humaine fut réduite, nuisent sans doute essentiellement à l'intérêt que cette histoire auroit pu exciter. Ces motifs ne doivent cependant pas nous empêcher de chercher à la mêux connoître.

La période, en effet, que nous nous proposons de parcourir est bien plus rapprochée de nous que celles que nous avons coutume d'étudier avec le plus d'ardeur. Elle est plus près, non pas seulement dans l'ordre des dates, mais aussi dans celui des intérêts. Nous sommes les enfans de ces hommes que nous allons chercher à connoître. Nous ne sommes pas ceux des Grecs ou des Romains. Avec eux ont commencé les langues que nous parlons, les droits auxquels nous avons été soumis ou que nous reconnoissons encore; plusieurs des lois qui nous régissent ; les opinions, les préjugés plus puissans que les lois, auxquels nous obéisisons et auxquels obéiront peut-être encore nos neveux. Les neuples que nous allons passer en revue professoient, pour la plupart, comme nous, la religion chrétienne : mais à cet égard la différence est bien plus frappante que le rapport. Les siècles qui se sont écoulés du 1ve au x° sont ceux où l'Église a le plus éprouvé les funestes effets de l'ignorance, de la barbarie croissante, et de l'ambition mondaine; il faut à peine leur demander quelques germes de la religion épurée que nous professons aujourd'hui, La direction donnée à l'éducation de la jeunesse, l'étude d'une langue alors mourante, aujourd'hui morte, et des chefsd'œuvre qu'elle recéloit, datent de la même époque, aussi bien que l'institution de plusieurs universités, de plusieurs écoles, qui consevrent à l'Europe l'esprit des siècles passès. Enfin. c'est alors que des débris du grand empire romain se formèrent tous les États modernes, dont plusieurs subsistent encore. C'est à la naissance des peuples auxquels nos divers intérêts nous lient, que nous allons assister.

La chute de cet empire romain dans l'Occident est le premier spectacle qui se présentera à nous, et ce n'est pas pour nous le moins riche en leçons. Les peuples, arrivés au même degré de civilisation, s'aperçoivent qu'il existe entre eux une certaine parenté. La vie de l'homme privé au temps de Constantin, au temps de Théodose, ressemble plus à la nôtre que celle de nos barbares ancêtres dans la Germanie, ou que celle de ces vertueux et austères citoyens des républiques de la Grèce et de l'Italie, dont nous admironsles chefs-d'œuvre, mais dont nous comprenons mal les mœuirs. Ce n'est qu' après voiblen conçul e rapport et la différence entre l'organisation de l'aropir et celle de l'Europe moderne que nous oserons préjuger si les calamités qui l'écrasèrent peuvent nous atteindre nous atteindre.

Le nom seul de l'empire romain réveille pour nous toutes les idées de grandeur, de puissance et de magnificence. Par une confusion bien naturelle à notre esprit, nous rapprochons des temps éloignés et souvent dissemblables, pour réunir sur lui une auréole de gloire. La république romaine avoit produit des hommes dont la grandeur morale ne fut peut-être jamais surpassée sur la terre. Ils avoient transmis, si ce n'est leurs vertus, du moins leurs noms à leurs descendans; et jusqu'à la fin de l'empire, ceux qui, dans l'oppression et la bassesse, se disoient toujours citoyens romains, sembloient aussi toujours vivre au milieu de leurs ombres et de leurs souvenirs. Les lois avoient changé d'esprit, mais le progrès avoit été lent, et à peine aperçu du vulgaire. Les mœurs n'étoient plus les mêmes, mais le souvenir des mœurs anciennes vivoit toujours. La littérature s'étoit conservée avec la langue, et elle établissoit une communauté d'opinions, d'émotions, de préjugés, entre les Romains du temps de Claudien et les Romains du temps de Virgile. Les magistratures, enfin, avoient, pour la plupart, conservé les mêmes noms et les mêmes décorations, quoique leur pouvoir se fût évanoui, et le peuple de Rome se rangeoit encore devant les licteurs qui précédoient le consul revêtu de pourpre, neuf cents ans après l'institution du consulat.

Depuis le temps d'Auguste à celui de Constantin, le monde romain conserva à peu près les mêmes frontières. Le dieu Terme, pas plus qu'au temps de la république, n'avoit point appris à reculer. Cette règle ne souffrit qu'une seule grande exception. La Dacie, conquête de Trajan au nord du Danube, et en-dehors des frontières naturelles de l'empire, fut abandounée après un siècle et demi de possession. Mais la guerre, que les Romains du 1" siècle protient toujours endehors de leurs frontières, étoit, au 1v\*, presque toujours reportée par les barbares dans l'enceinte romaine. Les empercurs ne pouvoient plus défendre des provinces qu'ils prétendoint toujours dominer, et souvent ils voyoient sans regrets de vaillans ennemis devenir leurs hôtes et occure les déserts de leur empire.

Cette fixité des limites de l'empire romain tenoit surtout à ce que, dans le temps de sa plus grande puissance, il avoit volontairement boné ses conquêtes au point où il avoit trouvé la meilleure frontière militaire à défendre. Les grands fleuves, qui n'arrêtent guère les armées des peuples civilisés, forment en général une barrière suffisante contre les incursions des barbares; et de grands fleuves, la mer, des montagnes et des déserts, donnoient en effet des frontières naturelles à cet immense empire.

Par un calcul assez vague, on a estimé que l'empire romain avoit six cents lieues d'étendue du nord au midi, plus de mille du levant au couchant, et qu'il couvroit cent quatre-vingt mille lieues carrées de superficie. Mais les nombres ne donnent jamais qu'une idée abstraite et difficile à saisir ; nous comprendrons mieux ce que représente cette immense étendue, au centre des pays les plus riches et les plus fertiles de la terre, en suivant la ligne des frontières romaines. Au nord. l'empire étoit borné par le mur des Calédoniens, le Rhin, le Danube et la mer Noire. Le mur des Calédoniens, qui coupoit l'Écosse dans sa partie la plus étroite, laissoit aux Romains les plaines de ce royaume et toute l'Angleterre. Le Rhin et le Danube, dont les sources sont rapprochées, et qui coulent, l'un au couchant, l'autre au levant, séparoient l'Europe barbare de l'Europe civilisée. Le Rhin couvroit la Gaule, qui comprenoit alors l'Helvétie et la Belgique. Le Danube couvroit les deux grandes presqu'îles italique et illyrienne; il partageoit des pays, dont les uns sont aujourd'hui regardés comme allemands, d'autres comme slaves. Les Romains possédoient sur sa rive droite la Rhétie, la Norique, la Pannonie et la Mosie, qui répondent à peu près à la Souabe, la Bavière, partie de l'Autriche et de la Hongrie, et la Bulgarie. Le court espace entre les sources du Danube et le Rhin au-dessus de Bâle, étôt if fermé par une chalue de fortifications; la mer Noire venoit ensuite, et couvroit L'Asie-Mineure. Sur ses bords septentrionaux et orientaux, quelques colonies grecques conservoient une indépendance douteuse sous la protection de l'empire. Un prince grec régnoit à Caffa sur le Bosphore, cimmérien; des colonies grecques dans le pays des Laese et la Colchide étoient tour à tour sujettes ou tributaires. Les Romains possédoient tout le rivage méridional de la mer Noire, des bouches du Danube à Trêbizonde.

Au levant, l'empire étoit borné par les montagnes de l'Arménie, une partie du cours de l'Euphrate et les déserts de l'Arabie. Une des plus hautes chaînes de montagnes du globe, le Caucase, qui règne de la mer Noire à la mer Caspienne, et qui, d'une part, communique au Thibet, et de l'autre aux montagnes du centre de l'Asie-Mineure, séparoit les Scythes de la Haute-Asie d'avec les Persans et d'avec les Romains. La partie la plus sauvage de ces montagnes appartenoit aux Ibériens, qui maintinrent leur indépendance ; la plus susceptible de culture étoit habitée par les Arméniens, qui subirent tour à tour le joug des Romains, des Parthes et des Perses, mais qui demeurèrent toujours tributaires des uns ou des autres, et non sujets. Le Tigre et l'Euphrate, qui sortent des montagnes d'Arménie pour se jeter dans le golfe Persique, traversoient les plaines de la Mésopotamie, Sur toute cette partie de la ligne orientale, jusqu'aux déserts de sable qui, plus au midi, séparent les rives de l'Euphrate des riches collines de la Syrie, la frontière de l'empire n'avoit point été tracée des mains de la nature : aussi les deux grandes monarchies des Romains et des Parthes, ou des Persans leurs successeurs, s'enlevèrentelles tour à tour plusieurs provinces de l'Arménie ou de la Mésopotamie. Les déserts arabes couvroient la Syrie sur une étendue de deux cents lieues, et la mer Rouge couvroit l'Égypte.

Au midi les déserts de la Libye et du Zahara, au couchant l'océan Atlantique, servoient en même temps de bornes à l'empire romain et au monde habitable.

Après avoir fait le tour des frontières, nous donnerons encore un moment d'attention à l'énumération des provinces dont l'empire étoit composé. Vers l'an 292, Dioclétien l'avoit divisé en quatre préfectures prétoriales, dans l'intention de pourvoir mieux à sa défense en lui donnant en même temps quatre chefs. Ces préfectures étoient les Gaules, l'Illyrique, l'Italie et l'Orient. Le préfet des Gaules établissoit sa résidence à Trèves; il avoit sous ses ordres les trois vicaires 66 Gaules, d'Espagne et de Bertagne. Dans les Gaules of distinguoit, d'après l'ancien langage des habitans, la Narbonnaise, l'Aquitaine, la Celtique, la Belgique et la Germanique. L'Espagne se partageoit en trois provinces : la Lusitanie, la Bétique et la Tarragonaise. La Bretagne enfin comprenoit toute l'Ile jusqu'aux Friths de Dumbarton et d'Édimburg.

La préfecture Illyrique se formoit de cet immense triangle dont le Danube est la base, et dont les deux côtés sont marqués par la mer Adriatique, la mer Égée et le Pont-Euxin. Il comprend aujourd'hui à peu près tout l'empire d'Autriche et toute la Turquie d'Europe. Il se partageoit alorse inter les provinces de Rhétie, Norique et Pannonie, Dalmatie, Mœsie, Thrace, Macédoine et Grèce. Le préct résidoit ou 8 Sirmium, aon loin de Belgrade et du Danube, ou à Thesalonique.

La préfecture italienne comprenoit, outre cette province d'où étoient sortis les conquérans du monde, toute l'Afrique, à parite frontières occidentales de l'Expre jusque l'empire actuel de Maroc. Ses provinces portoient les noms de Libye, Afrique, Numidie, Mauritanie Césarienne et Mauritanie Tingitane. Rome et Milan furent tour à tour la résidence du préfet d'Italie; mais Carthage étoit la capitale de toutes les provinces africaines; elle égaloit Rome en population comme en magnificence; et dans le temps de sa prospérité, les provincès africaines surpassoient trois fois la France en étendue.

La préfecture d'Orient, bornée par la mer Noire, le royaume des Perses et le désert, étoit encore la plus étendue, la plus riche et la plus peuplée: elle contenoit les provinces d'Asie-Mineure, Bithynie et Pont, Cilicie, Syrie, Phœnicie et Palestine, Egypte enfin, ave une partie de la Colchide, de l'Arménie, de la Mésopotamie et de l'Arabie. La résidence du préfet étoit à Antioche; mais plusieurs autres capitales, et surtout Alexandrie d'Égypte, égaloient presque cette ville en population et en richesse.

L'imagination demeure confondue par cette énumération des provinces romaines, par leur comparaison avec l'étendue des empires actuels; et l'étonnement redouble lorsqu'on songe aux grandes cités qui ornoient chacune des provinces. Ces cités, dont plusieurs égaloient, surpassoient même nos plus grandes capitales, en population comme cn richesses; ces cités, telles qu'Antohe, Alexandrie, Carthage, étoient si puissantes qu'une nation tout entière sembloit s'y être enfermée. Dans la province seule des Gaules on comptôit cent quinze villes distinguées par le titre de cités: les ruines de quelques unes sont encore debout, et elles l'emportent en magnificence sur tout ce que les villes modernes dépoient de grandeur.

L'aspect de ces ruines nous inspire aujourd'hui un sentiment d'admiration, lors même que nous les rencontrons dans des provinces où aucun souvenir glorieux ne s'attache à elles. Nous allons voir à Nîmes, avec émotion, avec respect, la maison carrée, les arènes, le pont du Gard. Nous visitons de même les monumens d'Arles, de Narbonne; que trouvous-nous là cependant, excepté des modèles pour les arts? Aucun grand souvenir historique ne s'y attache; ces nobles bâtimens furent élevés dans un temps où Rome avoit perdu; avec sa liberté, ses vertus et sa gloire. Quand on arrive à fixer l'époque de leur fabrication, on la trouve liée au règne de ces empereurs dont l'histoire a transmis les noms à l'exécration des siècles à venir.

Ces monumens, cependant, même dans les provinces les plus éloignées, même dans les cités les plus obscures, portent l'ancien cachet romain, un cachet de grandeur et de magnificence. Les habitudes, les impressions morales, se conservent quelquefois dans les arts, après même qu'elles se sont effacées de l'âme des artistes. L'architecte romain, même dans la dernière période de la décadence de l'empire, voyoit toujours debout d'anciens témoins des siècles passés qui le maintenoient dans la bonne voie, et il croyoit ne pouvoir travailler que pour l'éternité. Il imprimoit toujours à ses ouvrages ce même caractère de puissance et de durée qui leur assure l'admiration, de préférence à tout ce qu'on a fait depuis. Cette imposante architecture romaine a, dans sa force et sa grandeur, quelque chose qui rappelle celle de la Haute-Egypte. Elle en diffère cependant par son but : les Égyptiens ne s'occupèrent que des dieux ; les Romains, même durant leur esclavage, s'occupèrent surtout du peuple; tous leurs monumens sont destinés à la jouissance de tous. Du temps de la république, c'étoit à l'utilité commune qu'on songeoit surtout à pourvoir, par des aquéducs, par des grands chemins; du temps des empereurs on songea davantage aux plaisirs de tous, et on bâtit des cirques et des théâtres. Dans les temples eux-mêmes, on diroit que

l'architecte égyptien ne s'est occupé que de la présence du dieu, le Romain que de l'adoration du peuple.

Au milieu de tant de magnificence, l'empire, dont nous verrons bientôt la chute, étoit atteint, au 11° siècle, d'une foiblesse incurable. Le Nord versa sur lui des flots de guerriers : des extrémités de la Scandinavie jusqu'aux frontières de la Chine, des nations toujours nouvelles arrivoient, se pressoient, se renversoient, et marquoient leur passage par de sanglans débris. Les calamités éprouvées par l'espèce humaine à cette époque, passent, pour l'étendue des ravages, pour le nombre des victimes, pour l'intensité des souffrances, tout ce qu'aucun autre siècle peut présenter de malheurs à notre imagination effravée. On n'ose calculer les millions et les millions d'hommes qui périrent avant de compléter la chute de l'empire romain. Cependant ce ne furent pas les barbares qui causèrent sa ruine ; dès longtemps il étoit rongé par une plaie intérieure. Plusieurs causes, sans doute, contribuèrent à détruire, chez les sujets des césars, le patriotisme, les vertus militaires, l'opulence des provinces et les moyens de résistance; mais nous nous attacherons surtout aujourd'hui à faire connoître celles qui provenoient de l'état de la population, puisque c'est sur le peuple que doit reposer tout système de défense nationale.

Ce sentiment si pur, si élevé, cette vertu publique qui s'exalte quelquefois au plus haut degré d'héroïsme, et qui rend le citoyen capable des plus glorieur sacrifices, le patriotisme qui avoit fait long-temps la gloire et la puissance de Rome, n'avoit plus d'alimens dans l'empire de l'univers. Un édit de Carcalla (211-217) avoit rendu communs à tous les habitans de l'empire les titres et les devoirs, bien plus encore que les prérogatives de citoyen romain. Ainsi le Gaulois et le Breton se disoient compatriotes du Maure et du Syrien, le Grec de l'Egyptien et de l'Espagnol; mais plus un faisceau sembable grossit, plus le lien qui l'unit se relâche. Quelle gloire, quelle distinction pourroit être attaclée à une prérogative devenue si commune? Quels souvenirs pouvoient être éveillés par le nom de patrie, ce nom qui n'étoit plus rendu cher par aucune image locale, par aucune association d'idées, par aucune participation à tout ce qui avoit illustré le corns social ;

Ainsi les souvenirs, les sentimens nationaux, étoient abolis dans l'empire de Rome. Ils se trouvoient foiblement remplacés par deux distinctions à établie entre les habitans : celle du langage, et celle des conditions.

Le langage est le plus puissant de tous les symboles pour faire sentir aux nations leur unité; il s'associe à toutes les impressions de l'âme : il prête ses couleurs à tous les sentimens et à toutes les pensées; il ne peut plus se séparer dans notre mémoire de tout ce qui nous a fait aimer la vie, de tout ce qui nous a fait connoître le bonheur : en nous révélant un compatriote au milieu des peuples étrangers, il fait palpiter notre cœur par toutes les émotions de la patrie. Mais loin d'être un principe d'union entre les citovens romains, le langage servit à les séparer. Une grande division entre le grec et le latin opposa bientôt les empires d'Orient et d'Occident. Ces deux langues, qui avoient déjà brillé de tout leur éclat littéraire, avoient été adontées par le gouvernement, par tous les gens riches, par tons ceux qui prétendoient à une éducation soignée, et par la plupart des citoyens des villes. Le latin étoit parlé dans la préfecture des Gaules, l'Afrique, l'Italie, et une moitié de la préfecture Illyrique, le long du Danube ; le grec étoit parlé dans toute la partie méridionale de la préfecture Illyrique, et dans toute la préfecture de l'Orient.

Mais la grande masse des habitans des campagnes, là où les campagnes n'étoient pas uniquement cultivées par des esclaves apportés de loin, avoit conservé sa langue provinciale. Ainsi le celte étoit toujours parlé dans l'Armorique et l'île de Bretagne, l'illyrien dans la plus grande partie de l'Illyrique, le syrien, le cophte, l'arménien, dans les provinces d'où ces langues avoient pris leur nom. Là où le peuple étoit plus asservi et plus opprimé, il faisoit plus d'efforts pour apprendre la langue de ses maîtres; ceux-ci devoient au contraire faire les avances, dans les provinces où le peuple étoit plus nombreux. Cependant il y avoit dans tout l'empire un déplacement continuel des hommes, à cause de l'immense commerce des esclaves, du service militaire, et de la poursuite des emplois civils : aussi chaque province présentoit dans les rangs inférieurs du peuple les plus bizarres mélanges de patois et de dialectes divers. Ainsi dans les Gaules, vers la fin du ve siècle, nous savons qu'on parloit saxon à Bayeux, tartare dans le district de Tifauge en Poitou, gaélique à Vannes, alain à Orléans, franc à Tournai, et goth à Tours. Et chaque siècle présentoit une combinaison nouvelle.

Mais c'est surtout dans l'état des personnes qu'il faut chercher les causes de l'extrème foiblesse de l'empire romain. Nous pouvons distinguer dans l'empire six classes d'habitans : nous trouvons d'abord des familles sénatoriales, propriétaires d'immenses territoires et d'immenses richesses, qui avoient successivement envahi dans les campagnes les héritages de tous les petits propriétaires; puis des habitans des grandes villes, mélange d'artisans et d'affranchis, qui viroient de luxe des riches qui participoient à leur corruption, et qui se faisoient redouter du gouvernement par des séditions, jamais de l'ennemi par du courage; des habitans de petites villes, appauvris, méprisés et opprimés; des colons et des esclaves dans les campagnes; des bagaudes enfin dans les bois, qui pour se dérober à l'oppression s'étoient voies au brigandages.

La partie plus relevée de la nation peut communiquer au gouvernement la sagesse et la vertu, si elle-même est sage et vertucuse; mais elle ne lui donnera point la force, car la force vient toujours d'en bas; elle procède toujours de la grande masse. Or, dans l'empiro romain, cette masse si variée dans sa langue, ses mœurs, sa religion, ses habitudes, si sauvage au milleu de la civilisation, si opprimée et si abrutie, étoit à peine aperque de ceux qui vivoient de ses sucurs; elle est à peine mentionnée par les historiers; elle languit dans la misère, elle dépérit, elle disparut presque dans quelques provinces, sans quo a ut daigné nous en avertir; et ce n'est que par une suite de comparaisons qu'on parvient à connoître sa destinée.

Dans l'état actuel de l'Europe, la classe des paysans, de ceux qui vivent du travail manuel de l'agriculture, forme environ les quatro cinquièmes de la population, l'Angleterre seule exceptée. Nous devrions supposer que dans l'empire romain les paysans étoient proportionnellement plus nombeaux encore, puisque le commerce et les métiers avoient pris moins de développement que chez nous. Mais en quelque nombre qu'ils fussent, ils ne faisoient point partie de la nation, ils étoient regardés comme à peine supérieurs aux animaux domestiques dont ils partageoient les travaux. On aurait redouté de leur entendre prononcer le nom de patrie, redouté de développer leurs qualités morales, et surtout leur courage, qu'ils auroient pu tourner courte leurs oppresseurs. Tous les paysans étoient rigoureusement désarmés, et ils ne pouvoient jamais contribuer à la dé-

La population rurale dans tout l'empire romain étoit divisée en deux classes : les colons libres et les esclaves, qui différoient bien plus de nom que par des droits réels. Les premiers cultivoient la terre moyennant des redevances fixes, payables le plus souvent en nature; mais comme une distance prodigieuse les séparoit de leurs maitres, qu'ils relevoient inmédiatement de quéque seslave favori ou de quelque affranchi, que leurs plaintes n'étoient point écoutées, et que les lois ne leur donnoient aucune garantie, leur condition étoit devenue toujours plus dure, les redevances qu'on exigeoit d'eux toujours plus ruineuses; et si dans l'accablement de leur misère lis prenoient le parti de s'enfuir, bandonnant leur champi, leur misère lis prenoient le parti de s'enfuir, bandonnant leur champi leur misère lis cleur famille; s'ils alloient demander un refuge à quelque autre propriétaire, les constitutions des empereurs avoient établi des procédures sommaires, par lesquelles on pouvoit les réclamer et les suisipartout où on les trouveroit. Tel étoit le sort des cultivateurs libres. Les esclaves, de nouveau, formoient deux classes, ceux qui étoient

nés sur la propriété du maître, et qui, n'ayant par conséquent point d'autre domicile, point d'autre patrie, inspiroient un peu plus de confiance; et ceux qu'on avait achetés. Les premiers vivoient dans des corps de ferme ou dans des cases bâties tout autour, sous les yeux de leur commandeur, à peu près comme les nègres des colonies; toutefois, les mauvais traitemens, l'avarice de leurs supérieurs, la misère, le désespoir, diminuoient sans cesse leur nombre : aussi un commerce très actif s'occupoit dans tout l'empire romain de recruter sans cesse leurs ateliers par des captifs faits à la guerre. Les victoires des armées romaines, souvent aussi celles des barbares, en combattant les uns contre les autres, souvent encore les punitions infligées par les empereurs ou leurs lieutenans, à des villes, à des provinces qui s'étoient révoltées, et dont tous les habitans étoient vendus sous la lance du préteur, fournissoient cette seconde classe aux marchands d'esclaves, aux dépens de tout ce qu'il y avait de plus précieux dans la population. Ces misérables travailloient presque constamment avec des chaînes aux pieds; on les excédoit de fatigue, pour dompter ainsi leur vigueur et leur ressentiment, puis on les enfermoit chaque muit dans des ergastules souterraines.

La souffrance effroyable d'une si grande partie de la population, sa révoltes d'esclaves, les complos, les assassinats et les empiosonemens. En vain une loi sanguinaire faisoit mettre à mort tous les esclaves d'un mattre assassie, la vengeance et le désespoir n'en multiplicient pas moins les crimes. Ceux qui s'étoient déjà vengés, ceux qui n'avoient

pu le faire, mais sur qui planoient des soupcons, s'enfuyoient dans les bois, et ne vivoient plus que de brigandage. Dans la Gaule et l'Espagne, on les nommoît bagaudes; dans l'Asie-Mineure, on les confondoit avec les Issuriens; dans l'Afrique, avec les Gétules, qui faisient le même métier. Leur ombre étoit si considérable que leurs attaques prenoient souvent le caractère d'une guerre civile plutôt que des désordres d'une bande de voleurs. Tels sont aussi aujourd'hul les marrons dans les colonies. Ils aggravoient, par leurs attaques, la condition de ceux qui tout récemment encore étoient leurs compagnons d'infortune : des districts, des provinces entières, étoient successivement abàndonnés par les cultivateurs, et les bois et les bruyères succédoient aux anciennes moissons.

Le riche sénateur réparoit quelquefois ses pertes, ou obtenoit les secours de l'autorité pour défendre son bien ; mais le petit propriétaire qui cultivoit lui-même son champ ne pouvoit échapper à tant de désordres et de violences; sa vie comme toute sa fortune étoient chaque jour en danger. Il se hâtoit donc de se défaire de son patrimoine à tout prix, toutes les fois qu'un de ses opulens voisins vouloit l'acheter : souvent aussi, il l'abandonnoit sans compensation : souvent il étoit exproprié par les prétentions du fisc et le poids accablant des charges publiques : aussi toute cette classe de cultivateurs libres qui, plus qu'une autre, connoît l'amour de la patrie, qui peut défendre le sol, et qui doit fournir les meilleurs soldats, disparut bientôt entièrement. Le nombre des propriétaires diminua à tel point qu'un homme opulent, un homme de famille sénatoriale, avoit le plus souvent dix lieues à faire avant de rencontrer un égal ou un voisin : aussi quelques uns d'entre eux , propriétaires de provinces entières, étoient déjà considérés comme de petits souverains.

Au milieu de cette désolation générale, l'existence des grandes villes est un phénomène qui n'est pas facile à comprendre; mais il se représente aujourd'hui mème en Barbarie, en Turquie, dans tout le Levant, partout où le despotisme accable l'homme isolé, et où l'on ne peut se dérober à sesoutrages qu'en se-perdant dans la foule. Ces-grandes villes étoient elles-mêmes peuplées, en très grande partie, d'artisans soumis à un régime assex sévère, d'affranchie et d'esclaves; mais elles contenoient aussi un nombre, beauceup plus grand que de nos jours, d'hommes qui, se contentant du plus absolu nécessaire, passoient leur vie dans l'oisvicté. Toute cette population étot égale-

ment désarmée, également étrangère à la patrie, également timide devant l'ennemi et incapable de se défendre; mais comme elle étoit rassemblée, le pouvoir lui montroit quelque respect. Dans toutes les villes du premier ordre, il y avoit des distributions gratuites de vivres, tout comme il y avoit dans le cirque et dans les thétères des courses de chars, des jeux et des spectacles gratuits. La légèreté, l'amour du plaisir, l'oubli de l'avenir, qui ont toujours caractéris la populace des grandes villes, suivirent les Romains provinciaux aux travers des dernières calamités de leur empire; et Trèves, capitale de la préfecture des Gaules, ne fut pas la seule ville qui fut surprise et pillée par les barbares, tandis que ses citoyens, la tête couronnée de guirlandes, applaudissoient avec futeur aux leux du cirque.

Tel était l'intérieur de l'empire au commencement du rv' siècle: telle était le population qui devait résister à l'invasion universelle de barbares. Ceux-ci, bien souvent, ne laissaient aux citoyens que le choix de mourir armés ou de mourir en lâches. Et les descendans de ces superhes Romains, les héritiers de tant de gloire acquise autre-fois, par tant de vertus, avoient été tellement affoibits, tellement avilis par les lois et l'ordre social auquel ils avoient été soumis, que quand l'alternative leur fut offerte, ils préférèrent toujours la mort des làches.

## CHAPITRE II.

Les trois premiers siècles de l'empire romain.

Nous avons cherché dans le précédent chapitre à faire comprendre quel était l'état, quelle était la condition interne de l'empire romain au commencement du IVº siècle; mais pour l'intelligence des événemens qui vingent ensuite, il est nécessaire aussi de rappeler brièvement à la mémoire de nos lecteurs par quels degrés, par quelle suite de révolutions, l'empire était parvenu au point de décadence dont nous nous sommes efforcé de donner une idée. Dans les proportions assignées à cet ouvrage, un seul chapitre doit nous suffire pour embrasser trois siècles et demi de l'existence du monde civilisé, trois siècles et demi riches en grands événemens et en grands personnages, dont plusieurs peut-être occupent déjà puissamment l'imagination de ceux qui nous lisent. Il ne peut point être question, dans un tableau de la dissolution de la société antique, de raconter la longue décadence de l'empire qui précéda le règne de Constantin, ou la grande invasion des barbares sous Gallien, que nous prenons pour point de départ; mais peut-être en marquant fortement les époques de cette longue histoire, en classant les événemens et les princes qui les dirigèrent, en réveillant ainsi des souvenirs qui, pour chacun de nos lecteurs, se rattachent à des études antérieures, pourrons-nous réussir à leur faire embrasser d'un seul coup d'œil ces temps que nous devons laisser derrière nous, et qui réagissent cependant sur ceux que nous parcourons ensemble.

Le pouvoir d'un seul avait été définitivement établi sur le monde romain, par la victoire qu'Octave, depuis connu sous le nom d'Auguste, remporta sur Marc-Antoine, auprès d'Actium, le 2 septembre 723 de Rome, ou trente ans avant la naissance de Jésus-Christ. Constantin-le-Grand, avec lequel nous commencerons un récit plus suivi, fut revêtu de la pourpre dans les Gaules l'an 306 de Jésus-Christ; mais il ne fut point reconnu par tout l'empire avant l'année 323, ou 353 ans après la bataille d'Actium. Pendant ce long espace de temps, l'affaissement, l'épuisement de l'empire romain, ne cessèrent de faire des progrès. Cet empire, qui avoit menacé la terre de la réduire tout entière sous le joug, qui avait réuni la civilisation à l'étendue, la richesse à la vertu militaire, les talens à la force, marcha constamment vers sa décadence; mais ses pas furent inégaux, ses infirmités ne furent point toujours les mêmes, et les calamités qui le menaçoient changèrent d'aspect. Il souffrit tour à tour de l'organisation trop forte du pouvoir et de sa dissolution ; il porta même la peine de ses prospérités. Sans suivre l'histoire des tyrannies intérieures ou des guerres étrangères, essayons d'indiquer ce changement de caractère dans la suite des événemens.

Ces trois siècles et demi peuvent se diviser en quatre périodes, dont chacune eut ses vices particuliers, sa foillesse propre; dont chacune contribua, d'une manière différente, au grand œuvre de destruction qui s'accomplissoit. Nous les distinguerons d'après les noms ou le caractère des chefs de l'empire, puisque tout le pouvoir de Rome étoit alors livré aux mains de ses chefs, et qu'ils représentoient sculs a république romaine, quoique le nom de celle-ci fût toujours invoqué. La première période est le règne de la famille Julia, depuis l'an 30 avant Jésus-Christ jusqu'à l'au 68 après sa nativité; la seconde st le règne de la famille Flavia, qui, par elle-même, puis par une adoption simulée, se maintint de l'an 69 à l'an 192; la troisième est celle des soldès parvenus, qui s'arrachèrent tour à tour l'empire de l'an 192 à l'an 284; la quatrème est celle des collèques, qui partagèrent la souveraineté sans partager l'unité de l'État de l'an 284 à l'an 323.

La famille Julia était celle du dictateur César; son nom fut transmis, par adoption, hors de la ligne directe, mais toujours entre des parens, aux cinq premiers chefs du monde romain: Auguste, qui régna depuis l'an 30 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 14 de notre ère; Tibère (de 14 à 37), Caligula (37-41), Ciaude (41-54), Nèron (54-68). Leurs noms seuls, à la réserve du premier, sur lequel certains jugemens se partagent encore, rappellent tout ce qu'il y a de honteux,

tout ce qu'il y a de perfide, tout ce qu'il y a d'atroce dans l'abus dir pouvoir absolu. Jamais le monde n'avoit été étonné par plus de crimes; jamais une plus funeste atteinte n'avait été portée aux vertus, aux principes, que les hommes avoient eu jusqu'alors en vénération. La nature offensée sembla refuser à ces monstres le pouvoir de perpétuer leur espèce; aucun d'eux ne laissa d'enfans; cependant l'ordre de la succession entre eux fut légitime, selon le sens qu'on attribue aujourd'hui à ce mot. Le premier chef de cette maison avait été investi du pouvoir suprême, par les seuls dépositaires de l'autorité mationale, par le sénat et le peupler omain. Après lui, la transmission de la souveraineté fut toujours régulière, conforme aux lois de l'hérédité, reconnue par tous les corps de l'État, et elle ne fut disputée par aucun autre prétendant. Le fils d'adoption, remplaçant à tous égards le fils naturel, était admis sans trouble, sans hésitation à la place de son père.

Pendant cette période de quatre-vingt-dix-huît ans, les limites de l'empire romain demeurèrent presque invariables, avec la seule exception de la conquête de la Grande-Bretagne, sous le règne de Claude. La gloire militaire avait élevé le dictateur et renversé la république ; l'attachement des soldats aux souvenirs du héros qu'ils avoient suivi dans les combats avoit fondé la souveraineté de sa famille ; mais Auguste et Tibère, héritiers de la plus grande puissance militaire que le monde ait connue, se déficient d'elle en la caressant. Ils devoient tout leur pouvoir à l'armée, ils craignoient d'autant plus de lui devoir aussi leur ruine; ils avoient besoin des passions égoïstes, non des passions générenses de cette armée : ils craignoient l'enthousiasme vertueux qui se développe aisément dans les grandes réunions d'hommes : ils étoient ménagers avec les légions et d'héroïsme et de victoires, et ils ne vouloient pas leur présenter des chefs dont les soldats aimassent mieux l'exemple ou la voix que la paie et les récompenses des empereurs. Auguste et Tibère ne voulurent point tenter ce que la république auroit accompli, ce que Charlemagne exécuta, avec bien moins de moyens qu'eux, de conquérir et de civiliser la Germanie : ils crurent en avoir assez fait de cour ir leur empire par une bonne frontière militaire, contre des voisins qui regardoient la guerre en quelque sorte comme une vertu, et ils laissèrent à leurs successeurs le danger de repousser des invasions.

A cette époque, la force militaire de l'empire romain consistoit en

trente légions : chacune, au grand complet, en y comprenant ses auxiliaires levés parmi les alliés de Rome, étoit alors forte de douze mille cing cents hommes. Parmi eux on comptoit six mille hommes de cette excellente infanterie de ligne, si pesamment armée et si maniable en même temps, qui avoit accompli la conquête du monde; un corps de cavalerie romaine de sept cent vingt-six chevaux lui étoit attaché; le reste, composé de troupes auxiliaires, portait les armures usitées dans les différens pays qui les avoient fournies. Les légions, en temps de paix, n'habitoient point les villes ou les forteresses; elles occapoient des camps retranchés sur les principales frontières, où les travaux civils ne se méloient jamais au grand métier militaire, où les exercices imposés au légionnaire pour fortifier son corps et entretenir sa vigueur avoient toujours la guerre pour objet, et où une sévère discipline étoit toujours maintenue avec la même rigueur. Trois de ces légions étoient placées en Bretagne, derrière le mur des Calédoniens : cing en Gaule, sur le Rhin : onze sur le Danube, depuis sa source dans la Rhétie jusqu'à son embouchure dans la mer Noire: six en Syrie, et deux en Cappadoce, pour la défense de la frontière de Perse. Les provinces toutes pacifiques d'Égypte, d'Afrique et d'Espagne n'avoient qu'une seule légion chacune. L'Italie et la ville de Rome, dont les mouvements auroient pu compromettre la sûreté de l'empereur, étoient contenues dans le devoir et la crainte. par un corps de vingt mille soldats distingués entre toute l'armée par une plus haute paie, par toute la faveur de l'empereur et par son indulgence pour leur licence. On les nommoit les prétoriens; ils étoient campés aux portes de Rome, et ils ne s'éloignoient jamais du prétoire ou de la résidence de l'empereur. L'ensemble des légions formoit une armée de trois cent soixante-quinze mille hommes ; avec les prétoriens, la totalité de l'établissement militaire de l'empire dans sa plus grande puissance, n'arrivoit pas à quatre cent mille hommes.

Le gouvernement de la maison Julia fut une période désastreuse pour Rome, pour les ésanteurs, pour les hommes opulens, pour tous ceux qui aroient quelque élévation dans l'âme, quelque ambition, quelque souvenir de la gloire de leurs pères; désastreuse encore pour toutes les anciennes vertus, pour tous les noblessentimens, qui furent ctouffés. Mais les provinces rarement visitées par les empereurs, jamais cavahies par les harbares, goûtèrent les avantages de la paix,

d'un immense commerce, de communications faciles et sûres, de lois en général égales et justes. Dans ces temps, dont on n'a conservé que des souvenirs honteux, la population des provinces récemment acquises, de la Gaule par exemple, et de l'Espagne, qui avoit été presque détruite ou réduite en esclavage au moment de la conquête. se recruta et s'augmenta rapidement. Ce fut alors et dans la période suivante que la plupart de ces opulentes cités qui ornoient les provinces furent bâties ou agrandies, que les arts de Rome et de la Grèce furent portés par le commerce jusqu'aux extrémités de l'empire; et les monumens qui nous étonnent aujourd'hui, qui illustrent des lieux dont aucun grand événement n'avoit consacré le souvenir, les ponts, les aquéducs, les cirques, les théâtres, furent entrepris ou élevés. Les sujets de Rome s'efforçoient de s'étourdir sur l'avenir, d'oublier les crimes qui ne les atteignoient pas, de se détacher d'une patrie dont les chefs les faisoient rougir, d'écarter leurs enfans d'unc carrière publique où ils ne trouveroient que des dangers, et en même temps de jouir des avantages que leur offroient les arts, la richesse et le repos.

Les sentimens républicains étoient encore entretenus chez tous ceux que l'opinion publique honoroit de son estime ; on les retrouve avec toute leur vivacité dans le poète Lucain, dans l'historien Tacite, dans le jurisconsulte Antistius Labeo. Le nom de république, qui avoit été conservé, les lois, les usages de l'ancienne Rome, dont plusieurs subsistoient encore, ne permettoient de parler des temps passés qu'avec respect. Cependant, durant une période d'un siècle, pendant laquelle quatre hommes exécrables occupérent le trône, et parmi eux un imbécille et deux fous, il ne s'engagea pas une lutte sérieuse pour le recouvrement de la liberté; il n'y eut pas une révolte, pas une guerre civile. C'est que l'amour de la liberté étoit confiné dans la haute aristocratie. Les sénateurs savoient mourir avec assez de courage pour se dérober à l'infamie; mais ils ne savoient pas ou ne pouvoient pas résister : le peuple romain, nourri presque uniquement des largesses de l'empercur, sans cesse distrait ou enivré par des spectacles ou des fêtes, regardoit comme un spectacle de plus la chute successive des têtes de ces grands qu'il avoit craints ou enviés ; le peuple des provinces, étranger à la liberté antique, n'apercevoit pas la différence entre la république et l'empire; l'armée, confondant la fidélité au drapeau avec le devoir des citoyens, et l'obéissance avec le patriotisme, n'hésita pas un instant dans son dévouement à la famille des Jules. L'excès de la démence et des fureurs de Néron entraînèrent entin sa chute; cependant son pouvoir étoit alors même si soildement établi que ce fut l'attachement des soldats à la famille éteinte des Jules qui alluma la première guerre civile. Ils ne voulurent ni de la république ni de l'empereur nommé par le sénat. Aucune loi, aucune coutume ne pouvant désigner le nouveau souverain, le pouvoir suprème dut être offert comme une prole au plus fort ou au plus habile; chaque armée voulut revêtir son chef de la pourpre; Galba, Othon, Vitellius, Vespasien et des prétendans moins heureux combattirent pour la souveraineté; mais les habitudes de subordination étoient encore si fortes qu'après cet orage, qui dura à peine dix-huit mois, tout rentra dans l'ordre accoutumé, et que le sénat, les provinces, les armées, obéirent au vainqueur Vespasien comme its avoient obéi aux Jules.

Nous avons désigné la seconde période de l'empire par le nom de la famille Flavia, c'étoit celle de Vespasien. Les neuf empereurs qui furent successivement revêtus de la pourpre dans cet espace de cent vingt-trois ans, n'appartenoient point tous cependant à la famille Flavia, même par le srites de l'adoption, qui, pour les Romains, étoient devenus une seconde nature. Mais le respect du monde romain pour les vertus de Flavius Vespasien les engagea tous à prendre son nom, et la plupart montrèrent par leurs hautes qualités qu'ils étoient dignes de cette affiliation.

Vespasien avoit été revêtu de la pourpre à Alexandrie le 1" juillet 69; il mourut en 79. Ses deux fils régnérent l'un après l'autre, Titus (79-81), Domitien de 81 à 96. Celui-ci ayant été assassie, le vieux Nerva fut élevé à sa place par le sénat (96-88); il adopta Trajan (98-117); celui-ci adopta Adrien (117-138); Adrien adopta Antonin-le-Pieux (138-161); celui-ci adopta Marc-Aurèle (166-180); et Commode succéda à son père Marc-Aurèle (180-192). Aucune autre période dans l'histoire ne présente une semblable succession de bois et de grands hommes sur le trône. Deux moastres, Domitien et Commode, l'interrompent et la terminent : tous deux, corrompus par une éducation reçue au pied du trône, succédèrent à leur vertueux père. Cette même succession naturelle donna un seul homme de bien au trône du monde, Titus, qu'on nomme de édices du genre humain, mais qu'un règne de deux ans seulement avoit à peine

éprouvé suffisamment. Tous les autres furent appelés au trône par une élection glorieuse, sanctionnée par les rites de l'adoption, pour laquelle le prince consultoit la voix de l'opinion publique, et transmettoit volontairement son sceptre au plus digne.

L'histoire garde un silence presque absolt sur cette longue période. Au-dehors, les entreprises des Romains se bornèrent à queiques guerres contre les Parthes, qui ne changèrent pas d'une manière durable les frontières des deux empires: aux guerres de Trajan, au-delà du Danube, de l'an 102 à 107, dans lesquelles il conquit la Dacie, aujourd'hui Valachie et Transylvanie; et aux guerres de Marc-Aurèle contre les Quades et les Marcomans, qui avoient réussi à former une confédération de toute la Germanie pour attaquer l'empire romain. Les colonnes Trajane et Antonine, encore debout dans Rome, et couvertes de bas-reliefs, sont les monumens de ces deux expéditions glorieuses. Au-dedans, les historiens concentrant toute leur attention sur le palais impérial, n'avoient à raconter que les vertus des monarques et le bonheur de leur sujets.

Le bonheur, fruit d'une paix universelle, d'une protection, d'une sureté égale accordée à tous, fut grand sans doute, et il a été souvent célébré. Il fut marqué par un lustre nouveau dans la littérature, qu'on ne saurait pourtant comparer à celui du temps qu'on a nommé fâge d'Auguste, quoique tout l'éclat de celui-ci-soit dù à des hommes formés pendant les derniers temps de la république. On vit en même temps, surtout sous le règne d'Adrien, un beau développement des arts, et sous celui des Antonins, un grand zèle pour la philosophie. Dans ces cent vingt-trois ans cependant, l'histoire signale très peu de vertus publiques, très peu de caractères distingués.

Ce fut alors surtout que les villes des provinces arrivèrent au plus haut degré d'opulence, et qu'elles se décorèrent par les monumens les plus remarquables. Adrien aimait lui-même les arts et toutes les jouissances de la vie; il voyagea presque sans interruption dans toutes les provinces de son vaste empire; il excita l'émulation entre les diverses grandes villes, ou entre leurs plus riches citoyens, et il porta jusqu'aux dernières extrémités de la domination romaine le luxe et les décorations, qu'on avoit d'abord réservées aux cités illustres qui semblaient le dépôt de la civilisation du monde.

Mais ce fut aussi pendant cette même période que la paix et la prospérité favorisèrent l'accroissement colossal de quelques fortunes,

de ces latifondia ou vastes domaines, qui, selon Pline l'ancien, perdoient l'Italie et l'Empire. Un seul propriétaire acquéroit successivement des provinces, qui avoient fourni à la république l'occasion de décerner plus d'un triomphe à ses généraux ; tandis qu'il amassoit des richesses si disproportionnées avec les besoins d'un homme, il faisoit disparoître de tout le terrain qu'il envahissoit, la classe nombreuse, respectable, et jusqu'alors heureuse dans sa médiocrité, des citovens indépendants. Là où tant de milliers de citovens libres s'étoient montrés autrefois , toujours prêts à défendre le champ qu'ils cultivoient de leurs mains, on ne vovoit plus que des esclaves, et encore ceux-ci diminuolent-ils rapidement en nombre, parce que leur travail était trop coûteux, et que le propriétaire trouvoit mieux son compte à consacrer les terres au pâturage. Les fertiles campagnes de l'Italie cessèrent de nourrir ses habitants ; l'approvisionnement de Rome dépendoit des flottes qui lui apportoient les blés de la Sicile, de l'Egypte et de l'Afrique : de la capitale jusqu'aux extrémités des provinces, la dépopulation suivit l'excès de l'opulence. Aussi, ce fut déjà au milieu de cette prospérité universelle, lorsqu'aucun barbare n'avoit encore franchi les frontières de l'Empire qu'on commença à éprouver la difficulté de recruter les légions. Dans la guerre contre les Quades et les Marcomans, précédée par une si longue paix, Marc-Aurèle fut réduit à enrôler les esclaves et les voleurs de Rome.

Les provinces frontières, celles qui étoient les plus exposées aux attaques des barbares, celles qui souffroient de la présence et des vexations militaires des légions, n'éprouvoient point au même degré que les provinces plus opulentes et plus tranquilles de l'intérieur, ce rapide déclin de la population et de la vertu guerrière. Les levées de soldats ne se faisoient plus à Rome : elles se faisoient presque exclusivement dans la Gaule septentrionale et sur toute la rive droite du Danube. Cette longue frontière illyrique, en particulier, conserva, pendant plus de deux siècles, la réputation de fournir seule à l'empire plus de soldats que tout le reste de ses provinces. Ces frontières avaient peu tenté la cupidité des sénateurs romains : aucun d'eux ne se soucioit d'avoir son patrimoine dans une province toujours vexée par ses défenseurs et souvent menacée par l'ennemi. Les héritages que les sénateurs ne vouloient point acheter, demeuroient à leurs anciens propriétaires. Là se maintenoit par conséquent, par le travail de ses propres champs, une population nombreuse, libre, vigoureuse et hardie. Elle fournit long-temps les armées de soldats, bientôt elle leur donna aussi des chefs.

L'histoire qui, dans toute cette période, met rarement en évidence aucun particulier, a cependant célébré les vertus, et plus encore la munificence, d'un sujet des Antonins, Hérodes Atticus, consul en l'année 143. Il vécut presque toujours à Athènes, dans une retraite philosophique. Plusieurs des monumens dont il décora à ses frais les villes autour desquelles s'étendoient ses immenses possessions, sont encore en partie debout; ils nous donneront une idée, non-seulement de la libéralité, mais aussi de l'opulence d'un Romain de ce siècle. d'autant plus que chaque province comptoit quelque citoyen qui marchoit sur les traces d'Hérodes. Celui-ci fut nommé par Adrien à la préfecture des villes libres d'Asie. Il obtint de cet empereur trois millions de drachmes (deux millions et demi de francs) pour fabriquer un aquéduc à la ville de Troie; mais pour le rendre plus magnifique. il doubla cette somme de son propre patrimoine. A Athènes, où il présida aux jeux publics, il bâtit un stade de marbre blanc de six cents pieds de longueur, et assez vaste pour contenir l'assemblée entière du peuple. Peu après, ayant perdu sa femme Regilla, il consacra à sa mémoire un théâtre qui n'avait point d'égal dans toute l'étendue de l'empire, et où il n'employa d'autre bois que le cèdre odoriférant, qu'il fit sculpter avec recherche. L'Odéon d'Athènes, bâti du temps de Périclès, étoit tombé en ruines; Hérodes Atticus le releva à ses frais dans toute son antique magnificence. De même la Grèce lui dut la restauration du temple de Neptune à l'isthme de Corinthe, la construction d'un théâtre à Corinthe, d'un stade à Delphes, d'un bain aux Thermopyles, d'un aquéduc à Canossa en Italie. Beaucoup d'autres villes de l'Épire, de la Thessalie, de l'Eubée, de la Béotie, du Péloponèse, furent ornées à leur tour par ses libéralités. Gardons-nous de refuser un juste tribut d'éloges à ce grand citoyen, mais plaignons le pays où de telles fortunes s'élèvent; car là un seul homme opulent, avec des milliers d'esclaves, doit avoir remplacé des millions d'hommes libres, heureux et vertueux.

La tyrannie de Commode, le dernier des Flavii, ses vices et ses abominations furent enfin punis par l'assassinat domestique qui en délivra l'univers; mais avec sa mort, le 31 décembre 192, commence la troisième période et la plus calmiteuse, celle que J'ai désignée par les nons des parreus, ou des soldats usurpateurs de l'empire. Elle dura quatre-vingt-douze ans (192-284). et pendant cet espace de temps, trente-deux empereurs et vingt-sept prétendants à l'empire, se précipitèrent tour à tour du trône par une constante guerre civile. C'est durant ce temps qu'on vit les prétoriens mettre la souveraineté du monde comme à l'enchère ; qu'on vit les légions de l'Orient et de l'Occident se disputer le fatal honneur de décorer de la pourpre des chefs qui bientôt après périssoient assassinés; qu'on vit des hommes tirés des derniers rangs de la société, des hommes que le génie n'avait point marqués de son cachet, qu'aucune éducation n'avoit façonnés, élevés par le brutal caprice de leurs camarades au-dessus de tout ce que le monde avait respecté. Tel fut le Maure Macrinus, qui en 217 succéda à Caracalla, qu'il avait fait assassiner, tel fut le Goth Maximinus, distingué seulement par sa taille gigantesque, son ignorance, sa force et sa brutalité, qui, après avoir fait assassiner Alexandre Sévère, lui succéda en 235; tel fut enfin l'Arabe Philippe, élevé parmi les voleurs, dont il avoit suivi la profession et parvenu au trône en 244 par l'assassinat de Gordien.

Lorsqu'un monarque absolu est renversé du trône par une conséquence de sa tyrannie, et qu'avec lui toute sa famille est éteinte, il ne reste ni loi, ni sentiment national, qui puisse régler la transmission du pouvoir ; aucune autorité n'est d'avance considérée comme légitime, ou ne peut devenir telle : la force seule décide, et ce que la force à élevé la force peut le renverser. Le despotisme donne donc un caractère plus défiant et plus cruel aux guerres civiles et à ceux qui les dirigent, puisqu'il ne laisse subsister aucun sentiment de devoir qui puisse servir de garantie à eux-mêmes ou à leurs ennemis. Quatre-vingt-douze années de guerres civiles presque continuelles enseignèrent à l'univers sur quels foibles fondemens la vertu des Antonins avoit fait reposer la félicité de l'empire. Le peuple demeura constamment étranger à ces guerres civiles; la souveraineté avoit passé aux légions, et elles en disposoient seules ; tandis que les villes, indifférentes entre les prétendans à l'empire n'ayant point de garnisons, point de fortifications, point de milices armées, attendoient la décision des légions, et ne songeoient pas à se défendre. Elles ne furent pas pour cela à l'abri de la férocité ou de la cupidité des combattans : ceux-ci désiroient avoir d'autres ennemis à vaincre que des soldats ; ils désiroient des pillages, et le moindre signe de faveur accordé par une cité à un prétendant à l'empire, lorsque celui-ci avoit

été vaincu, donnait lieu à des exécutions militaires, souvent à la vente de tous les citoyens comme esclaves.

Les soldats eux-mêmes se lassèrent quelquefois de leur propre tyrannie. Ils n'avaient aucun sentiment romain, aucun souvenir de la liberté ou de la république, aucun respect pour le sénat, ou pour les lois ; leur seule idée d'ordre légitime était l'hérédité du pouvoir. Mais pendant cette période désastreuse, tous leurs retours au principe de l'hérédité furent calamiteux. L'empire lui dut la férocité de Caracalla, fils de Septime Sévère (211-217), la souillure d'Héliogabale, son neveu (218-222), et l'incapacité de Gallien, fils de Valérien (253-268). Le nom de ce dernier, Gallien, signale l'époque honteuse où Rome, qui jusqu'alors avoit fait trembler les barbares, commença à son tour à trembler devant eux. Les légions affoiblies et réduites à moins de six mille hommes, avoient été retirées des frontières, et opposées les unes aux autres dans des combats sans cesse renaissans ; leur discipline étoit anéantie, leurs chefs ne méritojent plus et n'obtenoient plus de confiance. Après une défaite, on cherchoit en vain à recruter l'armée; au moment d'une attaque on pouvoit à peine la déterminer à marcher. Les barbares, témoins de cette anarchie et de ces combats, ne voyant plus sur les frontières ces camps redoutables des légions qu'ils étoient accoutumés à respecter, les franchirent toutes à la fois comme s'ils s'étoient entendus des extrémités de la Calédonie jusqu'à celles de la Perse. Les Francs, confédération nouvelle des peuples germains, qui s'étoit établie près des bouches du Rhin, ravagèrent de 253 à 268 toute la Gaule, l'Espagne et une partie de l'Afrique. Les Allemands, antre confédération nouvelle établie sur le haut Rhin, traversèrent la Rhétie, et s'avancèrent jusqu'à Ravenne en pillant l'Italie. Les Goths, après avoir chassé les Romains de la Dacie, pillèrent la Mœsie, massacrèrent cent mille habitants à Philippopolis en Thrace, s'étendirent ensuite sur les côtes de la mer Noire, se hasardèrent sur cette mer inconnue dans les vaisseaux qu'ils enlevèrent aux villes maritimes. pillèrent les villes de la Colchide et de l'Asie-Mineure et pénétrèrent enfin par le Bosphore et l'Hellespont jusque dans la Grèce, qu'ils ravagèrent tout entière. En même temps, les Persans de la dynastie nouvelle des Sassanides menaçoient l'Orient. Sapor avait conquis l'Arménie, l'empereur Valérien, père et collègue de Gallien, marcha lui-même à sa rencontre dans la Mésopotamie; il fut battu et fait prisonnier en 260; le monarque persan ravagea alors la Syrie, la

Cilicie et la Cappadoce, et il ne fut arrêté sur les confins de l'Arabie que par le riche sénateur de Palmyre, Odenat, et sa femme, la célèbre Zénobie.

Ce premier désastre universel des armées romaines, cette ignominie et cette foiblesse qui succédoient à tant de grandeur, portèrent à l'empire un coup dont il ne se releva plus. Les barbares, dans leurs \ invasions, gardoient le souvenir des longues terreurs et des longs ressentimens que les Romains leur avoient inspirés. Ils avoient encore trop de haine pour montrer aucune pitié à leurs ennemis vaincus. Jusqu'alors ils n'avoient vu des Romains que leurs soldats, mais lorsqu'ils pénétrèrent tout à coup au milieu de ces villes si peuplées, tour à tour ils craignirent de s'y voir écraser par une multitude si supérieure à la leur, ou bien lorsqu'ils reconnurent sa lâcheté elle leur inspira le plus profond mépris : leur cruauté se proportionnait à ces deux sentiments, et ils songeaient plutôt à détruire qu'à vaincre. La population, qui avoit d'abord diminué par les suites de l'opulence, diminua alors par celles de la détresse : l'espèce humaine semblait disparoître sous l'épée du barbare; tantôt il égorgeait tous les habitans d'une ville, tantôt il les réduisoit tous en esclavage et les envoyoit vendre à une immense distance de leur patrie; et après ces grands désastres de nouvelles craintes, une nouvelle oppression, de nouveaux malheurs, ne permettoient point à la population de se rétablir. Au sein de l'empire, il commenca à se former de vastes déserts, et les empereurs les plus sages et les plus vertueux songèrent dès lors à v appeler de nouvelles colonies.

L'élection des soldats cependant, qui avoit mis l'empire dans un danger si immient, lui donna enfin des défenseurs. Cette redoutable démocratie armée n'avoit consulté que sa cupidité, son inconstance ou ses caprices, en décorant de la pourpre ses indignes favoris, tant qu'il ne s'étoit agi pour elle que de partager les dépouilles de l'Etat; mais quand elle se sentit menacée elle-même, quand elle vit son existence compronise avec celle de l'empire, elle eut du moins le sentiment de l'espèce de mérite qui pouvoit la sauver. Ce n'étoit pas sans de grands talens pour la guerre qu'on pouvait gaguer l'estime des soldats romains, même dans leur décadence. Quand ils voulurent de grands hommes ils surent les trouver, et pour tenir téte aux barbares, ils firent enfla d'honorables choix.

Ce furent les soldats qui élevèrent au trône Claudius II (268-270),

qui remporta sur les Goths une grande victoire, et en délivra pour memps l'empire; Aurélien (270-275), qui rétablit l'unité du pouvoir, et détruisit tous les prétendans à la couronne entre lesquels se partageoient l'armée et les provinces; qui soumit l'Orient, et emmena captive cette Zénobie qui avait porté la chilisation grecque à Palmyre, et accoutumé les Arabes à triompher des Romains et des Persans. Les oldats choisirent encore Tacite, qui dans un règne de six mois (275) eut le temps de faire remarquer ses vertus; Probus (276-282), qui battit successivement presque tous les peuples germaniques, et qui délivra de leur présence la Goule et les provinces du Dannée; Dioclétien enfin, qui mit un terme en 284 à cette longue période d'anar-hie. Tous ces grands capitaines prouvèrent assez que la valeur a étoit pas éteinte, que les talens militaires étoient encore communs, et que les soldats, quand ils vouloient réellement sauver l'État, rétoient pas éte mavais jues ées qualités nécessaires à la république.

Mais tant d'invasions et de guerres civiles, tant de souffrances, de désordres et de crimes avaient réduit l'empire à une langueur mortelle dont il ne se releva plus. Les besoins du fisc s'étoient accrus avec les dangers de l'État : les provinces dans leur misère, devoient doubler des contributions déjà trop pesantes pour elles dans leur opulence : les survivans devoient paver pour les morts : aussi le découragement qui portoit les agriculteurs à s'enfuir et abandonner leurs terres devint-il toujours plus fréquent, et l'étendue des déserts s'accrut-elle d'une manière effrayante. Le victorieux, le sage Probus, fut réduit à appeler dans ses provinces, pour les repeupler, les ennemis qu'il avoit vaincus, et à recruter ses légions avec des captifs. Il chercha du moins à les dépayser : il transporta une colonie de Vandales en Angleterre, des Gépides sur les bords du Rhin, des Francs sur ceux du Danube, d'autres Francs dans l'Asie mineure et des Bastarnes dans la Thrace; mais quoiqu'il eût cu soin de mettre chaque nation barbare à une immense distance de ses foyers, presque toutes dédaignèrent bientôt ces jouissances de la civilisation auxquelles il les appeloit, ces propriétés qu'il leur avoit distribuées ; elles se révoltèrent, pillèrent les provinciaux désarmés au milieu desquels elles se trouvaient, traversèrent l'empire dans tous les sens, et regagnèrent enfin leurs auciennes demeures. La plus audacieuse de ces rébellions fut celle des Francs transportés dans le Pont. Ils saisirent des vaisseaux dans une ville, des bords de la mer Noire; ils descendirent l'Hellespont,

1.

pillèrent la Grèce et la Sicile, ressortirent de la Méditerranée par le détroit de Cadix, et après avoir exercé leurs ravages sur les côtes d'Espagne et des Gaules, ils viarent euûn, en 277, débarquer dans la Frise, chez leurs compatriotes.

Le même Probus avoit demandé aux Germains de lui fournir chaque année seize mille recrues, qu'il incorporoit dans les différentes légions, en s'efforcant, disoit-il, de faire que le Romain sentit l'aide du barbare, mais qu'il ne la vit pas. Cependant une assistance honteuse ne peut pas être long-temps dissimulée : le Romain vit que le barbare le remplacoit dans les camps, et il posa son bouclier avec joie. Par un honteux décret, Gallien avait interdit aux sénateurs de servir dans les armées, et aucun d'eux, ni sous son règne, ni sous celui de ses successeurs, ne réclama contre cette dégradante exclusion, quoiqu'elle leur ôtât en même temps toute part à l'administration de la république, et toute chance de s'élever au trône. Dès lors le premier rang de la société cessa d'être respecté des autres et de lui-même ; il ne chercha plus qu'à s'étourdir sur les maux de l'État dans les plaisirs et le vice ; le luxe et la mollesse s'accrurent avec le malheur des temps, et ceux que le sort menaçoit peut-être des souffrances les plus aiguës, ne songèrent à s'y préparer que par les plus honteux plaisirs.

Nous arrivons enfin à la quatrième période que nous avons indiquée dans l'histoire de l'empire, celle des collègues qui se partagèrent la souveraineté, de l'anz 948 d'han 393. Elle est plus courte que les précédentes, et nous en parlerons aussi plus brièvement, parce qu'une partie de cette même période devra de nouveau appeler plus tard notre attention.

Diocktien, qui fut proclamé empereur par l'armée de Perse, le 17 septembre 284, étoit un soldat illyrien, dont les parens avoient été esclaves, et qui peut-être fut esclave lui-même dans sa jeunesse. Cet homme, qui par ses seules forces avait parcouru toute l'étendue des distances sociales, depuis le rang le plus abject jusqu'au plus élevé, prouva au monde qu'il étoit plus distingué encore par la vigueur de son génie, la prudence de ses conseils, son empire sur ses propres passions et sur l'esprit des autres que par so barvoure. Il sentit que l'empire vieilli et chancelant sur ses bases, avait besoin d'une forme nouvelle, et d'une nouvelle constitution. Ni se naissance servie, ni ses souvenirs, ni les exemples qu'il voyoit autour de lui, n'étoient ses souvenirs, ni les exemples qu'il voyoit autour de lui, n'étoient

faits pour lui inspire beaucoup d'estime pour les hommes. Il en attendit peu de chose, et ne parut pas même comprendre cette liberté
qui avait inspiré aux Romains tant d'héroïsme. Tous les souvenirs de
la république étoient souillés, il n'essaya point d'en profiter; il ne
voyoit que le danger des invasions des barbares, il ne songea qu'aux
moyens de résistance, et il organisa un gouvernement militaire, fort,
prompt et énergique. Mais il jugea en même temps que le chef de
ce gouvernement couroit d'autant plus de danger qu'il était plus isolé,
plus séparé de tous les autres hommes, et que la communauté d'inétréts, l'association, étoit la base de toute garantie. Il se donna des
coilègues, pour se préparer des défenseurs dans le danger, des vengeurs s'il venait à succomber, et il fonda le despotisme sur cet équilibre même qu'est l'essence des souvernemens libres.

Dans ce but il traca cette division de l'empire, que nous avons déià exposée, en quatre grandes préfectures, la Gaule, l'Illyrie, l'Italie et le Levant, et il en donna l'administration à quatre collègues : deux augustes, plus spécialement chargés des préfectures les plus paisibles. les plus riches et les plus civilisées, l'Italie et le Levant, et deux césars. appelés à défendre la Gaule et l'Illyrie. Il offrit aux deux césars. comme terme certain de leur ambition, la succession des deux augustes, auxquels ils furent liés par les rites de l'adoption. Toutes les armées se trouvant ainsi attachées à son système, et commandées par un de ses collègues, il n'eut plus à craindre qu'aucune se rebellât. Il donna aux troupes une organisation nouvelle, et des noms nouveaux: il raffermit leur discipline; il céda cependant quelque chose à la corruption des temps, en allégeant leur armure et en augmentant la proportion de la cavalerie et de l'infanterie légère contre l'infanterie de ligne; avec ces nouvelles armées, il repoussa partout les barbares en dehors des frontières, et il fit respecter l'empire. Dioclétien prit pour lui le gouvernement de l'Orient, et il établit sa cour non point à Antioche, quoique ce fût la capitale de la préfecture, mais à Nicomédie, sur la Propontide, presque vis-à-vis du lieu où Constantinople fut ensuite bâtie; il v affecta un faste oriental qui ne s'accordoit ni avec ses habitudes de soldat, ni avec la force de son génie. Il céda l'Italie à l'auguste Maximien , paysan illyrien comme lui et son ancien compagnon d'armes, qu'il chargea d'humilier le sénat et la ville de Rome; le césar Galérius fut chargé de l'Illyrie et le césar Constance Chiore de la Gaule.

Le despotisme accoutume à regarder toute résistance comme une offense, ou comme une révolte dangereuse; aussi il rend cruel et sanguinaire. L'éducation soldatesque de Dioclétien et de ses collègues, te rang d'où ils étoient sortis, l'habitude de voir couler le sang, augmentèrent encore cette férocité. Le gouvernement des collègues fut souillé par de nombreuses exécutions : cependant le caractère de ces violences n'étoit point le même que celui des crimes des premiers césars : on voyait dans Tibère et ses successeurs cette cruauté qui presque toujours est unie à la lâcheté et à la mollesse ; dans Dioclétien et ses collègues, cette férocité que les classes inférieures du peuple portent dans l'abus du pouvoir. Maximien et Galérius, que Dioclétien s'étoit associés, avoient conservé toutes leurs habitudes de paysans brutaux et illettrés; Sévérus et Maximinus, qui leur furent ensuite adjoints, étoient sortis de la même classe. Le seul Constance Chlore appartenoit à une famille plus distinguée, et il manifesta en effet des sentiments plus humains.

Cette indignation que toute résistance, que toute indépendance d'esprit cause aux despotes, eut plus de part que la superstition à la sévère persécution que Dioclétien et ses collègues exercèrent contre les chrétiens. La religion nouvelle s'était étendue en silence, et avoit fait des progrès considérables dans tout l'empire romain, sans exciter l'attention du gouvernement, ou celle des historiens romains : ceux-ci. durant les trois premiers siècles de l'Église, semblent n'avoir pas même remarqué son existence. Les chrétiens n'avoient eu aucune part aux révolutions, aucune influence publique; les philosophes ne s'étoient point encore donné la peine de s'engager dans des controverses avec des sectaires demeurés obscurs ; les prêtres des anciens dieux s'irritoient sans doute de voir leurs autels méprisés, leur culte abandonné par une classe d'hommes qui devenoit tous les jours plus nombreuse; mais ces prêtres ne formoient point un corps dans l'État; ceux de chaque divinité croyoient d'ailleurs avoir des intérêts séparés, ils avoient peu de crédit et peu de moyens de nuire; aussi les premières persécutions, comme on les a appelées, n'étoient-elles guère que des violences accidentelles qui s'étendoient sur peu de victimes, et qui n'avoient que peu de durée. Mais lorsque des soldats brutaux et impatiens de toute résistance eurent été revêtus de la pourpre, et lorsque l'ordre eut été assez universellement rétabli pour qu'ils s'aperçussent de tout ce qui dépassoit le niveau du despotisme,

ils s'indignèrent de l'existence d'une religion nouvelle, parce qu'elle compoit l'uniformité de l'obéissance; elle leur partu une indiscipline bien plus qu'une impiété, et ils poursuivirent dans les chrétiens, non les ennemis des dieux, mais les rebelles à leurs propres ordres. Plus ils étoient absolus, et plus ils 'emportèrent contre cette puisance nouvelle de l'âme insensible aux douleurs, triomphante dans les supplices, qui sans opposer de résistance s'étevoient au-dessus de leur pouvoir. La lutte entre un despotisme forcené et l'héroïsme de la conviction, entre les bourreaux et les confesseurs avides du martyre, fut à jamais mémorable. Elle se prolonges avec peu d'interruption jusqu'à la fin de la quatrième période, ou jusqu'à la réunion de tout l'empire sous Constantin.

Dioclétien, comme pour s'assurer que le système qu'il avait conçu pour le gouvernement de l'empire seroit exécuté après lui . voulut être en quelque sorte témoin de sa propre succession. Dans son despotisme à quatre têtes, il avoit compté sur ce qu'il trouvoit en luimême, l'ascendant d'un génie supérieur sur des hommes d'une trempe médiocre. Tant qu'il garda la pourpre il fut le vrai, le seul chef de la monarchie. Lorsqu'il résolut de se retirer de la scène du monde, et d'appeler aux places d'augustes les deux césars, Galère et Constance Chlore, il eut assez d'ascendant sur son collègue Maximien , qui cependant n'étoit point dégoûté des grandeurs , pour l'engager à déposer la pourpre à Milan, le 1er mai 305, en même temps que Dioclétien la déposoit à Nicomédie. Celui-ci, avec une force d'âme que la puissance souveraine n'avoit point affoiblie, sut se renfermer neuf ans, sans regrets, dans la condition privée, et trouver dans les soins de son jardin à Salona, un repos d'esprit et un contentement qu'il n'avoit jamais connus comme empereur. Mais dès sa retraite, le partage du pouvoir souverain amena sa ruine. Les consuls, au temps de la république, avoient pu se partager sans jalousie le gouvernement des armées, parce qu'au-dessus d'eux s'élevoit le pouvoir national, du sénat et du peuple. De même, les collègues de Dioclétien avoient toujours senti en lui seul la majesté de l'antique Rome. Dès qu'ils ne virent plus rien au-dessus d'eux, ils ne songèrent qu'à leur grandeur personnelle ; et le reste de la quatrième période, comme nous le verrons dans le règne de Constantin, ne fut plus qu'une scène de désordres et de guerres civiles.

## CHAPITRE III.

Les barbares avant le rve siècle.

Nous avons cherché, autant que le permettaient les bornes étroites dans lesquelles nous devions nous circonscrire, à faire connottre et les conditions et les progrès de cette partie du genre humain dont la civilisation avoit été développée par la domination des Grecs et des Romains. Cette population étoit soumise aux lois que nos tribunaux observent encore, elle commençoit à s'éclairer par la religion que nous professons, elle étudiait, elle cherchoit à imiter dans la littérature et les arts, ces mêmes chefs-d'œuvre qui sont encore proposés à notre admiration ; elle suivoit dans le développement des facultés de l'esprit un système dont nous ne nous sommes pas beaucoup écartés. Les mœurs mêmes des habitans des villes romaines avoient de grands rapports avec les nôtres. Désormais nous devons porter aussi nos regards sur une autre portion importante du genre humain. sur celle qui étoit alors comprise sous la dénomination commune de barbares, et qui, à une époque dont nous allons raconter les événemens, renversa par une grande révolution le gouvernement auquel le monde civilisé avait obéi. Dès lors, dans les contrées que nous habitons, s'introduisit une nouvelle race d'hommes, avec d'autres lois, d'autres opinions religieuses, d'autres mœurs, d'autres idées sur la perfection humaine, et par conséquent sur l'éducation. Le mélange de ces deux races ne s'accomplit qu'après de longues souffrances : il entraina la destruction d'une grande partie des progrès vers le mieux que l'homme avoit faits pendant des siècles; mais ce fut ce mélange même qui nous constitua ce que nous sommes : nous avons recueilli

le double héritage des Romains et des barbares; nous avons graffé les lois, les mœurs, les opinions des uns sur celles des autres. Pour nous connaître nous-mêmes nous devons remonter à l'étude de nos premiers parens, non-seulement de ceux qui nous transmirent leur civilisation, mais de ceux qui s'efforchernt de la détruire.

Ce n'est point toutefois sur tout le reste de l'univers que nous nous proposons de promener nos regards, mais seulement sur les peuples qui entrèrent en rapport avec le peuple romain; sur ceux qui se préparoient à paroître comme acteurs dans le terrible drame qui va nous occuper. Nous aurons, en le faisant, fort peu de noms d'hommes, fort peu de dates à présenter à la mémoire de nos lecteurs. On peut étudier comme partie de l'histoire naturelle de l'homme, son état de barbarie; mais cet état ne change point, ou ses changemens ne sont point soumis à nos observations. L'histoire ne commence qu'avec la civilisation : tant que l'homme lutte avec les besoins physiques, il concentre toute son attention sur le présent; il n'y a point de passé pour lui, point de souvenirs, point d'histoire. Non-seulement les migrations des peuples, les vertus, les erreurs, ou les crimes de leurs chefs, ne sont point transmis d'âge en âge; leur police intérieure, ou leurs mœurs, au moment où ils se mettent en contact avec les peuples civilisés, ne nous sont qu'imparfaitement et souvent infidèlement représentés. Les barbares ne se décrivirent point eux-mêmes; ils n'ont laissé aucun monument de leurs propres sentimens, ou de leurs propres pensées; et ceux qui ont tâché de nous les peindre, ne les voyoient qu'au travers de leurs propres préjugés.

Pour donner quelque ordre à nos remarques sur les peuples bar bares qui contribuèrent au renversement de l'empire romain, nous suivrons les frontières mêmes de cet empire, en commençant par le midi ou l'Afrique, puis l'orient ou l'Asie, et enfin le nord ou l'Europe. C'est mettre au premier rang les peuples qui ont eu le moins d'influence sur les d'estinées de Rome, et finir par les plus importans. Dans cet ordre, nous rencontrerons les Gétules, les Maures, les Arabes, les Persans, les Arméniens, les peuples pasteurs de la Tartarie, et les trois races principales de l'ancienne Europe, la celtique, la slave et la germanique.

Les plus faibles en effet, les plus inconnus entre les voisins de l'empire, sont les peuples qui habitaient l'Afrique, au midi des provinces romaines. Sur cette frontière, comme sur les autres, les Romains avoient commencé par imposer un tribut aux nations voisines, par tenir les rois dans leur dépendance, puis après avoir quelque temps faconné les peuples à l'obéissance, ils les incorporoient eux-mêmes à l'empire. Caligula réduisit la Mauritanie en province romaine, et sous le règne de l'empereur Claude, les Romains fondèrent des colonies jusque sur les bords du grand désert. Une de leurs villes plus méridionales, Salé, dans le royaume actuel de Maroc, était souvent exposée aux incursions des troupes d'éléphans sauvages. Les animaux féroces étaient presque les seuls ennemis qu'on eût à craindre sur cette frontière, car la puissance romaine s'étendait en Afrique presque aussi loin que la terre habitable : des généraux, des personnages consulaires, avaient pénétré dans toutes les gorges du mont Atlas. Des troupes errantes de Bérébères, de Gétules ou de Maures traversaient seulement les déserts, comme marchands ou comme voleurs : les uns cultivaient les oasis qui arrosés par une source permanente, s'élèvent couronnés de verdure au milieu des sables : d'autres, avec leurs chameaux, chargés d'ivoire et souvent d'esclaves, franchissoient le Zahara, et établissoient une communication entre la Nigritie et la province romaine. Sans demeure fixe, sans gouvernement régulier, ilsétoient demeurés libres, parce qu'ils étoient errans. Les Romains avoient négligé de les soumettre, parce qu'ils ne pouvoient soumettre la nature : ils leur demandoient seulement l'ivoire et les citrons, qu'apportaient ces caravanes; le murex et la pourpre que les Gétules recueilloient sur les rochers ; les lions , les tigres, et tous les monstres de la Libve, qui étaient conduits à grands frais à Rome et dans les grandes villes, pour combattre sur les amphithéâtres. Un commerce très-actif pénétrait beaucoup plus avant dans l'Afrique que ne fait aujourd'hui celui des Européens, et Pline s'étonne que tant de marchands traversant chaque jour ces contrées, que tant de magistrats romains s'étant avancés jusqu'au mont Atlas ou au désert, il lui ait été si difficile de recueillir sur ces régions autre chose que des fables.

Mais les Africains ne demeurèrent pas toujours à une si grande distance, ou dans une attitude si pacifique : à mesure que l'oppression des magistrats, que le poids des taxes, et les désastres de l'empire faisoient disparaître la population de la province romaine, les Maures et les Gétules descendoient de l'Atlasou sortoient dudésert, et menoient patitre leurs troupeaux dans les champs abandonn's. Ton-

jours armés, mais timides; regardant la propriété comme une usurpation, et la civilisation comme une ennemie; professant pour religion l'esprit de vengeance, et n'admettant point chez leurs voisins le droit d'exercer eur eux une justice qu'ils n'accordoient pas à leurs propres chefs, lls pillolent les possessions écartées et s'enfuyolent dès qu'ils trouvoient de la résistance; ils regardoient les supplices par lesqueis on punissoit leurs voleries, comme une offense nationale, et ils attendoient en silence l'occasion de s'en renger avec cruauté. Leurs déprédations derinrent toujours plus prés des côtes. Au commencement du v's siècle, des princes maures avoient recommencé à se former de petits États tributaires entre Carthage et le désert, et la civilisation avoit presque disparu au pied de l'Atlas, sans que le peuple ett recouvré son indépendance.

L'Egypte étoit entourée par d'autres peuplades sauvages qui, dans l'enceinte du territoire romain, avoient réclamé la liberté des déserts. Les Maures Nasamons s'approchèrent de la rive occidentale du Nil; les Arabes de la rive orientale, et les deux races étoient difficiles à distinguer. L'Abyssinie et la Nubie, qui deux siècles plus tard, furent converties au christianisme par les Egyptiens, entretenoient alors peu de relations avec les Romains. L'Égypte étoit de beaucoup la plus méridionale des possessions romaines. Une des grandes villes de cette province, Syène, étoit bâtie sous le tropique du Cancer; les monumens prodigieux de sa civilisation antique, dont aucune histoire ne nous explique l'origine, se méloient avec ceux des Romains. Pour la première fois, les travanx de ces maîtres du monde paraissoient petits et mesquins, quand on les voyoit rapprochés de ces temples, dont la fabrication passe notre entendement. La basse Egypte avolt adopté la langue et les mœurs des Grecs; la haute Égypte conservoit l'usage de l'ancien égyptien, le cophte; les déserts de la Thébaïde recéloient enfin une nation nouvelle, une nation barbare d'aspect et de mœurs, nation sans femmes et qui ne se renouveloit que par le dégoût de la vie et le fanatisme de ses voisins. Saint Antoine, paysan de la Thébaïde, qui ne savoit pas lire, s'étoit déjà retiré à trois journées de distance de la terre habitable, au milieu du désert ; mais dans un lieu où une source d'eau vive pourvoyoit à sa boisson, tandis que la charité de ses voisins lui apportoit des vivres; il vécut plus d'un siècle, de 251 à 356. Cinq mille moines, imitant son exemple, s'étoient, avant sa mort, retirés dans le désert de Nitrie; ils y faisoient rœu de pauvreté, de solitude, de prières, de saleté et d'ignorance; ils s'enrôloient cependant avec passion dans les querelles théologiques, et leurs invasions, dans lesquelles ils soutenoient leurs dogmes avec des massues et des pierres plus qu'avec des argumens, troublèrent la capitale de L'Égypte avant qu'elle fût exposée à celles des peuples barbares.

Entre l'Egypte et la Perse, la grande presqu'ile de l'Arabie n'étoit qu'imparfaitement connue des Romains. Cette région, quatre fois plus étendue que la France, n'a point été destinée par la nature à se couvrir d'habitans ou à se soumettre à une civilisation qui ressemble à la nôtre. Les Romains, qui, par elle, entretenoient quelque commerce avec l'Inde, mais qui laissoient à l'Arabe la fatigante vie des caravanes, a'étonnoient qu'une même nation réunit constamment la pratique du commerce à celle du brigandage. Ils distinguoient déjà, par le nom de Sarrasins, ces volcurs intrépides qui, sortant du désert, infestoient les campagnes de la Syrie; souvent ils levoient parmi eux une cavalerie qui n'avoit pas d'égale au monde, surtout pour l'ardeur infatigable et la docilité de ses chevaux; mais ils n'avoient point deviné toutes les qualités que recéloit l'Arabe, toutes celles que, trois siècles plus tard, nous lui verrons développer, quand il se prépara à la conquête du monde.

C'étoit au milieu de ces déserts, à cinq cents milles de Séleucie ur le Tigre, l'une des plus grandes villes de la Perse, à deux cents milles des frontières de Syrie, que s'élevoit comme par enchantement la ville de Palmyre, dans un territoire fertile, arrosé par des eaux abondantes, et planté d'ane multitude de palmiers. D'immenses plaines de sables l'entouroient de toutes parts, et lui servoient de défense contre les Parthes et les Romains, tandis qu'elles n'étoient ouvertes qu'aux caravanes des Arabes, qui échangeoient entre ces deux empires les richesses de l'Orient et de l'Occident, et qui se reposoient dans cette ville somptueuse.

Palmyre, dont la population, formée d'une colonie de Grecs et d'Arabes, unissoit les mœurs des deux nations, s'étoit gouvernée en fépublique, et étoit demeurée indépendante durant la période de la plus haute puissance române. Les Parthes et les Romains recherchèrent également son alliance dans toutes leurs guerres; mais après ses victoires sur les Parthes, Trajan réunit cette république à l'empire romain. Le commerce n'abandonna cependant point encora

Palmyre, ses richesses continuèrent à s'accroître, et ses opulens citoyens couvrirent le sol de leur patrie de ces superbes monumens d'architecture grecque qui, s'élevant aujourd'hui au milieu des sables dans un pays absolument désert, frappent les voyageurs d'étonnement. Il ne reste de Palmyre que ces ruines, et le souvenir brillant. presque romanesque, de Zénobie, cette femme extraordinaire, fille d'un cheik arabe, mais qui se disoit descendue de Cléopâtre, et qui régna sur l'Orient avec bien plus d'éclat, avec bien plus de vertus. que celle-ci. Zénobic ne dut sa puissance qu'aux services qu'elle rendit à sa patrie. Pendant le règne de Gallien , tandis que l'empire étoit de toutes parts envahi, que Valérien étoit prisonnier du roi des Persans, et que l'Asie étoit inondée par ses armées, Zénobie enhardit son mari Odénat, riche sénateur de Palmyre, à résister par ses seules forces avec ses concitoyens et les Arabes du désert à l'invasion des Perses. Partageant tous les travaux de sou mari, à la guerre et à la chasse aux lions, son amusement favori, elle vainquit Sapor; elle le poursuivit deux fois jusqu'aux portes de Ctésiphon, et elle régna d'abord avec Odénat; puis seule, après sa mort, sur la Syrie et l'Egypte, qu'elle avoit conquises. Trebellius Pollio, auteur contemporain, qui la vit dans une occasion fatale, lorsqu'en 273 elle fut conduite en triomphe à Rome, la représente telle à peu près que doit paroître une beauté élevée parmi les Arabes : « Zénobie vécut » avec une pompe persane, se faisant adorer comme les rois d'Orient, » mais dans ses repas elle suivoit les usages romains. Elle se préseu-» toit pour parler au peuple avec le casque en tête et les bras nus, » mais un voile de pourpre orné de pierres précieuses couvroit en partie » sa personne. Son visage étoit un peu aquilin, et son teint avoit peu » d'éclat, mais ses yeux noirs, singulièrement brillans, étoient animés » d'un feu divin et d'une grâce indicible ; ses dents étoient d'une telle » blancheur qu'on crovoit communément qu'elle v avoit substitué » des perles : sa voix étoit claire et cependant virile : au besoin elle » savoit montrer la sévérité des tyrans, plus souvent la clémence » des bons princes; bienfaisante avec mesure, elle sut garder ses » trésors mieux que ne le font les femmes; on la voyoit à la tête de » ses armées, en char, à cheval, à pied, mais rarement dans une » voiture suspendue. » Telle fut la femme qui vainquit Sapor, et qui -accorda sa confiance au sublime Longin, le précepteur de ses enfans, et son principal ministre.

Jusqu'à l'année 226 de J.-C., les Romains avoient confiné à l'Orient avec les Parthes; depuis cette époque ce furent les Persans Sassanides qu'ils eurent pour voisins sur la même frontière. Les Parthes, tribu scythique sortie de la Bactriane, avoient fondé leur empire deux cent cinquante-six ans avant Jésus-Christ. Ils avoient conquis la Perse, de la mer Caspienne au golfe Persique. Cette vaste contrée, défendue par deux mers, de hautes montagnes et des déserts de sables, a presque toujours formé un État indépendant qu'il est difficile d'entamer, et qui peut difficilement faire ou maintenir au dehors des conquêtes. Pendant près de cinq siècles de domination, les Parthes étoient toujours demeurés étrangers au milieu des Persans: ils avoient donné à leur monarchie une constitution qui ressembloit presque à celle de l'Europe aux temps féodaux. Leurs rois de la famille des Arsacides avoient accordé de petites souverainetés tributaires à un grand nombre de princes de leur maison ou à d'autres seigneurs. Toute cette noblesse, toute la race des conquérans combattoit à cheval pour la défense de la patrie : plusieurs colonies grecques conservoient leurs lois républicaines et leur indépendance dans l'enceinte de l'État; mais les Persans étoient écartés des pouvoirs comme de la milice, et tenus dans l'oppression.

Ces Persans furent poussés à la révolte par Artarcrès ou Ardshir, fondateur de la dynastie des Sassanides, qui, après ses victoires, se dit descendu de ces rois de l'ancienne Perse qu'Alexandre avoit vaincus. Il fut puissamment secondé par l'enthousiasme religieux, placencor que par le sentiment de l'honneur national ou de l'indépendance. L'antique religion de Zoroastre fut reportée sur le trône; la croyance aux deux principes, Ormusd et Ahriman, la révélation du Zenda-Vesta, le culte du feu ou de la lumière, comme représentant le principe du bien, l'horreur pour les temples et les images, le pouvoir des mages, qui s'étendoit jusqu'aux actions les plus indifférentes de chaque fiédle, l'esprit de persécution qui s'exerça avec crauté contre les chrétiens quand ceuv-ci commencrèent à se répandre dans la Perse, furent rétablis par un concile national où quatre-vingt mille mages s'assemblèrent d'arrès la convocation d'Artarcrès.

Les Persans prétendoient que la domination de leurs rois s'étendoit sur quarante militons de sujets; mais la population des empires orientaux a toujours été mai connue, et l'on a établi les nombres sur les exagérations hyperboliques du langage de leurs écrivains, et non

sur des recensemens. On ne sauroit compter les Persans ni parmi les peuples civilisés ni parmi les barbares, quoique les Grecs et les Romains leur donnassent toujours ce dernier nom. Ils avoient acquis ces arts qui suffisent au luxe et à la mollesse, mais qui ne développent point le goût ; ces lois, fondées sur le despotisme, qui maintiennent l'ordre, mais qui ne garantissent ni la justice ni le bonheur; cette culture littéraire qui nourrit l'imagination, mais qui n'éclaire point l'esprit : leur religion, celle des deux principes, et leur aversion pour l'idolâtrie, satisfaisoient plutôt la raison qu'elles ne purificient le cœur. C'est avec cette civilisation imparfaite, cette civilisation qui contient en elle-même un obstacle à tout progrès nouveau, que les Orientaux ont fondé de grands emplres, et qu'ils n'ont jamais développé l'homme. Artaxercès, de 226 à 238, et son fils Sapor, de 238 à 269, remportèrent de grandes victoires sur les peuples que protégeoient les Romains et sur les Romains eux-mêmes : mais ensuite leur monarchie éprouva le sort habituel des États despotiques, jusqu'à sa subversion par les musulmans, en 651. Son histoire se compose de trahisons et de massacres dans la famille des rois, qui se précipitolent rapidement du trône; de longs Intervalles consacrés au vice ou à une mollesse efféminée, avec des éclairs d'ambition et de génie militaire signalés par des guerres destructives.

Les Parthes avoient conquis l'Arménie, qui se trouvoit située entre leur empire et celui des Romains, et ils avoient assis sur le trône d'Artaxate, capitale des Arméniens, une branche cadette de la famille des Arsacides leurs rols. La liberté n'avoit jamais été connue en Arménie, et les hautes montagnes qui couvrent ce pays n'avoient point suffi pour inspirer à ses habitans le courage qui, presque partout, a distingué les montagnards. Les Arméniens étolent patiens, industrieux, mais toujours conquis et toujours dépendans. Au moment de la chute de l'empire des Parthes, ils furent soumis par Artaxercès et par Sapor. Toutefois Tiridates, héritier de leurs anciens rois, secona le joug des Persans en 297, et, avec l'aide des Romains, il rendit à l'Arménie son indépendance. Son règne, de 297 à 342, est considéré par les Arméniens comme la période de leur gloire : c'est alors qu'ils adoptèrent la religion chrétienne, qui resserra leur alliance avec les Romains; alors qu'ils inventèrent l'alphabet et l'écriture dont ils se servent encore aujourd'hui; qu'ils donnèrent à leur langue une littérature qu'ils admirent toujours, mais qu'ils admireut seuls ; qu'enfin ils commencèrent à traduire en arménien la Bible et quelques ourrages grecs qu'on a retrouvés chez eux de nos jours. Cette prospérité ne fut pas longue, et à la mort de Tiridates lis éprouvèrent ce que doit éprouver un peuple qui confie sans garanties son existence aux chances de la succession d'une monarchie absolue.

Telles étoient les monarchies de l'Asie qui confinoient avec les Romains : mais au nord du Caucase et du Thibet, et des montagnes de l'Arménie, on trouvoit une race d'hommes entièrement différente. une race libre et sauvage, qui ne tenoit point à la terre qu'elle habitoit, qui menacoit tous ses voisins, et qui devoit avoir sur le sort de l'empire remain l'influence la plus désastreuse : c'étoit la grande race des peuples pasteurs Scythes ou Tartares. La race tartare s'étend de l'occident à l'orient, des bords de la mer Noire, où elle se rapproche de la race slave, jusqu'à la mer du Japon et aux fles Kuriles, ou jusqu'aux murailles de la Chine ; et du nord au sud, du voisinage de la mer Glaciale jusqu'aux hautes chaînes du Thibet, qui sépare les climats froids des climats brûlans de l'Asie, et qui n'y laisse point d'espace pour une zone tempérée. Le centre de l'Asie semble être composé d'un vaste plateau qui s'élève au niveau de nos plus hautes montagnes, et que sa température rend peu propre à une culture variée, quoique ses steppes sans bornes se couvrent naturellement d'une herbe abondante. Dans ces déserts la race tartare a toujours. dès l'antiquité la plus reculée, conservé les mêmes mœurs et le même genre de vie : toujours elle a méprisé la culture de la terre, elle a vécu uniquement de ses troupeaux, et toujours elle s'est montrée prête à suivre, non en corps d'armée, mais en corps de nation, le capitaine qui voudroit la conduire au pillage de régions plus tempérées et de peuples plus civilisés. Les hommes y vivent teujours à cheval ou sous la tente, n'estimant que la guerre, ne respectant que le sabre, qui, autrefois, étoit l'emblème de leur sanguinaire divinité. Les femmes y suivent toujours leurs époux dans des chars couverts qui contiennent leur famille et toutes leurs richesses, et qui sont pendant une moitié de l'année leur seul domicile. Leur mépris est toujours le même pour les arts sédentaires ; ils se font toujours un honneur ou un devoir de détruire, d'extirper cette civilisation qu'ils détestent et qui leur semble hostile ; et si un chef doué des talens on du caractère d'Attila, de Zingis, de Timur, se présentoit à eux, ils seroient aussi disposés qu'ils le furent autrefois à élever les horribles.

trophées qui signaloient leurs conquêtes, les pyramides de têtes pour lesquelles Timur, le plus humain des trois, il massacrer solxante-dix mille habitans à Ispahan, et quatre-vingt-dix mille à Bagdad. Aujourd'hui comme alors, ils se proposeroient peut-être, dans une province conquise, d'abattre toutes les murailles, tous les édifices, pour qu'aucun obstacle, selon leur expression favorite, ne pât arrêter dans sa course le pied de leurs chevaux.

Aujourd'hui, il est vrai, leur nombre n'est plus le même; les habitans de la Sibérie et de tous les bords de la mer Gliciale, asservia par l'apreté du climat et par leurs besoins, se sont fixés dans des demeures constantes et soumis au gouvernement russe. Les habitans des vallées du Thibet, enchaînés par une vigoureuse théocratie, ont aussi perdu leur énergie dans les couvens du grand Lama. La Tartarie indépendante, celle des Kalmues, des Usbees, des Mongols, s'est fort resserrée; elle n'occupe plus guère que le tiers de l'espace qu'elle occupoit du temps des Romains; son étendue est cependant encore effrayante, et sa population menace peut-être toujours l'Asie de nouvelles révolutions.

Les Tartares sont demeurés libres : il seroit difficile d'établir le despotisme au milieu des déserts, là où il ne peut appeler à son aide ni prisons, ni forteresses, ni troupes de ligne, ni police, ni tribunaux. La souveraineté réside dans le couroultaï; ou assemblée de la nation. où tous les hommes libres se rendent à cheval. Là ils décident de la paix ou de la guerre, ils proclament des lois, et ils rendent la justice. Mais les Tartares ont admis de tout temps l'esclavage domestique dans leurs mœurs; l'absence de toute culture dans le pays est une garantie de l'obéissance de l'esclave : il ne reçoit de nourriture que de la main de son maître; il a besoin, pour vivre, du lait et des chairs de ces troupeaux qu'il soigne par ses ordres; et s'il tentoit de s'enfuir dans ces vastes steppes, où la nature n'offre à l'homme aucun fruit, aucun aliment, il y périroit bientôt de misère. D'ailleurs, quoique le maître tartare ait sur son esclave le droit de vie et de mort, il le traite avec une certaine douceur, et le regarde comme un des membres de la famille ; il lui confie même des armes pour la défense de son camp et de ses troupeaux. Quand la civilisation n'a pas raffiné les manières et séparé les rangs par une distance infinie, des occupations semblables, une communauté de besoins et de travaux, engagent l'homme à reconnoître l'homme dans son esclave, et l'étendue sans bornes donnée à la puissance paternelle, en confondant les fils de famille avec les esclaves, augmente ce rapprochement. Le chef ou le kan d'une famille tartare se platt à voir s'accroître le nombre de ses enfans et de ses serfs, comme celui de ses troupeaux. Sans sortir d'une condition privée, il finit quelquefois par se trouver ainsi à la tête d'une armée. Chaque année il transporte ses tentes des pâturages d'été aux paturages d'hiver, et il exécute ainsi, pour son économie domestique, de grandes marches militaires. Ces mêmes enfans. ces mêmes esclaves, sont prêts à le seconder dans ses querelles, et à venger son honneur offensé, lorsqu'il se croit attaqué ou insulté par un voisin ou par un supérieur. Ces petites guerres privées ont souvent été la cause première des grandes révolutions de l'Asie ; souvent on a vu un chef, encouragé par ses victoires sur quelque ennemi privé, tourner ses armes contre les riches cités de la Sogdiane ou de la Bactriane, piller Bochara ou Samarcande, et marcher enfin à la conquête de la Perse, de l'Inde, de la Chine ou de l'Occident. Souvent aussi l'on a vu un vaincu, même un esclave fugitif, traversant le désert pour se dérober à la vengeance de son ennemi, recueillir en passant d'autres hordes errantes, grossir chaque jour sa troupe, et se présenter enfin en conquérant sur les frontières des États civilisés,

L'habitude constante de braver en plein air les intempéries des saisons, l'habitude des dangers et des combats, ou contre les hommes, ou coutre les animaux ennemis des troupeaux : l'art des campemens. celui des marches, qui font partie de la vie journalière; la sobriété, et cependant la facilité à se pourvoir de vivres, car les troupeaux des Tartares suivent leurs armées comme ils ont suivi leurs bergers, tout prépare à la guerre dans la vie pastorale. En effet, tout homme est soldat dans la race scythique; et si elle tente une invasion, ce n'est pas contre une armée qu'on doit se défendre, c'est contre une nation. Cette considération doit expliquer le phénomène d'abord contradictoire du désert, qui verse sur les pays peuplés et civilisés des flots d'hommes armés. Cette région septentrionale, qu'on a nommée la mère des nations, n'est point animée d'une si grande surabondance de vie : un berger vit avec peine sur le terrain qui nourriroit vingt laboureurs : toutefois une région si fort supérieure à l'Europe en étendue peut bien vomir un million d'habitans : parmi eux se trouvent au moins deux cent mille combattans, et bien souvent c'en est assez pour renverser un empire. Le pays qu'ils abandonnent reste désert, et il n'a point donné la preuve qu'il contint plus d'habitans qu'il n'en pouvait nourrir.

Les flots de l'émigration de la grande Tartarie se sont dirigés tour à tonr vers le levant, le couchant et le midi. A l'époque où l'empire romain fut renversé, tout l'essor de ces nations semblait se tourner vers l'occident. Un empire, autrefois puissant, la première monarchie des Hnns, avoit été renversé à quinze cents lieues de distance des frontières romaines, et près de celles de la Chine, par les Sienpi, dans le 1" siècle de l'ère chrétienne; et les Huns, chassés de chez eux, s'étoient rejetés sur les nations voisines, et les poussoient devant eux vers l'occident. Cependant leurs guerres et leus conquêtes se seroient renfermées dans l'enceinte des vastes steppes tartares, si des milliers de captifs romains et des immenses richesses enlevées par les penples septentrionaux, durant le règne désastreux de Gallien, n'avoient été répandus par le commerce dans tout le nord de l'Asie. L'adresse et l'habileté des esclaves, l'éclat des étoffes précieuses qu'on étaloit en vente dans les marchés de la Tartarie, tentèrent les guerriers d'aller chercher ces mêmes richesses dans le pays où on les achetoit, avec du sang, non avec de l'or; ensuite le souvenir de précédens pillages fut la grande cause de la répétition des mêmes attaques.

La race tartare, aux veux de toutes les autres, est signalée par sa laideur. Une grosse tête, une couleur jaunêtre, des veux petits et enfoncés, un nez plat, une barbe rare et foible, de larges épaules, un corps court et carré, sont les caractères communs de toute la nation. Les Tartares semblent sentir eux-mêmes leur difformité : et dans tous leurs traités avec les penples vaincus, ils les ont toujours contraints à leur fournir un tribut annuel de jeunes filles : aussi le mélange des races a par degrés corrigé les formes hideuses de ceux qui s'établissoient dans de meilleurs climats. Les premiers connus des Romains, au rve siècle, les Alains, qui dressoient alors leurs tentes entre le Volga et le Tanaïs, à égale distance de la mer Noire et de la mer Caspienne, ne frappèrent point les peuples de l'Europe par leur laideur; mais lorsque les Tayfales, les Huns, les Avares, les Hongrois, les Turcs, arrivèrent successivement sur leurs frontières, les écrivains grecs manifestèrent un sentiment d'horreur pour leur apparence extérieure, que les nègres ou les Abyssins, leurs voisins au midi, n'avoient jamais excité chez eux.

Nous arrivons enfin aux peuples barbares de l'Europe, à ceux avec

lesquels nous avons nous-mêmes les rapports les plus immédiats, et qu'il nous importe le plus de connoître. Trois grandes races d'hommes, différentes par leur langage, leurs habitudes, leur religion, paroissent s'être partagé autrefois cette partie occidentale et septentrionale de l'ancien monde : les Celtes, les Slaves et les Germains. Les érudits les ont souvent confoadues par un singulier amour de gloire, pour s'attribuer les conquêtes et les ravages de la race voisine, commes 'ille ne trouvient pas dans la leur propre assex de crimes et de cruautés. Entre ces trois races il y en avoit deux, la celtique et la slave, qui, au 111' siècle, étoient presque absolument subjuguées; la troisième, au contraire, devoit triompher des Romaiss.

La race celtique avait peuplé en partie l'Italie et l'Espagne, où elle étoit mêlée avec la race des Ibères, probablement venue d'Afrique; elle peuploit encore la Gaule et la Grande-Bretagne. Elle étoit sortle de l'état primitif de barbarie : elle avoit bâti des villes : elle avoit exercé les arts et l'agriculture; elle avoit amassé des richesses et établi dans ses cités des gradations de rang qui indiquent une organisation, si ce n'est savante, du moins ancienne. Mais elle s'étoit arrêtée dans tous ses progrès, parce qu'elle s'étoit soumise au joug pesant d'une société de prêtres fortement organisée : c'étoient les druides. qui , jaloux de toute autre autorité que la leur , régnoient par la terreur sur une nation qu'ils rendoient féroce. Leurs divinités exigeoient que du sang humain fût versé sans cesse sur leurs autels : leur culte, pratiqué dans l'épaisseur des bois, dans des cavernes souterraines, étoit accompagné de circonstances effrayantes. Le pays des Carnutes ou de Chartres étoit le centre de leur puissance et de leur religion. Le gui du chêne étoit regardé comme la manifestation da la divinité, et cette plante parasite étoit cueillie par eux en grande cérémonie chaque année. Mais la race celtique avoit presque partout courbé la tête sous le joug des Romains. Auguste avoit interdit aux druides les sacrifices humains; Claude avoit dissous leurs associations, prohibé leurs initiations et détruit leurs bois sacrés. Tous les hommes riches dans la nation, en Gaule, en Espagne, en Bretagne, avoient recu une éducation romaine; ils avoient renoncé à la langue et à la religion de leurs pères ; les agriculteurs , opprimés presque à l'égal des esclaves, ou étoient morts de misère, ou avoient appris le langage de leurs oppresseurs; et la race des Celtes, autrefois répandue sur un tiers de l'Europe, avoit presque disparu. On ne

retrouvoit plus leurs mœurs et leur langage que dans une portion de l'Armorique, ou la Petite-Bretagne, dans les parties occidentales de la Grande-Bretagne et de l'Hibernie, où les Romains s'étoient établis plus tard, et en moindre nombre; enfin dans les montagnes de la Calédonie, habités par les Scots, seuls peuples de la race celtique ou gaëlique qui, des temps les plus reculés jusqu'à nos jours, soient demeurés indépendans.

Le sort de la race slave n'avoit pas été beaucoup plus heureux. Originairement elle avoit occupé toute la presqu'île Illyrique, à la réserve de la Grèce : aussi sa langue est encore aujourd'hui plus communément désignée par le nom d'illyrien. Des bords du Danube et de la mer Noire, elle s'étoit étendue jusqu'à la mer Glaciale. Les Slaves, propriétaires des plus grandes plaines de l'Europe, et de plaines que de grands fleuves avoient fertilisées par leur limon, furent cultivateurs dès les temps les plus reculés. Mais la terre qui les nourrissoit servit à les enchaîner. Ils ne purent défendre les fruits acquis par leurs sueurs, et ils ne voulurent pas les perdre; ils furent envahis par tous leurs voisins : au midi par les Romains, au levant par les Tartares, au couchant par les Germains; et leur nom même, qui, dans leur langue, signifie qlorieux, est devenu, dans les langues modernes, le nom de la servitude (esclave, esclavage). Ce nom y reste comme monument de l'oppression d'un grand peuple et de l'abus de la victoire par tous ses voisins.

Tous les peuples slaves, au midi du Danube, avoient été soumis par les Romains; cependant il est possible que, dans les âpres montagnes de la Bosnie, de la Croatie, de la Morlaquie, cette race, qui ne s'est jamais civilisée, ait conservée une sauvage indépendance. On 17 y retrouve en effet après la chute de l'empire, et elle a retenu jusqu'à ce jour la langue slave, comme la passion de la guerre et les habitudes du brigandage. Au nord de la mer Noire, les Russes, l'un des plus puissans entre les peuples slaves, n'avoient pu détendre leurs riches plaines contre les invasions des Alains, qui y furent bientôt suivis par les Huns et d'autres peuples darers; les Slaves qui occupoient la Prusse et une partie de la Pologne, furent envahis par les peuples divers de la race gothique ou germanique qui étoient sortis de la Scandinavie. Au 1v\* siècle, les Romains ne connaissoient d'autres peuples slaves indépendans que les Quades, les Sarmates et les Héndes, qui conservoient avec peine, dans la Bohème et la Pologne,

quelque partie de leur ancien territoire. Le cavalier sarmate passoit alors pour plus redoutable par l'extrème rapidité de ses mouvemens que par sa valeur. Il conduissit d'ordinaire deux ou trois chevaux en main, pour pouvoir passer de l'un à l'autre quand sa monture étoit fatiguée; dépourvu de fer, il armoit ses flèches d'os acérés et souvent empoisonnés; il se faisoit une cuirasse en couvrant son pourpoint de lames de corne qui se serroient l'une sur l'autre comme les écailles des poissons. Il précédoit les armées plus redoutables; il vissociait à leurs succès et à leurs pillages, comme fait aujourd'hui le Cosaque; mais il mettoit peu de hardiesse dans l'attaque, peu de constance dans la défense, et il causoit peu de terrour.

Enfin, tout le nord de l'Europe étoit occupé par cette grande race germanique à laquelle les États modernes ont dû plus immédiatement leur origine. Les Tartares s'étoient avancés pour détruire; les Germains s'avancèrent pour conquérir et reconstituer. Leurs noms mêmes e lient à notre existence actuelle : les Saxons, les Francs, les Allemands, les Bourguignons, les Lombards, ou occupoient déjà, out cioient près d'occuper le pays où nous les retrouvons encore; ils parloient une langue que plusieurs d'entre eux parlent encore; ils apportoient des opinions, des préjugés, des usages, dont nous retrouvons chaque jour la trace parmi nous.

Dans la vaste étendue de la Germanie, dans laquelle il faut comprendre la Scandinavie, le sentiment de la fierté et de l'indépendance de l'homme avoit prédominé sur tous les autres, et il avoit déterminé les mœurs et la constitution nationales. Les Germains étaient barbares, mais c'étoit en quelque sorte parce qu'ils vouloient l'être : ils avoient fait vers la civilisation ces premiers pas qui sont en général les plus difficiles, puis ils s'étoient arrêtés pour ne pas compromettre leur liberté. L'exemple des Romains, qu'ils avoient appris à connoître par des combats continuels, leur avoit persuadé qu'ils ne pouvoient unir l'élégance et les douceurs de la vie avec leur fière indépendance. Ainsi les Germains connoissoient les arts utiles, ils savoient travailler les métaux, et ils se montroient experts et ingénieux dans la fabrication de leurs armes; mais toute occupation sédentaire leur inspiroit du mépris. Ils ne vouloient point s'enfermer dans des villes qui leur paroissoient les prisons du despotisme; et parce que les Bourguignons, alors établis sur les bords de la Baltique, s'étoient déterminés à habiter des bourgs (leur nom est même venu de cette circonstance) et à y exercer les professions mécaniques, ils étoient peu estimés de leurs compatriotes. Les Germains pratiquoient l'agriculture; mais, de peur que le laboureur ne s'affectionnat trop à la terre, de peur qu'on ne pût enchaîner l'homme en saisissant sa propriété, de peur que la richesse ne devint l'objet de l'ambition des guerriers plutôt que la gloire militaire, non-seulement ils voulurent que la terre fût distribuée entre tous les citoyens par portions égales; ils voulurent encore qu'on tirât au sort chaque année celle que chacun devroit cultiver, de manière à rendre impossible toute affection locale, mais aussi tout perfectionnement durable. Les Germains paroissent avoir eu un genre d'écriture, les caractères runiques; mais il semble qu'ils la réservoient pour des inscriptions sur le bois ou la pierre, et la lenteur d'un pareil travail empêchoit que l'usage en fût fort répandu. L'objet inanimé qui, à l'aide de ces inscriptions, sembloit parler un langage entendu seulement du sage, parut au reste du peuple doué d'un pouvoir surnaturel, et les caractères runiques furent regardés comme appartenant à la magie.

Le gouvernement des Germains, tant qu'ils habitèrent leur propre pays, étoit le plus libre possible. Ils avoient des rois, c'est du moins le nom que les Romains donnèrent à leurs chefs, en traduisant le nom teutonique kania: ces rois même étoient assez communément héréditaires, ou toujours pris dans une même famille, la seule qui eût un nom commun. Les rois, distingués en général entre leurs sujets par de longs cheveux flottans, n'étolent cependant que les présidens des conseils de guerre ou de justice, dans lesquels tous les citoyens étoient admis. Ils commandoient les expéditions : ils faisoient faire sous leurs yeux le partage du butin; ils proposoient au peuple les mesures qu'ils jugeoient convenables; ils entretenoient des relations avec les États voisins. Mais si, par quelque foiblesse ou quelque vice, ils se montroient indignes, dans l'exercice du pouvoir, de conduire des hommes libres, alors la hache militaire en faisoit bientôt justice ; car l'on sembloit croire que plus d'honneur devoit être racheté par plus de danger, et que la vie du roi ne devoit point être entourée d'autant de garanties que celle du sujet. En effet, presque chaque page de l'histoire germanique est ensanglantée par le meurtre de quelque roi. Les simples citoyens n'étoient pas exposés aux mêmes chances; non-seulement les rois n'avoient point le droit de leur ôter la vle ; la puissance souveraine du mallum ou de l'assemblée du peuple ne s'étendoit pas jusque-là. L'homme à qui la société retiroit sa protection étoit encore mattre de s'éloiguer : l'exil remplaçoit la peine capitale, et il étoit considéré comme le dernier supplice que pût infliger le pouvoir souverain.

Les Germains obéissoient seulement à la voix de leurs femmes et à celle de leurs prêtres. Dans les premières, ils reconnoissoient quelque chose de divin ; ils croyoient que la beauté devoit être inspirée, et ils prenoient pour la voix du ciel celle de leurs prophétesses. Ces prêtres devoient leur crédit sur les Germains bien autant à la politique qu'aux dispositions superstitieuses du peuple. Les divinités étoient guerrières, et par leur exemple et leur culte, elles formoient les âmes bien plus à l'indépendance qu'à la crainte. Le monde inconnu des esprits qui se relevoient du tombeau, qui siégeoient sur les nuages, dont la voix lugubre se faisoit entendre la nuit au milieu des vents et des tempêtes, avoit été créé ou revêtu de toutes ses terreurs par l'imagination teutonique; cependant il étoit en quelque sorte placé en dehors de la religion. Ces pouvoirs surhumains n'étoient point ceux de la divinité; ils étoient malfaisans; on devoit se défier autant de leur perfidie que de leur force ; on devoit les combattre ; bien plus, les prêtres d'Hermansul ou d'Odin sembloient à peine offrir quelque secours contre l'ombre pale des morts, le roi des esprits de la forêt. ou les terribles Waldkires, qui filoient les destinées humaines. Les prêtres germains n'étoient point réunis en corps; ils n'avoient point cette organisation vigourcuse qui avoit rendu les druides si terribles, et qui maintint leur pouvoir. Les Germains ne sembloient pas non plus tenir à leur religion avec un zèle bien ardent : aussi furent-ils aisément convertis au christianisme toutes les fois que leurs rois leur en donnèrent l'exemple; et il est remarquable que, dans l'histoire d'aucune de ces conversions, il n'est question de l'opposition que dûrent y apporter leurs prêtres. Mais les chefs eux-mêmes de la nation paroissent avoir fait un usage politique du pouvoir sacerdotal; ils avoient mis sous la protection des dieux la police des assemblées. et c'étoit le prêtre seul qui, sous la garantie du roi, osoit punir de mort, comme sacrilége, celui qui troubloit les délibérations des plaids publics ou du mallum ; car le coupable, malgré cette insulte faite à la souveraineté, n'auroit point été atteint par le glaive de la loi.

Les Germains qui attaquèrent l'empire se présentèrent sous des noms divers, et ces noms, abandonnés et quelquefois repris après un long temps, jettent une assez grande confusion sur la géographie de l'ancienne Germanie, d'autant plus que les peuples qu'ils désignoient changeoient fréquemment de demeure. Nous nous contenterons d'en ranneler un netit nombre. Sur le bas Rhin se trouvoient les Francs: sur le haut Rhin, les Allemands, et vers les bouches de l'Elbe, les Saxons; ces trois nations, qui occupoient toujours la terre où avoient vécu leurs ancêtres, étoient toutes trois formées d'une confédération de petits peuples plus anciens qui s'étoient unis pour leur défense ; elles avoient abandonné, vers le milieu du 111º siècle, leur ancien nom pour prendre le nom générique, les Francs, d'hommes libres; les Allemands, de tous hommes; les Saxons, de cultivateurs ou d'hommes établis : parmi eux on voyoit encore les Suabes, ou hommes errans. Dans chacune de ces confédérations, on comptoit autant de rois que de petits peuples, et presque de villages; mais, pour leurs plus grandes expéditions ou leurs guerres les plus dangereuses, ils se réunissoient sous un chef commun.

Sur les bords de la Baltique, dans la Prusse et le centre de la Germanie, on trouvoit le Vandales, les Hérules, les Lombards et les Bourguignons, qu'on regardoit comme appartenant originairement à une mème race, et qui différoient des Germains plus occidentaux, et par leur dialecte, et par un gouvernement plus complétement militaire, qui sembioit s'être consolidé durant des migrations dont on ne conservoit qu'une mémoire incertaine.

Enfin, dans la Pologne et plus tard dans la Transylvanie, on trouvoit la grande race des Goths, qui, sortie en trois divisions de la Scandinavie, avoit d'abord habité près des bouches de la Vistule, et s'étoit ensuite avancée, toujours plus au midi, jusqu'aux rives du Danube. Les Visigoths (Goths occidentaux), les Ostrogoths (Goths orientaux) et les Gépides (traineurs) formoient ces trois divisions; entre les peuples germaniques, elles se distinguèrent par une culture supérieure de l'espirit, des mœurs plus douces, et une plus grande disposition à s'avancer dans la carrière de la civilisation. Nous verrous bientôt cependant ce que c'étoit qu'une telle douceur de mœurs, et quel devoit être le sort des peuples civilisés, quand ils en étoient réduits à mettre dans les Visigoths ou les Ostrogoths leur dernière espérance.

## CHAPITRE IV.

Constantin, ses fils et son neveu.

Nous nous sommes proposé d'établir, dans les trois chapitres qui précèdent, quelques notions générales sur l'état interne de l'empire romain dans sa décadence, sur les révolutions qu'il avoit éprouvées. et sur les barbares qui l'entouroient et le menaçoient. Nous avons aussi signalé l'invasion générale de ces barbares, sous le règne de Gallien, en 253, comme le commencement de la grande lutte qui devoit amener la ruine de l'empire et le déclin de la civilisation universelle. Nous nous proposons, dans le reste de cet ouvrage, de suivre de siècle en siècle les événemens qui hâtèrent la même crise, et qui la terminèrent. Nous ne pouvons prétendre à donner, dans deux petits volumes, un récit complet et détaillé de la chute de l'empire romain, ou de l'établissement des monarchies barbares au milieu de ses ruines; tout ce que nous pouvons tenter ici, c'est de rapprocher les tableaux de ces grands événemens, de les classer avec plus de clarté dans l'esprit, et de montrer leur influence sur le genre humain, Peut-être, pour ceux même qui ont fait de cette histoire une étude plus approfondie, un bref résumé de ses résultats généraux sera-t-ll ntile. L'immensité même de la catastrophe a empêché sans doute bien des lecteurs d'ouvrages plus longs et plus complets d'en concevoir l'ensemble.

Le v<sup>e</sup> siècle se divise assez naturellement en trois périodes presque egales: le règne de Constantin, de 306 à 337; cetul de ses fils et son neveu, de 337 à 363, et les règnes de Valentinien, de ses fils et de Théodose, de 364 à 395. Durant la première, l'antique empire d'Auguste et de Rome fit place à une monarchie nouvelle, sur les confins de l'Europe et de l'Asie, avec d'autres mœurs, un autre caractère et une autre religion. Durant la seconde, cette religion, passant d'un état de persécution à la souveraincté, éprouva les effets funcstes qui, presque toujours, sont attachés à une prospérité trop rapide, à un pouvoir trop nouveau. La violence des querelles religieurs «, durant cette période, imposa silence à tous les sentimens, à toutes es passions civiles. Pendant la troisième période, l'empire, de nouveau ébrandé par l'attaque générale des barbares, n'échappa qu'avec peine à sa complète subversion. Ce chapitre est destiné à présenter le tableau des deux premières seulement de ces périodes.

Nous avons vu que Dioclétien, après avoir donné quatre chefs au despotisme militaire qui gouvernoit l'empire, détermina son collègue Maximien à abdiquer avec lui le pouvoir, le 1" mai 305; les deux césars Constance Chlore dans la Gaule, et Galérius dans l'Illyrie, durent alors élevés au rang d'augustes, tandis que deux nouveaux césars, Séverus et Maximinus, furent chargés de les seconder. Mais, du moment que Dioclétien ne modéra plus la haine ou la jalousie des subalternes qu'il honorôti du nom de ses collègues, le gouvernement qu'il avoit donné à l'empire ne fut plus qu'une scène de confusion et de guerre civile, jusqu'à l'époque où tous les collègues succombèrent l'un après l'autre, et firent place, en 323, au seu Clonstantin.

Celui-ci n'avoit point été appelé à la succession ; Dioclétien , partial pour Galérius, son gendre, lui avoit abandonné la nomination des deux nouveaux césars. Constance Chlore, qui avoit conduit une partie des légions de la Gaule en Bretagne, pour tenir tête aux Calédoniens, étoit alors malade, et Galérius, sûr de l'appui de ses deux créatures, attendoit impatiemment la mort de son rival, pour réunir sous ses lois tout l'empire romain. Mais la modération et la justice de Constance l'avoient rendu d'autant plus cher aux soldats et aux provincianx qui lui étoient soumis, qu'elles faisoient un plus grand contraste avec la férocité de ses collègues. Au moment de sa mort, les légions reconnoissantes et attachées à sa mémoire saluèrent du nom de césar, à York, et décorèrent de la pourpre, le 25 juillet 306, son fils Constantin. Quelque ressentiment qu'en témoignat d'abord Galérius, il sentit bientôt le danger de s'engager dans une guerre civile. Comme ainé des empereurs et comme représentant Dioclétien, il reconnut le collègue que les légions lui avoient donné; il lui laissa l'administration des Gaules, de la Bretagne et de l'Espagne, mais il

ne lui assigna que le quatrième rang entre les chefs de l'empire, et le titre seul de césar. Constantin, avec ce titre, administra six ans (306-312) la préfecture des Gaules, et ce fut peut-être la période la plus glorieuse et la plus vertueuse de sa vie.

La nature avoit doué Constantin, alors âgé de trente-deux ans, des qualités qui commandent le respect; sa taille était imposante, sa figure noble et gracieuse, sa force de corps remarquable, même parmi les légionnaires, et son courage brillant an jugement des plus braves. Quoique son esprit n'eût point été orné par une éducation libérale, il étoit cependant facile, et sa conversation animée : seulement il étoit trop enclin à la raillerie pour un homme qu'on ne pouvoit point railler à son tonr. La hauteur de ses conceptions, la constance de son caractère, et ses talens consommés pour l'art de la guerre lui assignèrent un rang éminent parmi les généraux et les hommes d'État : heureux si la fortune, qui avec une rare constance seconda tons ses projets, n'avoit pas en même temps développé ses vices, si la hauteur à laquelle il parvint ne l'avoit pas ébloui, si l'enivrement du pouvoir absolu n'avoit pas altéré son caractère, et si chaque pas qu'il fit vers une nouvelle puissance n'avoit pas été compensé par la perte d'une ancienne qualité ou d'une ancienne vertu.

Lors de son élévation au trône, Constantin balançoit entre le paganisme et le christianisme; aussi il accorda dans la préfecture des Gaules une tolérance universelle à toutes les opinions religieuses. Déjà son père avoit empêché que les persécutions de Dioclétien ne étéendissent sur les provinces qu'il gouvernoit, et la Gaule étoit la partie de l'empire qui avoit pu compter le moins de martyrs. La religion chrétienne y étoit au reste fort peu répandue encore. Mais la tolérance de Constantin, opposée à la férotid ées persécutions de Galérius et des deux césars, attira sous sa domination un très-grand nombre de réfugiés, et fit faire dans l'Occident de rapides progrès à la rellicien nouvelle.

Constantin avait ramené son armée dans les Gaules, après avoir pacifié la Bretagne; il avoit diminué la pesanteur des impôts, et nous apprenons que la ville d'Autun lui témoigna sa reconneissance pour avoir allégé le poide de la cepitation. Au moment où les Francs, caatennés sur le bord du Rhin, apprient la mort de son père, lis pessèrent ce fleuve, et ravagèrent une partie des Gaules: Constantin conduisit contre eux les légions de Bretagne, les vainquit, et leur fât

un grand nombre de captifs. Il célébra ensuite des jeux dans Trèves as capitale, en commémoration de sa victoire, et il livra ces captifs aux bêtes fêroces, pour être dévorés sous les yeux d'un peuple qui applaudissoit avec transport. Parmi ces victimes on distinguoit deux rois des Francs, Ascaric et Ragaise. C'est le plus ancien souvenir qui pous ait été conservé de la première dynastie.

Ni Constantin ni personne à sa cour ne songeoit que quelque hamanité pût être due aux vaincus, quelque compassion à des rois barbares; c'est dans un panégyrique qui lui étoit adressé, et qui fut récité devant lui, que cette action est racontée; le supplice des deux rois francs y est mis au-dessus des plus nobles victoires. Mais Constantin devoit verser encore, et à plus d'une reprise, un sang bien plus sacré pour lui. Son ambition ne fut jamais tempérée par aucune pitié. et a jalousie du pouvoir étoudia en lui les premiers sentimens de la nature.

Pendant ce temps le sénat et le peuple de Rome, abandonnés par tous les empereurs qui avoient fixé hors d'Italie leur résidence, irrités par l'annonce des contributions nouvelles qu'ils demandoient, proclamèrent auguste, en 306, Maxentius, fils de Maximien, qui de même que Constantin n'avoit point été élevé par Galérius au rang de césar, auquel il sembloit avoir des droits. A cette nouvelle, le vieux Maximien, qui avoit été entratué contre son gré à une abdication que désavouoit sa constante inquiétude, se hâta de reprendre la pourpre, pour protéger son fils et l'éclairer de ses conseils. Il accorda sa fille Fausta en mariage à Constantin, avec le titre d'auguste, et il réclama de tout l'Occident, gouverné par son fils et son gendre, cette déférence que les deux princes devoient au plus ancien chef de l'empire et à l'auteur de leur grandeur. Mais la jalousie du pouvoir s'accorde mai, dans les âmes royales, avec les vertus plébéiennes de l'affection filiale et de la reconnoissance. Le vicillard illustré par tant de victoires fut chassé de l'Italie par son fils Maxentius, repoussé de l'Illyrie par son ancien collègue Galérius, et admis dans les Gaules par Constantin, seulement sous condition qu'il renonceroit, pour la seconde fois, au pouvoir suprême : il y vécut quelque temps dans la province narbonnaise; mais ayant pris une troisième fois la pourpre, sur la nouvelle de la mort de Constantin , qu'il avoit peut-être répandue lui-même, son gendre accourut à la tête de ses légions, l'assiégea dans Marseille, se le fit livrer par les soldats, et le fit étrangler, au mois de février 310.

L'empire avoit vu pendant deux ans six empereurs à la fois, tous également reconnus comme légitimes; mais la mort de Maximien fut suivie de près par celle de Galérius, en mai 311, après une cruelle maladie; alors quatre augustes égaux en rang se partagèrent de nouveau les quatre préfectures. A peine cependant avoient-ils annoncé à l'empire leur union qu'ils songèrent à se détrôner. Maxentius avoit exercé sur l'Italie et l'Afrique une odieuse tyrannie; il avoit dépouillé, persécuté, déshonoré le sénat qui l'avoit élevé sur le trône ; et tandis qu'il se livroit sans retenue à de honteux plaisirs, il prodiguoit aux soldats dont il vouloit faire son seul appui l'argent qu'il enlevoit aux citovens par d'injustes confiscations. Maximinus, qui régnoit sur l'Orient, n'étoit ni moins cruel, ni moins avide, ni moins odieux au peuple. Constantin offrit son alliance et sa sœur en mariage au troisième des augustes, Licinius, qui gouvernoit l'Illyrie ; il lui abandonna l'Orient à conquérir, en prenant pour sa part l'Italie et l'Afrique. Il passa les Alpes à la tête des légions des Gaules : il remnorta sur celles de Maxentius, que ce lâche empereur n'avoit point conduites luimême, trois grandes victoires, à Turin, à Vérone et devant les murs de Rome. Après la troisième, le 28 octobre 312, la tête de Maxentius, en qui Constantin avoit peu de motifs de ménager un beau-frère, fut montrée au peuple séparée de son corps. Constantin fut recu dans Rome avec acclamation : l'Afrique le reconnut aussi bien que l'Italie, et un édit de tolérance religieuse, donné à Milan, étendit sur cette nouvelle préfecture les avantages dont jouissoit déjà celle des Gaules. Licinius n'avoit pas eu moins de succès contre Maximinus, et l'u-

spage (féroce qu'il fil de sa victoire épargna peut-être des crimes à Constantin. Licinius fit égorger tous les fils de Maximinus, les fils de falérius et de Séverus, qui, quoique dans une condition privée, pouvoient se souvenir un jour que leur père avoit porté la pourpre, et jusqu'à la femme et à la fille de Dioclétien, qui ne lui étoient signalées que par les bienfaits qu'il avoit reçus d'elles et le respect du peuple. If vouloit n'avoir point de rivaux au trône, et par ces crimes il n'en laisse point à Constantin. Ces deux allés, ces deux beaux-frères, demeurés mattres du champ de bataille, se préparèrent immédiatement au combat. Dans une première guerre civile, en 315, Constantin conquit sur Licinius l'Illyrie. Après huit ans, la guerre se renouvela, Licinius fut vaincu devant Adrianople le 3 juillet 323, et l'empire entier reconnut pour monarque le grand Constantin.

Constantin étoit né dans les provinces d'Occident; leur langue étoit la sienne : c'étoit là qu'il s'étoit distingué par ses victoires, par une administration bienfaisante, et que son souvenir et celui de son père étoient chers aux peuples et aux soldats. Cependant un des premiers usages qu'il fit de sa victoire fut d'abandonner ces provinces, pour aller au milieu des Grecs bâtir une nouvelle Rome, à laquelle il s'efforça de transmettre tout le luxe et les droits de l'ancienne. Depuis longtemps celle-ci étoit pour les empereurs un objet de jalousie. Ils évitoient le séjour d'une ville où le peuple se souvenoit encore qu'il avoit été souverain, où chaque sénateur se sentoit plus noble que le monarque, plus accoutumé à ces manières élégantes, qui marquent les rangs et les distances aristocratiques, et qui humilient ceux qui ne peuvent les atteindre. Constantin vouloit avoir une capitale plus moderne que le pouvoir royal, un sénat plus jeune que le despotisme. Il vouloit la pompe de Rome sans ses moyens de résistance. Il fit choix de Byzance sur le Bosphore de Thrace, et la nouvelle capitale qui prit son nom, aux confins de l'Europe et de l'Asie, avec un port superbe, ouvert au commerce de la mer Noire et de la Méditerranée, a montré par sa longue prospérité, par la résistance invincible qu'elle opposa mille ans aux barbares, combien le choix du fondateur avoit été bien entendu.

Mais ce fut pendant qu'il s'occupoit de la fondation de Constantinople (329), pendant les quatorze années de paix par lesquelles sa termina son règne (323-337), que le héros descendit au niveau du commun des rois. En se rapprochant de l'Orient, il adopta les mœurs orientales, il affecta la pompe des anciens monarques persans, il décora sa tête de faux cheveux de diverses couleurs, et d'un diadème couvert avec profusion de perles et de pierres précieuses. Il remplaca l'habillement austère des Romains, ou la pompe militaire des anciens empereurs, par des robes flottantes de soie, brodées de fleurs, Il remplit son palais d'eunuques, et il prêta l'oreille à leurs insinuations perfides; il se laissa guider par leurs basses intrigues, leur cupidité et leur jalousie; il multiplia les espions, et il soumit le palais comme l'empire à une police soupconneuse. Il prodigua les trésors de Rome pour la pempe stérile de ses bâtimens; il affoiblit les légions, qu'il réduisit de six mille guerriers à mille ou quinze cents hommes, par jalousie contre ceux à qui il auroit dû donner le commandement de ces corps redoutés. Enfin il répandit à flots le sang de tout ce qui étoit distingué dans l'empire, et surtout celui de ses proches.

La plus illustre des victimes de sa tyrannie fut Crispus, le fils qu'il avoit eu de sa première femme, et qu'il avait d'abord assoclé à l'empire, comme au commandement des armées. Crispus, chargé de l'administration des Gaules, y avoit gagné les cœurs des peuples par ses vertus. Dans la guerre contre Licinius, il avait manifeste des talens distingués, et Constantin lui avoit du sa victoire. Une ialousie honteuse étouffa, dès lors, dans le monarque, tous les sentimens paternels; les acclamations du peuple lui paroissoient saluer son rival et non pas son fils. Il fit retenir Crispus dans le palais, il l'entoura d'espions et de délateurs; enfin il le fit arrêter au mois de juillet 326, au milieu des fêtes de la cour, il le fit traîner à Pola en Istrie, et il l'y fit mettre à mort. Un cousin de Crispus, fils de Licinius et de la sœur chérie de Constantin, fut en même temps envoyé sans jugement, saus accusation au supplice : sa mère, qui demandoit en vain pour lui la vie, en mourut de douieur; Fausta, fille de Maximien, femme de Constantin et mère des trois princes qui lul succédèrent. fut peu après étouffée dans le bain, par l'ordre de son mari.

Dans le palais qu'il avoit rendu désert, après avoir fait périr son beau-père, ses beaux-frères, sa sœur, sa femme, son fils, son neveu. Constantin auroit senti le remords, si de faux prêtres, des évêques courtisans, n'avoient endormi sa conscience. Nous avons encore les panégyriques dans lesquels ils le représentent comme un favori du ciel, comme un saint digne de toute notre vénération. Nous avons aussi plusieurs des lois par la publication desquelles Constantin rachet oit ses crimes aux yeux des prêtres, en comblant l'Église de faveurs inouïes. Les dons qu'il lui accordoit, les immunités qu'il étendoit sur les personnes et sur les biens, tournérent bientôt toutes les ambitions vers les dignités ecclésiastiques; ceux qui, si récemment encore. étaient des candidats pour le martyre, se trouvèrent dépositaires des plus grandes richesses et du plus grand pouvoir. Comment leur caractère n'en auroit-il pas été changé? Cependant Constantin lui-même étoit à peine chrétien : jusqu'à l'âge de quarante ans (314) Il avoit continué à faire une profession publique du paganisme, quoique depuis longtemps il accordat sa faveur aux chrétiens : sa dévotion se partageoit entre Apollon et Jésus-Christ, et il ornoit également de ses offrandes les temples des anciennes divinités et les nouvelles églises. Le cardinal Baronius censure sévèrement l'édit par leque), en 321, il ordonnoit de consulter les aruspices. Mais en avançant este, Constantin accorda toujours plus as confiance aux chrétiens; il leur livra sans partage la direction de sa conscience et l'éducation de ses enfans. Lorsqu'il se sentit atteint de sa dernière maladie, à l'age de soitante-trois ans, il fut reçu formellement dans l'Églies congre de soitante-trois ans, il fut reçu formellement dans l'Églies. Il expira à Nicomédie, le 22 mai 337, après un règne de trente-un ans deput la mort de son père, de quatorre ans depuis la conquête de l'Orient.

Durant tout son règne. Constantin avoit combattu pour réquir de nouveau l'empire divisé. Il avoit éprouvé lui-même quelle jalousie le pouvoir absolu excitoit entre des collègues, quelle foible garantie les liens du sang donnoient aux traités entre des princes; toutefois. à sa mort, il divisa de nouveau l'empire; et déjà, depuis plusieurs années il avoit fait faire à ses trois fils et à deux de ses neveux l'apprentissage du gouvernement aux dépens des peuples, dans les provinces qu'il leur destinoit en béritage. Constantin, l'afné des jeunes princes, âgé de vingt et un ans, régnait dans la préfecture des Gaules: Constance, agé de vingt ans, étoit auprès de son père, et l'Orient lui étoit destiné; Constant, âgé de dix-sept ans, étoit envoyé en Italie. et il devoit la gouverner avec l'Afrique; à ses deux neveux, Dalmatius et Hannibalianus, il avoit assigné en partage la Thrace et le Pont. A peine étoit-il expiré que ses fils songèrent à détruire son ouvrage. Constance, trompant ses deux cousins par de faux sermens, les attira auprès de lui, et excita contre eux la jalousie de l'armée. L'évêque de Nicomédie produisit un prétendu testament de l'empereur, dans lequel il exprimoit le soupçon qu'il avoit été empoisonné par ses frères, et recommandoit à ses fils de le venger. En effet, Constance fit massacrer, moins de quatre mois après la mort de son père, deux de ses oncles, sept de ses cousins, parmi lesquels étoient ses deux collègues, et un très-grand nombre d'autres personnages distingués, alliés de quelque manière à la famille impériale. Deux enfans, Gallus et Julien, neveux du grand Constantin, furent seuls dérobés par une main pieuse à cette boucherie.

Constance avoit usurpé l'héritage de ses deux cousins; Constantin II prétendit à celui de son plus jeune frère. La troisième année de son règne, il descendit des Gaules en Italie, pour dépouiller Constant; mais entraîné dans une embuscade, il y fut tué par ordre de son frère, le 9 avril 340. Constant, reconnu dès lors également dans la Gaule et l'Italie. (ut, au bout de dix ans, assassiné dans les Pyrénées, le 27 février 350, par Magnence, son capitaine des gardes, qui lui succéda. Ce ne fut qu'en 353 que Constance réussit à recouvrer sur Magnence l'Occident, où avoient régné ses deux frères.

Cette chronologie de meurtres est presque tout ce qui reste de l'histoire civile de ces trois princes. Ni les patriotes ni les hommes ambitieux ne pouvoient trouver alors de satisfaction à s'occuper des affaires publiques. Pendant toute cette période elles furent mises en oubli, et les esprits se fixèrent sans partage sur les querelles religieuses qui présentoient à toutes les passions un aliment nouveau. Cétoit par l'esprit de secte qu'on pouvoit se rendre cher au peuple ou puissant à la cour ; c'étoit par des subtilités théologiques sculement qu'on réussissoit à émouvoir les passions populaires. Ceux à qui l'on ne pouvoit mettre les armes à la main pour défendre, contre les barbares, leurs biens, leur vie, leur honneur, les saisirent avec emportement, pour forcer leurs concitoyens à penser comme eux. Tousles temples du paganisme étoient encore debout, plus de la moitié des sujets de l'empire professoient encore la religion ancienne, et déjà l'histoire des fils de Constantin ne se compose plus que de débats entre les sectes chrétiennes.

Deux grandes querelles théologiques avoient éclaté au moment même où Constantiu arrêta les persécutions, et tandis que Licinius opprimoit encore l'église d'Orient ; l'une et l'autre eurent sur le sort de tout l'empire une influence longue et fatale. La première cependant, celle des donatistes d'Afrique, semble si futile qu'on ne peut expliquer l'importance qu'on y attacha que par la nouveauté des passions religieuses et par la disposition universelle des esprits au fanatisme, disposition que des prédications passionnées nourrissoient toujours plus parmi le peuple. Pour les donatistes il ne s'agissoit point de dogme, mais d'une pure question de discipline ecclésiastique, savoir, de la légitimité de l'élection d'un archevêque de Carthage. Deux compétiteurs, Cécilius et Donat, avoient été élus concurremment, pendant que l'Église étoit encore opprimée et que l'Afrique obéissoit au tyran Maxence. A peine Constantin avait-il soumis cette province que les deux rivaux firent valoir leurs titres auprès de lui. Constantin, qui faisoit encore profession publique du paganisme, mais qui avoit manifesté combien il étoit favorable aux chrétiens, fit examiner attentivement les droits réciproques, de 312 de 315, puis il se décide ne faveur de Céclius. Quatre cents évêques d'Afrique protestèrent contre cette décision, et furent dès lors désignés par le nom de donatistes. Leur nombre indique queis progrès avoit déjà faits l'Église dans la Mauritanie et la Numidie. Il faut cependant observer que, selon toute apparence, en Afrique, chaque paroisse étoit gouvernée, non par un curé, mais par un évêque.

Par un ordre de l'empereur, sollicité par Cécilius, les biens des donatistes furent saisis et transmis à l'autre moitié du clergé. Les schismatiques s'en vengèrent en excommuniant tout le reste du monde chrétien, et en déclarant que quiconque ne croyoit pas l'élection de Donat canonique seroit damné éternellement ; ils forcèrent même tous ceux de la secte opposée qu'ils convertissoient à recevoir un nouveau baptême, comme s'ils n'étoient pas chrétiens. La persécution d'une part, le fanatisme de l'autre, se perpétuèrent pendant trois siècles, et jusqu'à l'extinction du christianisme en Afrique. Les prédicateurs ambulans des donatistes vivoient des aumônes de leurs troupeaux ; ils ne pouvoient acquérir du crédit ou de la gloire qu'en échauffant toujours plus les imaginations, en ébranlant les esprits les plus foibles, et en répandant ensuite sur le reste de l'assemblée cette contagion morale qu'ils avoient excitée chez les femmes et les adolescens : aussi ils renchérirent les uns sur les autres. et arrivèrent bientôt aux plus étranges fureurs. Des milliers de paysans, enivrés par ces prédications, abandonnèrent leur charrue pour s'enfuir dans les déserts de la Gétulie : leurs évêques se mirent à leur tête, et se firent appeler les capitaines des saints; puis ils portèrent la désolation et la mort dans toutes les provinces voisines. On les distingua par le nom de circoncellions : l'Afrique fut désolée par leurs ravages. A leur tour, quand ils tomboient entre les mains des officiers impériaux ou des orthodoxes, ils étoient abandonnés aux plus horribles supplices. On voulait effrayer ainsi leur parti : vaine tentative! car ce qu'ils ambitionnoient par-dessus tout, c'étoit la palme du martyre. Persuadés que l'offrande la plus agréable qu'ils pussent faire à la Divinité étoit celle de leur propre vie, souvent ils arrêtoient le voyageur effravé, et, le poignard sur la gorge, ils lui demandoient de leur donner la mort. Souvent, les armes à la main, ils pénétroient dans les salles des tribunaux, et ils forçoient les juges à les envoyer au supplice : souvent, enfin, ils mettoient euxsuèmes un terme à leur existence. Ceux qui se croyoient suffisament préparés pour le martyre assembloient au pied de quelque rocher, de quelque tour élevée, leurs nombreuses congrégations, et, au milieu des prières et du chant des litanies, ils se précipitoient les mas après les autres de cette éminence, et ils expirionies ur le paré.

L'autre querelle religieuse tenoit à des causes plus relevées, plus importantes, mais en même temps plus imperscrutables; elle a divisé l'Église dès le second siècle, elle la divisera peut-être jusqu'à là fin : c'étoit la controverse sur l'explication du mystère de la Trinité. Le mot lui-même de Trinité ne se trouve ni dans l'Évangile ni dans les écrits des premiers chrétiens; mais il avoit été employé dès le commencement du 11' siècle, lorsqu'une direction plus métaphysique ayant été donnée aux esprits, les théologiens cherchèrent à expliquer l'essence divine. Alexandrie étoit une des premières villes où la religion avait fait des prosélytes parmi les classes relevées de la société. Ceux qui avoient recu leur éducation dans les écoles des platoniciens. florissantes dans cette grande cité, cherchèrent dans l'Evangile une lumière nouvelle sur les questions qu'ils avoient tout récemment le plus débattues. Le dogme d'une mystérieuse triuité, qui constituoit l'essence divine, avoit été enseigné par les platoniclens païens d'Alexandrie. Il sembloit s'être lié pour eux à l'étonnement que leur avoit causé, dans l'étude des sciences abstraites, les propriétés mathématiques des nombres; ils avolent cru voir en eux quelque chose de divin, et la puissance que ces nombres exercolent sur les calculs leur parut devoir s'étendre sur ce qui leur étoit le plus étranger ; illusion qu'on a vue se renouveler dans tous les siècles de demi-science. Les pouveaux convertis platoniciens employèrent le langage de leur philosophie à l'exposition des dogmes de la foi chrétienne.

Quelle que fut cependant l'origine de ces spéculations, la question ne fat pas plutôt descendue des hauteurs de la métaphysique, pour s'appliquer à l'exposition de la nature de Jésus-Christ, qu'elle acquit une importance qu'aucun chrétien ne sauroit nier. Le fondateur de la religion, l'être qui avoit apporté sur la terre nes lumière divine, étoi-il d'une nature intermédiaire, et queique supérieur à tout ce qui avoit été crée, avoit-il été créé lui-même? Cette demière opinion étoit celle d'Arius, prêtre d'Alexandric, qui la développa deus de savantes controverses, entré les années 316 et 325. Des accussitions réciproques, éte la sutpre la nature la controverse des montes de la savance controverse, entré

plus grave, remplacèrent les subtilités métaphysiques, dès que cette discussion fut sortie des écoles pour se répandre dans le peuple. Les orthodoxes reprochèrent aux ariens de blasphémer la Divinité ellemême en refusant de la reconnoître dans le Christ. Les ariens accusèrent les orthodoxes de violer la loi fondamentale de la religion, en rendant à la créature le culte qui n'est dû qu'au Créateur. Tous deux purent soutenir avec une apparence de raison que leurs adversaires bouleversoient les bases mêmes du christianisme, les uns en méconnoissant la divinité du Rédempteur, les autres en niant l'unité du Tout-Puissant. Les deux opinions paroissoient s'être tellement balancées qu'on les vit triompher tour à tour, et qu'il seroit difficile de dire laquelle compta le plus de sectateurs; mais les têtes les plus ardentes et les plus enthousiastes, la populace dans toutes les grandes villes, et surtout à Alexandrie, les femmes et l'ordre nouveau des moines du désert, qui, dans une contemplation continuelle avoient subjugué leur raison, se déclarèrent presque universellement pour la crovance qui a été déclarée orthodoxe. L'opinion contraire leur paroissoit une insulte à l'objet de leur amour. Cette opinion contraire. celle des ariens, fut embrassée par tous les nouveaux chrétiens de la race germanique, par le peuple de Constantinople et d'une grande partie de l'Asie, par la grande majorité des dignitaires de l'Église et par les dépositaires de l'autorité civile.

Constantin avoit cru pouvoir faire décider cette question de dogme par une assemblée de toute l'Église. Il convoqua le concile de Nicée, en 325, où trois cents évêques se prononcèrent en faveur de l'égalité du fils avec le père, ou de la doctrine reconnue comme orthodoxe : ils condamnèrent les ariens à l'exil et leurs livres aux flammes : mais trois ans après. l'opinion arienne parut prévaloir dans tout le clergé de l'Orient : elle fut sanctionnée par un synode tenu à Jérusalem, et protégée par l'empereur. Lorsque Constance monta sur le trône, tous les évêques et tous les courtisans qui l'entouroient avoient adopté les opinions d'Arius, et les lui communiquèrent, L'empereur, abandonnant tout autre soin pour s'occuper de ces questions religieuses. ne fut presque plus que théologien pendant son long règne : il occupait sa cour, il consumoit son esprit à trouver des expressions propres à exprimer les nuances de sa croyance et les fluctuations de ses opinions. Chaque année il rassembloit quelque nouveau synode ou quelque nouveau concile, il enlevoit les évêques à leurs troupeaux, il

détruisoit ainsi la religion en faveur de la théologie; et comme les évêques qu'il appeloit sans cesse d'une province à une autre voyageoient aux frais du public, les postes impériales furent presque ruinées par la multiplicité des conciles. Cependant un terrible adversaire lui résistoit avec fermeté et rendoit ses efforts impuissans : c'étoit saint Athanses, archevêque d'Alexandrie, qui, de 326à 373, demeura le chef du parti orthodoxe. Il opposa aux persécutions un caractère indomptable ; il communiquason zèle à la populace fanatique d'Alexandrie et aux moines du désert; et, après une longue lutte entre les soulèvemens du peuple et les persécutions des soldats, il assura enfin la victoire à son parti.

Pendant la durée du règne des trois fils de Constantin, les historiens s'occupèrent à peine d'autre chose que des querelles ecclésiastiques, et le souverain ne paroissoit point croire que le gouvernement de l'État lui imposat d'autres devoirs. Les peuples eurent cependant plus d'une occasion de sentir qu'ils avoient besoin d'être protégés contre un autre danger encore que celui des hérésies. L'Orient fut, durant toute cette période, exposé aux attaques de Sapor, deuxième roi de Perse, dont le long règne (310-380) avoit, par une destinée singulière, commencé quelques mois avant sa naissance. A la mort de son père Hormisdas, sa mère s'étoit déclarée grosse ; elle avait été présentée dans un lit de parade à l'adoration du peuple, et la couronne, déposée par les mages sur ce lit, avoit été supposée couvrir la tête de l'enfant-roi qu'on espéroit d'elle. Sapor II manifesta bien plus de talent et de courage qu'on n'auroit dû en attendre d'un roi né sur le trône. Il envahit à plusieurs reprises les provinces romaines de l'Orient; en 348, il défit Constance dans une grande bataille à Singara, près du Tigre ; mais il fut toujours arrêté dans ses invasions par la forteresse de Nisibe, le boulevard de l'Orient. Trois fois il l'assiègea avec toutes ses forces, et trois fois il fut repoussé.

L'Occident, depuis la mort des deux frères de Constance, avoits plus souffert encore. Cet empereur, pour le reconquérir sur l'usurpateur Magnence, avoit sollicité les nations germaniques d'attaquer la frontière septentrionale des Gaules, dans le temps même où la guerre civile forçoit Magnence à dégarni le Bhin, et à conduire sea légions en Illyrie. Les Francs et les Allemandsse précipitant, en effet, les premiers sur la Belgique, les seconds sur l'Alsace, pillèrent et brûlèrent quarante-cinq des cités les plus florisantes des Gaules,

Leur cruauté inspiroit une telle terreur que, dans le reste de cette province, personne n'osolt plus sortir de l'enceinte des cités; mais dans l'intérieur des murs les bourgeois, au milieu des décombres, evoient ensemencé de nouveaux champs sur les récoltes desquels lls comptoient pour vivre. Il ne restoit que trelze mille soldats dans toute l'étendue des Gaules, pour les défendre contre ces flots de barbares; tous les magasins, tous les arsenaux étoient épuisés; le trésor étoit vide, et les contribuables, réduits à la dernière détresse, s'enfuyoient et abandonnoient leurs propriétés, plutôt que de se soumettre plus long-temps aux vexations du fisc. La défense de l'Occident sembloit déjà devenue presque impossible, quand Constance la confia, en 355, à son cousin Julien. Après la première persécution qu'il avoit exercée contre toute sa famille, sa fureur s'étoit calmée, il avoit promis de laisser vivre ses deux cousins : et comme, parvenu au milieu de sa carrière, il n'avoit point d'enfans, point de successeurs naturels, il avoit songé à leur déléguer quelque autorité. Il avoit, en 351, accordé à Gallus, frère de Julien, la dignité de césar, et l'avoit envoyé à Antioche : mais celui-ci n'y avant déployé que ses vices. Constance le rappela au mois de décembre 354, et lui fit trancher la tête en prison. Peu de mois après, il revêtit d'une autorité semblable Julien, dernier survivant de cette famille nombreuse, et il lui donna les Gaules à gouverner.

Julien n'avoit connu de sa haute naissance qu'une haute adversité ; mais elle avoit éprouvé son courage et fortifié son âme. Il avoit demandé des consolations à la philosophie de la Grèce et aux études de l'antiquité; il avoit comparé les vertus des temps passés aux crimes de son siècle et à ceux de la race de Constantin, et par esprit d'opposition à tout ce qui l'entouroit, il s'étoit plus vivement attaché à la religion de ses pères, le polythéisme : il l'avoit embrassé avec une ferveur rare chez les païens, et avec une dévotion superstitieuse qui sembloit ne pouvoir s'unir à ses études philosophiques. Cette religion cependant s'étoit épurée pour lui par ses controverses même avec le christianisme. Il avoit adopté plusieurs des vérités plus sublimes de la religion qu'il combattoit, et il croyolt les retrouver légèrement voilées sous les allégories du pagunisme. Ce n'étoient pas les oracles grossiers des prêtres, mais Platon et le reste des philosophes qui, pour lui, étoient devenus les interprètes des anciens dieux. Enfin ce culte si récemment dominant, qu'il vovoit persécuté, lui étoit devenu cher, comme les malheureux le deviennent toujours aux àmes généreuses, par sympathie, non par justice ou par raison.

Julien, dans les écoles d'Athènes, dans la pratique de la philosophie et dans l'étude des anciens, avoit acquis une connaissance des hommes et des choses que la théorie rend accessible aux seuls génies les plus élevés. Passant de la retraite la plus profonde au commandement d'une armée et d'une province désorganisées, entouré d'espions et de délateurs qui le surveilloient pour le perdre, mal obéi par ses subalternes, mal secondé par le gouvernement de son cousin, il releva la majesté de l'empire dans deux campagnes glorieuses. en 356 et 357 : il vainquit les Allemands à Strasbourg, et les chassa au delà du Rhin : pendant les trois années suivantes, il pénétra à trois reprises dans la Germanie; il inspira aux Allemands une terreur profonde, il rappela les Francs à leur ancienne alliance avec l'empire, il admit leurs plus valeureux soldats dans ses armées, il v fit entrer aussi des Gaulois, qui sentoient enfin le besoin de défendre et leur patric et leur existence personnelle ; il releva les villes détruites, il remplit le trésor tout en réduisant des deux tiers les impositions les plus onéreuses, et il inspira aux habitans de l'Occident un enthousiasme qui n'étoit pas sans danger pour lui. En effet, la cour de Byzance avoit commencé par tourner en ridicule le philosophe devenu général; mais bientôt Constance avoit ressenti contre lui une apre jalousie. Devant rendre compte aux provinces des victoires remportées dans les Gaules, tandis que lui-même ne s'étoit pas éloigné de Constantinople, Constance s'attribua à lui seul tous les succès : c'étoit lui, disoit-il dans ses proclamations, qui par sa prudence, sa valeur, son habileté militaire, avoit chassé les Germains. et Julien n'y étoit pas même nommé.

Bientôt la jalousie de l'empereur se manifesta par d'antres signes. Les invasions de Sapor menaçoient toujours l'Orient. Constance ordonna aux legions de la Gaule d'abandonner le Bhin, pour venir défendre l'Euphrate. C'étoit laisser sans défense l'une et l'autre contrée pendant une campagne entière, car il ne leur falloit pas moins de temps pour accompilir une si longue marche; mais Constance songeoit surtout à ôter au césar ses anciens compagnons d'armes, et il jouissoit déjà comme d'une douce vengeance du mêcontentement même de ces légions, qui quitteroient les froides,

contrées de la Belgique pour les sables brôlans de la Mésopotamie, Il n'en avoit pas cependant calculé tous les effets. Les barbares, qui, par enthousiasme pour Julien, s'étoient engagés sous ses étendards; les Gaulois, qui, pour défendre leurs foyers, avoient renoncé à moilesse, refusèrent de traverser tout l'univers romain sur un ordre capricleux. Ils se mutinèrent, ils saluèrent Julien du nom d'auguste, lis l'élevèrent sur un bouclier, ils ecipinient son front, au lieu du diadème, avec un collier de soldat, et ils déclarèrent alors qu'ils tétient prêts à passer en Orient, non plus pour subir la vengeance d'un maître jaloux, mais pour y conduire en vainqueur leur chef sdoré. Julien céda à leur enthousiasme, il prit la route de l'Illyrie; mais la mort de Constance, surrenue le 3 novembre 361, et qu'il apprit à motité chemin, lui sauva les horreurs d'une guerre civile. Il fut reconnu avec joie par tout l'empire.

Julien rendit publiquement grâces de ses succès aux anciens dieux; il professa avec pompe le paganisme, qui n'avoit point encore partagé les persécutions déjà exercées contre les hérétiques. Il admit toutes les sectes chrétiennes à une égale tolérance; mais cette tolénance étoit mêlée de sarcasses ou d'expressions de mépris, et Julien cherchoit à miner les fondemens de cette Église, qu'il n'osoit pas écraser. Il interdit aux chrétiens les écoles de grammaire et de rhécrique, il les éloigna des places de confiance, il mesura sa faveur aur le zèle des courtisans pour le polythéisme, et il obtint bientôt des conversions nombreuses parmi ceux qui suivent le pouvoir, et qui n'ont de religion que la faveur du maître.

Cependant Julien languisoit de chasser les barbares de l'Orient, comme il les avoit chassés de l'Occident, et tout le reste de son court règne fut consacré aux préparatifs de sa campagne contre Sapor. Pour cela il vint passer à Antioche l'hiver de 362, et au commencement de l'année 363 il se mit en route pour envair la Mésopotamie. Mais déjà l'on pouvoit remarquer qu'il n'avoit point échappé à la corruption du pouvoir et de la prospérité. Trompé par l'obéissance des courtisans, il crut pouvoir commander avec la même hauteur à ceux qui ne dépendoient pas de lui. Il offensa les Arabes au moment où il avoit besois de leur aide, en leur refusant les présens d'usage, et les Arméniens, en méprisant leurs sentimens religieux. Il crut même pouvoir s'élever au-dessus des lois de la nature et commander aux élémenus. Maigrénéaux, il s'avança dans des déserts de soble, où son

armée étoit exposée à la soif, à la fatigue et aux ardeurs d'un soleil brûlant. Il est vrai qu'alors les dangers firent reparoître le grand homme. Partout il donna aux soldats l'exemple du courage qui supporte les privations, comme de celui qui brave l'ennemi. Jamais il n'atteignoit celui-ci sans le battre. Mais Sapor, qui ne vouloit pas affronter ces légions gauloises couronnées par tant de lauriers, les harceloit par sa cavalerie légère, et reculoit sans se laisser atteindre, Julien, après avoir passé le Tigre, parcourut avec ses légions haletantes tout le territoire de Bagdad, où il étoit égaré par des guides perfides. Il voyoit au bord de l'horizon un village, une grande ville où il se flattoit de trouver quelque repos, quelques provisions; mais dès qu'il approchoit, des flammes dévorantes, allumées par les habitans cux-mêmes, consumoient les habitations et les magasins, et il n'arrivoit que sur des monceaux de cendres. Le 16 juin 363, il se vit enfin obligé d'ordonner une marche rétrograde : alors les Persans se rapprochèrent, la cavalerie légère fut secondée par les éléphans et par la pesante cavalerie bardée de fer. Chaque marche étoit un combat. chaque bois, chaque monticule cachoit une embuscade. Le 26 juin. comme les Romains étoient encore bien loin du Tigre, une attaque générale fit espérer à Julien qu'il pourroit encore vaincre l'ennemé qui s'étoit toujours dérobé à ses coups. Averti, comme il étoit à l'avant-garde, que son arrière-garde avoit été mise en désordre par une charge de cavalerie, il y vole sans autre armure que son bouclier, Les Persans fuient, mais Julien est atteint d'une flèche par un de ces cavaliers qui n'étoient jamais plus redoutables que dans leur fuite, Elle avoit passé au travers de ses côtes, et lui avoit transpercé le foies comme il s'efforcoit de la retirer, une autre flèche lui coupa les doigts; il tomba de cheval évanoui et baigné dans son sang, et fut ainsi transporté dans sa tente. Dès qu'il revint à lui, il redemanda son cheval et ses armes, pour ranimer ses compagnons qu'il avoit vus foulés sous les pieds des éléphans. Mais il n'étoit plus temps : le sang , qui recommenca à couler avec aboudance, lui enleva le reste de ses forces, Ne pouvant se soulever, reconnoissant à sa foiblesse la mort qui s'approchoit, il demanda le nom du lieu où il étoit tombé. « Phrygia, lui répondit-on. - C'est là que ma mort m'avoit été prédite, reprit-ils ma destinée est accomplie. »

Ses amis se pressoient autour de lui ; celui auquel nous devons tous ces détails, le soldat qui le dernier a écrit en latin l'histoire contem-

poraine des Romains, Ammien Marcellin, étoit présent. Ils étoient en pleurs, et cependant on avoit annoucé dans sa tente que les Romains, transportés de fureur, l'avoient déjà dignement vengé, que l'armée de Sapor étoit en fluite, que ses deux généraux, cinquante satrapes, la plupart des étéphans et les plus braves guerriers de Perse étoient tués, que si Julien pouvoit encore conduire l'armée, cette victoire seroit décisive.

« Amis et compagnons d'armes, leur dit Julien , le temps de me p retirer de la vie est arrivé : je dois, débiteur de bonne foi, rendre » à la nature, qui la redemande, cette âme qu'elle m'a confiée, J'ai » trop appris des philosophes combien l'âme est supérieure au corps » pour m'affliger, pour ne pas me réjouir de ce que la substance la » plus noble recouvre sa liberté. Les dieux eux-mêmes n'ont-ils pas » quelquefois accordé la mort aux plus pieux des hommes comme la » plus haute des récompenses? Je le sens bien , cette grâce , ils me » l'ont accordée aujourd'hui, pour que je ne succombasse point aux » difficultés qui nous entourent, pour que je ne m'abaissasse point, » que ie ne me prosternasse point. Quant aux douleurs, elles acca-» blent les lâches, mais elles cèdent à la persistance de la volonté. Je » ne me repens point de mes actions, je ne sens point dans ma con-» science le remords d'aucun grand crime, pas plus lorsque, caché » dans l'ombre, je travaillois à me corriger que depuis que j'ai recu » l'empire. Je m'en flatte, i'ai conservé sans tache cette âme que nous » avons recue du ciel, et qui lui est apparentée. J'ai recherché la » modération dans le gouvernement civil, et ce n'est qu'après avoir » examiné mes droits que j'ai entrepris ou repoussé la guerre. Le » succès cependant ne dépend pas de nos conseils, c'est aux puis-» sances célestes à diriger l'événement de ce que nous ne pouvons » que commencer. J'ai cru que le but d'une juste autorité devoit tou-» jours être l'avantage et le salut de ceux qui obéissent ; aussi ai-ie » cherché à repousser de toutes mes actions cette licence arbitraire » qui corrompt également et les choses et les mœurs.... Je rends » grâce à cette divinité éternelle qui a décreté avant ma naissance » que je ne succomberois point à des embûches clandestines, ni aux » douleurs des maladies, ni aux supplices qui ont frappé tous les » miens, mais qui m'a accordé une glorieuse sortie de ce monde, au milieu du cours des prospérités.... Mes forces, qui s'enfuient, ne me permettent plus d'en dire davantage. Je crois prudent de ne

- » point influencer votre choix dans la nomination d'un empereur. Je
- » pourrois ne point reconnoître le plus digne; je pourrois exposer
- » celui que j'indiquerois à vos suffrages et que vous n'approuveriez
- » pas.... Je souhaite seulement que la république obtienne de vous » un bon chef. »

Avec le reste de ses forces, Julien essaya de distribuer ses effets à ses amis qui l'entourient. Il ne vit point parmi eux Anatolius, auquel i destinoit un gage de son souvenir. Lui aussi est heureux, Jui répondit Sallustius, et Julien versa sur la mort de son ami les larmes qu'il refusoit à la sienne propre. Cependant on n'avoit pu empêcher une nouvelle hémorrhagie. Julien demanda un verre d'eau froide, et à peine l'eut-il bu qu'il expira.

Jovien, que l'armée lui donna pour successeur, acheta la permission d'accomplir une retraite désastreuse, en abandonnant à Sapor cinq provinces d'Arménie, avec la forteresse de Nisibe, le boulevard de l'empire d'Orient.

## CHAPITRE V.

Valentinien et Théodose. — Invasion de l'Europe orientale par les Goths. — 364-395.

Chaque révolution nouvelle qu'éprouvoit l'empire le faisoit descendre d'un pas dans l'abime qui devoit bientôt l'engloutir. Les efforts imprudens de Julien pour rétablir une religion déià frappée de mort, pour affoiblir celle qu'il attaquoit par une sourde persécution et un système d'injustices, excitèrent contre lui, chez ses suiets chrétiens. le plus violent ressentiment, et exposèrent son nom aux accusations . aux injures qui , jusqu'à ce jour, ont noirci sa mémolre. Quand son successeur Jovien, qui ne régna pas assez long-temps pour conduire iusqu'à Constantinople l'armée qu'il ramenoit des bords du Tigre . déclara qu'il professoit le christianisme, il écarta en même temps du commandement un grand nombre de vaillans officiers, d'habiles administrateurs, que Julien avoit avancés en raison de leur zèle pour le paganisme; et dès lors, presque jusqu'à la chute de l'empire. une secte hostile, qui se regardoit comme injustement déponillée de ses anciens honneurs, invoqua sans cesse la vengeance des dieux contre les chefs du gouvernement, se réjouit des calamités publiques, et les attira peut-être par ses intrigues, quoiqu'elle s'y trouvât elle-même enveloppée. La foi des païens, qui n'étoit point attachée à un corps complet de doctrine, qui n'étoit point soutenue par des corporations de prêtres, qui n'avoit point la ferveur de la nouveauté, ne se manifesta presque jamais par des révoltes, et n'affronta que rarement le martyre: mais les païens occupoient encore le premier rang dans les lettres: les orateurs, ceux qu'on nommoit ou philosophes ou sophistes. : les historiens appartenoient presque tous à leur religion; elle demeuroit toujours en possession des écoles les plus illustres, surtout de celles d'Albienes et d'Alexandrie; la majorité du sénat lui étoit attachée à Rome, et dans les rangs inférieurs du peuple, dans les campagnes surtout, elle se conserva plusieurs siècles encore; mais là on la signala bientôt par le nom de magie, nom par lequel on se hâte toujours de désigner une religion déchue, convécuée de volliéeé de se cacher.

Si les païens désiroient que leur culte fût vengé sur leurs conciones et sur eux-mêmes, ils purent obtenir cette triste consolation dans les trente-deux ans dont nous allons parcourir l'histoire, ceux qui s'écoulèrent de la mort de Julien à celle du grand Théodose (363-395). Cette période, durant laquelle l'empire eut cependant des chefs distingués, fut marquée par de sanglantes calamités; le talent, le génie même des empereurs ne pouvoient déjà plus sauver le monde civilisé des attaques de ses ennemis, ou de celles plus redoutables de ser propres vices. La vigueur déployée pour la défense de l'Occident par Valentinien, de 364 à 375, l'imprudence de Valens, qui ourrit aux nations gothiques l'intérieur de l'empire, et les désastres qui en résultèrent, de 375 à 379, la politique enfin du grand Théodose, qui, de 379 à 395, réussit à désarmer des ennemis qu'il ne pouvoit vaincre, seront successivement l'obiet de nos réflections.

Moins de huit mois après son élection. Jovien était mort, le 17 février 364, dans une petite ville de la Galatie. Au bout d'un intervalle de dix jours, l'armée qu'il ramenoit de Perse lui avoit, dans une assemblée solennelle tenue à Nice en Bithynle, donné pour successeur le comte Valentinien . fils d'un capitaine né dans un petit village de Pannonie, que sa valeur et sa force de corps avolent élevé à un des premiers rangs de l'armée. Valentinien, qui s'étoit distingué dans les Gaules, ne savoit d'autre langue que le latin ; il ne connoissoit d'autre science que l'art militaire ; et après avoir manifesté dans une condition subordonnée de l'indépendance de caractère, il crut conserver les mêmes vertus, en se montrant à la tête du gouvernement ferme, inflexible, prompt dans ses jugemens et souvent cruel; oubliant que, pour résister à la puissance, il fant du courage, que, pour écraser la foiblesse, il suffit de la brutalité. Malgré sa rudesse sauvage et la violence de ses emportemens, l'empire romain retrouva en lui un chef habile, au moment où il en avoit le plus besoin. Malheureusement l'étendue de cet empire demandoit au moins deux modérateurs ; l'armée le sentit et le demanda : « Si vous songez » à la patrie, lui dit un vaillant officier, choisiasez un collègue entre » ses enfans; si vous ne songez qu'à vous-même, vous avez un frère. » Valentinien ne s'irrita pas; mais il choisi son frère. Valens, qu'il s'associa, étoit d'un caractère foible, timide et cruel, comme le sont presque toujours les lâches. Valentinien, né dans l'Occident, qui ne parloit que la langue de l'Occident, qui en aimoit les mœurs et le climat, s'en réserve le commandement; il céda à Valens son frère une partie de l'Illyrie sur le bas Danube, et tout l'Orient; il établit par les lois une tolérance universelle, et il ne se prononça point entre les sectes qui se partageoient le christianisme. Valens adopta les opinions ariennes, et persécuta les orthodoxes.

Les finances exigeoient une réforme que les deux empereurs n'étoient point en état d'entreprendre : il leur falloit de l'argent, et ils ne savoient où trouver les sources dès longtemps taries de la prosnérité publique. Trois impositions directes également ruineuses pesoient sur les citoyens : les indictions, ou l'impôt territorial, calculé sur le tiers du revenu, et souvent doublé ou triplé par les superindictions que les besoins des provinces forcoient d'exiger : la capitation , qui s'élevoit quelquefois jusqu'à une valeur équivalente à 300 francs par tête : et les corvées . ou travaux considérables et gratuits . imposés pour le service des terres et le transport des denrées appartenant au fisc. Ces impôts avoient tellement ruiné les propriétaires qu'on les voyoit de tous côtés abandonner des terres qui ne leur rendoient plus de quoi payer les charges. De très-grandes provinces, dans l'intérieur, étoient désertes; les enrôlemens devenoient tous les jours plus difficiles; les magistrats des curies ou municipalités, rendus responsables pour leur ville, et de l'impôt et de la levée des soldats, cherchoient par mille subterfuges à se dérober à l'honneur de la magistrature; tel d'entre eux s'enfuyoit sur les terres de quelque sénateur puissant, se cachoit parmi ses esclaves, se soumettoit volontairement à des notes d'infamie, dans l'espérance qu'elles le rendroient incapable d'occuper des charges aussi ruineuses, mais toujours inutilement : on les ramenoit par force de leur honteuse retraite, pour les revêtir des marques de ces dignités si redoutables. Puis, quand quelque désordre excitoit le ressentiment de Valentinien, c'étoit avec des mouvemens de fureur qu'il leur en demandoit compte ; on l'entendit un jour ordonner aux licteurs de lui apporter la tête de trois magistrats par ville dans toute une province. « Que Votre Clémence

• veuille bien ordonner, lui dit alors le préfet Florentius, ce que nous devrons faire si, dans une ville, il n'y a pas trois magistrats », et l'ordre fut révoqué. Quoique l'empereur fût chrétien, le peuple et les moines inscrivoient presque toujours au rôle des martyrs ceux dont il faisoit ainsi répandre le sang dans sa brutale colère. Pendant toute la durée du règne de Constantin et de ses enfans, la souffrance intérieure avoit été en croissant; Julien n'y avoit pu apporter qu'un remède temporaire, et seulement dans un petit nombre de provinces; enfin sa fatale expédition de Syrie, en ruinant la meilleure armée de l'empire, augmentoit les besoins de l'État et forçoit à recourir à des expédiens toulours plus déssatreux.

Pendant les douze années que Valentinien régna sur l'Occident (364-375), il racheta ses cruautés par plusieurs éclatantes victoires. Il repoussa les Allemands de la Gaule et de la Rhétie, qu'ils avoient envahie et dévastée; il les poursuivit dans leur propre pays, et les y ainquit encore; il les mit enfin aux prises avec les Bourgiugnons, auxquels il persuada de venir venger jusque sur les bords du Rhin une querelle qu'ils avoient avec les Allemands pour quelques salines.

Valentinien avoit entrepris lui-même la défense des Gaules, et il résidoit le plus habituellement à Trèves, alors capitale de cette grande préfecture; mais, dans le même temps, des invasions non moins redoutables avoient dévasté les autres provinces de l'Occident. Les différentes tribus des Scots, les ancêtres de ces mêmes highlanders écossais encore si sauvages en 1745, quand ils envahirent l'Angleterre , s'avancèrent tout au travers de l'île de Bretagne. Les Scots y exercèrent des cruautés si effrovables qu'on crut alors et que saint Jérôme a écrit qu'ils se nourrissoient de chair humaine. Londres même se vit menacée par leur approche, et l'île entière, qui, comme toutes les parties de l'empire, avoit perdu toute vertu militaire, ne pouvoit leur opposer aucune résistance. Théodose, officier espagnol. père du grand homme de ce nom qu'on vit depuis associé à l'empire. fut chargé par Valentinien de la défense de la Bretagne; il força les Scots (367-370) à se retirer, mais sans avoir pu les amener à livrer bataille. A peine avoit-il délivré les Bretons de ces farouches ennemis, lorsque Valentinien lui confia la conduite d'une guerre non moins difficile contre les Maures, qu'une oppression intolérable avoit poussés à la révolte. Ceux-ci avoient trouvé dans Firmus, un de leurs princes, tributaires de Rome, un chef habile et expérimenté. Théodose le poursuivit sans se décourager (373) dans les plaines brûlantes de la Gétulie et les vallées de l'Atlas; il ne lui donna point de re-làche, et après l'avoir vaincu dans plusieurs combats, il le réduisit, pour dernière ressource, à se donner lui-même la mort. Mais Théodose éprouva le sort fréquement réservé aux grands hommes sous les tyrans de Rome; il écrivit à l'empereur que la révolte des Maures étoit l'ouvrage du préet Romanus, qui, par une tyrannie insupportable, les avoit réduits au désespoir; il demanda son rappel pour le salut de la province. Se plaindre, c'est mettre en doute la vertu ou la sagesse d'un despote; l'impereur ressentit cette offense: il fit trancher la tête, à Carthage, à son vertueux général, et il récompensa Romanus de ses crimes.

Dans le même temps, Valens régnoit sur les Grecs, dont il n'entendoit pas la langue (de 364 à 378). Sur sa frontière orientale, il étoit menacé par les Perses, et sur la septentrionale par les Goths. Il est vrai qu'observant avec plus de timidité encore que de scrupule la paix honteuse que Jovien avoit conclue avec les premiers, il s'efforçoit de satisfaire Sapor, auquel les places frontières avoient été livrées. Mais une des conditions déshonorantes de ce traité imposé. aux Romains étoit l'abandon du roi d'Arménie et de son voisin le roi d'Ibérie : tous deux furent attaqués par Sapor. Le premier, trompé par une négociation artificieuse, et attiré à un festin, fut. chargé de chaines d'argent et ensuite massacré ; le second fut réduit. à s'enfuir. L'Arménie et l'Ibérie furent soumises à la Perse; cependant, comme le peuple de ces contrées étoit chrétien, il demeuroit, en dépit de la conquête, fidèle aux intérêts de Rome. Un fils du roi d'Arménie , nommé Para , trouvoit toujours les sujets de son père prêts à prendre les armes en sa faveur; les fréquentes révoltes des . Arméniens troublèrent les frontières de la Perse, et occupèrent les armes de Sapor dans sa vieillesse. Para auroit même probablement fini par triompher, et par affermir l'indépendance de l'Arménie, si l'empereur Valens, d'après une politique qu'on ne sauroit expliquer. ne l'avoit pas fait assassiner, en 374, au milieu d'un festin que lui donnoit un de ses généraux.

L'empire des Goths s'étendoit le long du Danube et de la mer Noire, et trente ans s'étoient écoulés sans qu'ils eussent envahi les frontières de l'empire romain. Durant cette période, cependant, ils s'étoient accrus en grandeur et en puissance. Le vicillard Hermaniré,

ı.

le plus illustre chef de la race des Amales, régnoit sur toute la nation. Son pouvoir s'étoit étendu des Ostrogoths sur les Visigoths, puis sur les Gépides. Il avoit pousé ses conquêtes jusqu'aux côtes de la mer Baltique : les Æsthoniens et les Russes ou Roxolans étoient au nombre de ses sujets, aussi bien que les Hénédes des plaines de la Pologne, et les Hérules des Palus Méotides. Au commencement du règne de Valens, une tentative de Procopius, parent étolgué de Julien, pour se faire couronner à Constantinople, attira au midi du Danube les Goths, ses alliés; mais lis furent repousés dans trois campagnes (367-369), et la pair fut rétable sur cettle frontière.

Malgré le voisinage formidable des Goths et des Persans, malgré le la lècheté et l'incapacité de Valens, l'Orient étoit demeuré en pair, sous la protection du nom seul de Valentinien, dont toutes les nations barbares connoissoient les talens militaires, la promptitude et la sévifité. Mais cet empereur si redouté et de ses ennemiss et de ses ujets, comme il portoit la guerre contre les Quades dans la Pannonie, et qu'il donnoit audience à leurs ambassadeurs, qui renoient en supplians lui demander la pair, se livra contre eux à un si violent accès de colère, qu'une venie éclata dans sa poitrine, et qu'il mourut en leur présence, le 17 novembre 375, étouffé dans son sang, qu'il vomissoit à gros bouillous. Ses deur fils, Gratien, à peine entré dans l'Adolescence, et Valentinien II, encore dans l'enfance, es partagèrent l'Occident, tandis qu'à la tête de l'empire demeura, en Orient, ce même Valens qu'on avoit jugé incapable d'occuper la seconde place.

Jamais l'empire cependant n'avoit eu plus besoin d'un chel habile et vigoureux. La nation des Huns tout entière, abandonnant aux Sienpi ses anciens pâturages, dans le voisinage de la Chine, avoit travères, par une marche de plus de treize cents licues, tout le nord de l'Asie. Elle s'étoit accrue de toutes les hordes vaincues, qu'elle entraînoit sur son passage, et s'étolt jetée sur le pays des Alains. Elle es défit sur les bords du Tanaïs, dans une grande bataille; alors elle accueillit dans son sein une partie de la nation vaincue, avec laquelle elle continua de s'avancer vers l'Occident; tandis que d'autres Alains, trop fiers pour renoncer à leur indépendance, se retirèrent, les uns dans la Germanie, d'où nous les verrons dans la suite passer dans les Gaules; les autres, dans les montagnes du Caucase, où jusqu'à ce jour ils conservent leur ancien nom.

Les Goths, limitrophes des Alains, avaient alors enrichi par leurs travaux les fertiles plaines qui s'étendent au nord du Danube et de la mer Noire. Déià plus civilisés que les autres peuples d'origine germanique, ils commençoient à faire des progrès rapides dans les sciences sociales. Ils s'attachoient à l'agriculture, ils cultivoient les arts, ils perfectionnoient leur langage, ils rassembloient les traditions ou chantées, ou peut-être inscrites en lettres runiques, qui conservoient la mémoire de leurs migrations et de leurs anciens exploits : ils entretenolent avec la Grèce un commerce utile, à l'aide duquel le christianisme commencalt à s'introduire parmi eux ; et en adoptant des connoissances plus relevées et des mœurs plus douces, ils n'avoient encore rien perdu ni de leur amour pour la liberté ni de leur bravoure. Tout à coup ils furent confondus par l'apparition des Huns, par l'arrivée imprévue de cette nation sauvage qui, au moment qu'elle eut passé le Borysthène ou Dniéper, commença à brûler leurs villages et leurs moissons, et à massacrer sans merci les hommes, les femmes, les enfans, les vieillards, tout ce que le cavalier scythe pouvoit atteindre. La langue des Huns, n'étoit entendue de personne, et les Goths doutoient même si ses sons aigus et discordans étoient un langage humain. Leur nom n'avoit jamais été prononcé en Europe : bientôt la superstition septentrionale expliqua l'apparition subite de ces myriades de guerriers, en attribuant leur naissance aux esprits infernaux, seuls époux, disoit-on, qu'eussent mérité de trouver des femmes du rebut de l'Europe, accusées de magie, et qu'on avoit chassées dans les déserts.

La difformité des Huns accréditoit cette généalogie diabolique.

- « Ils mettoient en fuite, dit Jornandès, l'historien des Goths, par » la terreur qu'inspiroit leur visage, ceux que leur bravoure n'auroit
- » pu vaincre. La couleur livide de leur peau avoit quelque chose d'ef-
- » frayant. Ce n'étoit pas un visage, mais une masse de chair difforme.
- » où deux points noirs et louches tenoient la place des yeux. Leur
- » cruauté, s'exerçant sur leurs propres enfans, avoit martyrisé leurs
- » joues avec le fer avant qu'ils eussent goûté le lait de leur mère :
- » aussi aucun duvet ne couvroit leur menton dans l'adolescence,
  - » aucune barbe ne donnoit de la dignité à leur vieillesse. Le corps ne
- » sembloit pas moins hideux que le visage. » On ne les prenoit point
- » sembloit pas moins hideux que le visage. » On ne les prenoit point pour des hommes, dit Ammien Marcellin, mais pour des bêtes relevées sur leurs pieds de derrière, comme en dérision de notre espèce.

Le grand Hermanric, dont le royaume s'étendoit de la Baltique à la mer Noire, n'auroit pas abandonné aux Huns le sceptre sans combat : mais à cette époque même, il fut assassiné par un ennemi domestique. Les nations qu'il avoit subjuguées se préparèrent de toutes parts à la rébellion; les Ostrogoths, après une courte hésitation, rompirent leur alliance avec les Visigoths, et ces derniers, comme un troupeau effrayé, se rassemblant de tout leur vaste royaume sur la rive du Danube, renoncèrent à combattre les êtres surhumains qui les poursuivoient. Ils tendirent aux Romains, sur l'autre rive, des mains suppliantes; ils demandèrent que pour les dérober à la boucherie dont ils étoient menacés, on leur permit de chercher un refuge dans ces déserts de la Mœsie et de la Thrace dont l'empire ne tiroit plus aucun parti; ils promirent qu'ils les remettroient en culture, qu'ils en paieroient les impôts, et qu'ils les défendroient de leurs armes. Valens, qui depuis cinq ans avoit fixé sa résidence à Antioche, apprit avec surprise qu'un empire égal au sien en étendue, supérieur en vaillance, et qui lui avoit inspiré une si longue terreur, s'étoit tout à coup écroulé dans la poussière, et que tous ses plus redoutables ennemis demandoient à devenir ses sujets.

L'humanité ordonnoit peut-être d'accorder aux Goths leur demande, la politique pouvoit le conseiller aussi ; mais des passions plus basses déterminèrent l'empereur, ses conseillers, et les subalternes chargés de l'exécution de ses ordres. Leur cupidité sordide rendit bientôt odieuse l'hospitalité qu'ils offrirent aux Goths. L'empereur y avoit mis deux conditions, l'une qu'ils déposassent leurs armes, l'autre qu'ils donnassent leurs enfans en ôtages. Les officiers chargés de recevoir le dépôt des armes se laissèrent séduire par des présens, et fermèrent les yeux sur la non exécution de cet ordre : toutefois, lorsque le transport, non d'une armée, mais d'une nation, fut effectué; lorsque, en 376, deux cent mille guerriers, sans compter les femmes et les enfans, eurent passé le Danube, qui au nord de la Mœsie a plus d'un mille de largeur, les ministres impériaux essayèrent de profiter d'une famine, ou réelle ou artificielle, pour dépouiller de tout l'or qu'ils avoient apporté ces guerriers auxquels ils avoient laissé du fer. Toutes les choses nécessaires à la vie ne leur furent offertes en vente, par le monopole, qu'à un prix exorbitant. Jamais l'avarice ne fut plus aveugle, jamais un gouvernement insensé ne prépara mieux sa propre ruine.

Tant que la nourriture la plus malsaine et la plus vile put être achetée avec de l'argent, avec des effets, avec des esclaves, les Goths consentirent à se dépouiller : la crainte de mettre leurs ôtages en danger soutint leur longanimité jusqu'au dernier terme ; ils vendirent même jusqu'aux enfans qui leur étoient restés, et qu'ils ne pouvoient plus nourrir, pour acheter la subsistance de quelques jours. Mais lorsque, la défiance des Romains s'accroissant avec leurs injures, des mesures furent prises pour disperser les Goths dans tout l'empire, et des troupes rassemblées pour les écraser s'ils essayoient de résister . ceux-ci resserrèrent au contraire les liens qui les unissoient entre eux : leur chef Fritigern, auparavant désigné par le titre de juge. commenca à exercer les fonctions d'un roi, et une querelle avant éclaté à Marcianople, capitale de la basse Mœsie, entre cette nation opprimée et leurs oppresseurs, le général de Valens, Lupicinus fut défait, son armée mise en fuite, et les hôtes opprimés des Romains se trouvèrent les mattres de la Mœsie.

Un premier succès assuroit presque tous ceux qui devoient venir ensuite. A cette nouvelle, les Ostrogoths, qui avoient maintenu leur indépendance contre les Huns, passèrent le Danube à main armée. et vinrent se réunir aux Visigoths : longtemps avant l'apparition des Huns on avoit vu un grand nombre de jeunes Goths s'engager au service des Romains, comme dans une carrière honorable et lucrative : ils levèrent en même temps l'étendard de la révolte , pour se réunir à leurs compatriotes. Mais les plus dangereux des auxiliaires des barbares furent les esclaves, qui échappèrent de toutes parts à leurs maîtres cruels, ceux surtout qui se dérobèrent aux travaux des mines du mont Rhodone pour venir demander vengeance aux étrangers, et leur communiquer leur connoissance du pays et leurs secrètes intelligences. Cependant la guerre se maintint deux ans avec des succès variés. La discipline romaine, l'avantage d'avoir des arsenaux, des magasins, des places fortes, compensoit en faveur des généraux de Valens la bravoure des Goths et les talens de Fritigern. Mais l'orgueil de l'empereur d'Orient demandoit une victoire gagnée sous ses auspices. Il marcha lui-même contre les Goths, avec la plus brillante armée; il ne voulut point attendre Gratien, qui de l'Occident s'avançoit à son aide, et sa défaite à Adrianople, le 9 août 378, après laquelle il périt dans les flammes d'une cabane où il avoit cherché un refuge, laissa l'empire sans défenseurs.

Les forces de l'Orient furent presque anéanties par la terrible bataille d'Adrianople. Plus de soixante mille soldats romains périrent dans le combat ou dans la poursuite, et les temps étoient bien changés depuis ceux où une perte semblable auroit pu être aisément réparée par de nouvelles levées. Cependant, même après cet effroyable massacre, les murs d'Adrianople opposèrent encore aux barbares une résistance insurmontable; la valeur peut suppléer à l'art de la guerre en rase campagne; mais les peuples civilisés retrouvent tous les avantages de la science militaire dans l'attaque et la défense des places. Fritigern s'éloigna des murs d'Adrianople en déclarant que ses compatriotes étoient en paix avec les pierres. Ces pierres s'offroient rarement à eux; les Romains avoient négligé les fortifications de presque toutes les cités provinciales. Pour les défendre, il auroit fallu accorder des armes aux bourgeois, les accoutumer à la guerre, mettre à leur portée des moyens de résistance dont ils auroient pu faire usage dans une révolte ou une guerre civile. Les empires ne tardent guère à périr quand les gouvernans craignent plus les gouvernés que les ennemis, et cette crainte est presque toujours le signe des injures par lesquelles ils ont mérité le ressentiment des peuples. Les Goths, laissant Adrianople en arrière, s'avancèrent, en ravageant tout autour d'eux, jusqu'au pied des murs de Constantinople; puis, après quelques vaines escarmouches, ils retournèrent au couchant, en traversant la Macédoine, l'Épire et la Dalmatie. Du Danube jusqu'à l'Adriatique, le fer et la flamme marquèrent partout leurs progrès.

Pendant que les provinces d'Asie en tiroient une effroyable vengeance. Nous avons dit que les Goths, en passant le Danube, avoient été forcés de donner leurs enfansen ôtage: que ceux qui n'avaient point alors été retenus en gage avoient été depuis achetés à vil prix, de leurs pères affamés; que le danger de ces enfans avoit seul retenu, pendant longtemps, le bras de ces barbares, qui, même en les vendant, les déroboient à la famine. Lorsqu'ils perdirent pattience, lorsque tout l'Orient retentit du bruit de leurs exploits, leurs enfans, avec une audace qui devançoit leurs forces, quoique désarmés, quoique disprésés dans toutes les villes d'Asie, célèbrèrent le triomphe de leurs pères; ils répétèrent les chants nationaux, ils affectèrent de ne plus parler que le langage de leur pays, ils se promirent de participer bientôt aux mêmes victoires, d'aller bientôt rejoindre les phalanges de leur nation. Les habitans de l'Orient, par ressentiment ou par crainte, prévirent des dangers dans ces démonstrations imprudentes, ils craignirent le soulèvement de tous ces jeunes gens. Julius, maître général des soldats du Levant, les dénonca, comme des conspirateurs, au sénat de Constantinople, et demanda ses ordres : car, depuis la mort de Valens. l'empire étoit encore sans chef. Le sénat emprunta sans pudeur à l'antique constitution de la république ses institutions arbitraires . tandis qu'il n'en avoit conservé aucune des formes protectrices : il autorisa Julius à pourvoir à ce que la république n'éprouvât point de dommage (Caveant consules ne quid detrimenti R. P. capiat); les jeunes Goths furent invités, par des promesses trompeuses, à se réunir dans la capitale de chaque province. A peine furent-ils assemblés au forum que des gardes en occupèrent toutes les avenues, que des archers parurent sur les toits de toutes les maisons; et à un signal donné, le même jour, à la même heure, dans toutes les villes d'Asic, toute cette brillante jeunesse désarmée fut assaillie par une volée de traits, puis égorgée sans miséricorde.

Un grand acte de cruauté est presque toujours un signe de làcheté, or de courage. Ces Orientaux qui, par le massacre de tant de milliers de jeunes gens, sembloient avoir voulu rendre impossible une réconciliation avec leurs pères, n'osèrent jamais les rencontrer en rase campagne. La même terreur que les Goths avoient si récemment éprouvée devant les Huns, les Grees l'éprouvoient devant les Goths. Bien plus, les deux nations seythe et germanique s'étoient unies pour le dommage de l'empire romain. Les Huns, parvenus an Dacie, s'y étoient arrètés, et y avoient fixé leurs tentes. Le capitaine qui les avoit conduits jusque-là étoit mort, les discordes civiles éclatèrent entre leurs hordes, et ce ne fut plus comme poursuivant une guerre nationale, mais comme cherchant des aventures personnelles, que plusieurs divisions de Huns et d'Alains passèrent le Danube, contractèrent alliance avec Fritigern, et secondèrent la valeur ferme et mesurée des Goths na rl'immétuosité de leur cavalerie légères.

Aucun général, dans le Levant, ne songeoit à profiter de l'anarchie octive a propre ambition, aucune armée n'offroit la pourpre à son chef, chacun redoutoit la responsabilité du commandement dans une crise si terrible, tous les yeux se tournoient vers la cour de Trèves; c'étoit de là seulement qu'on attendoit des secours. Mais Gratien, , - fils atné de Valentinien, et empereur d'Occident, n'avoit encore que dix-neuf ans. Il avoit, il est vrai, acquis déjà quelque gloire dans les armes; il la devoit surtout aux conseils d'un Franc ambitieux, nommé 'Mellobaudes, l'un des rois de ce peuple guerrier, qui n'avoit point dédaigné le titre de comte des domestiques de la cour impériale : ce chef, réunissant son crédit sur ses compatriotes aux arts et aux intrigues des courtisans, étoit devenu l'arbitre de l'Occident, Gratien marchoit vers l'Illyrie, avec son armée, lorsqu'il apprit la défaite d'Adrianople et la mort de Valens, qui, pour garder seul la gloire de la victoire, n'avoit pas voulu l'attendre. Hors d'état de faire tête à l'orage, il recula jusqd'à Sirmium, La nouvelle d'une invasion des Allemands dans les Gaules le rappeloit à la défense de ses foyers : le danger se montroit partout à la fois : l'empire avoit besoin d'un nouveau chef et d'un chef vaillant. Gratien eut la générosité de le choisir parmi ses ennemis, et d'après le sentiment seul du mérite. L'Espagnol Théodose, général de son père, qui avoit vaincu successivement les Ecossais, puis les Maures, et qui avoit ensuite été envoyé à l'échafaud par une injuste sentence, au commencement du règne de Gratien, avoit laissé un fils âgé de trente-trois ans, de même nom que lui, qui s'étoit distingué dans le commandement de la Mœsie, mais qui vivoit alors dans la retraite et la disgrâce, sur ses terres en Espagne: ce fut lui que Gratien choisit avec une noble confiance, lui qu'il présenta aux armées, le 19 janvier 379, et qu'il déclara son collègue et empereur d'Orient.

La tache imposée au grand Théodose étoit infiniment difficile : le Danube abandonné avoit ouvert l'entrée de l'Empire, non pas aux Goths seulement, mais à toutes les nations de la Germanie et de la Scythie. Elles parcouroient d'une extrémité jusqu'à l'autre l'immense presqu'ile Illyrique sans rencontrer de résistance, mais sans se lasser dans leur fureur. Le sang des jeunes Goths répandu en Asie étoit vengé chaque jour avec usure sur ce qui restoit de Mossiens, de Thraces, de Dalmates et de Grees; c'est pendant les quatre ans de cette guerre d'extermination que les Goths acquirent surtout cette funeste célébrité attachée à leur nom, qui les fait regarder encore aujourd'hui comme les destructeurs de toute civilisation. Théodose, munissant les villes fortifiées, renouvelant les garnisons, aguerrissant ses soldats par de petits combats, toutes les fois qu'il se sentoit assuré de l'avantage, attendoit pour profiter des circonstances, cherchoit,

par des intrigues, à diviser ses ennemis, et surtout s'empressoit de désavouer la capacité des ministres de Valens ou la cruauté de Julius; il protestoit en toute occasion de son affection, de son estime pour la nation des Goths, et il parvint enfin à leur persuader que son amité étoit sincère. Il fut heureux de se trouver alors en paix sur sa frontière d'Asie, heureux que Sapor II, dans sa vielllesse, ou que son successeur Artavercès II, ne songeassent point à attaquer l'empire romain : car il auroit infailliblement succombé.

Les victoires mêmes des Goths, leur orgueil, leur intempérance. finirent par causer leur affoiblissement. Fritigern, qui, dans les momens les plus difficiles, les avoit dirigés avec tant d'habileté, étoit mort: la jalousie entre les tribus indépendantes se réveilla: elles refusèrent d'obéir à un chef commun ; les peuples scythtes, les Huns, les Alains, qui avoient participé au pillage de l'empire, se séparèrent de nouveau des peuples germaniques : ils reprochoient aux Goths d'avoir fui devant eux, et les Goths sentoient renaître leur répugnance pour ces sauvages. Théodose profita avec habileté de ces semences de discorde ; il attira successivement à son service plusieurs chefs de mécontens ; il convainquit bientôt les barbares qu'ils trouveroient plus de richesses, plus de jouissances à la solde de l'empereur qu'ils n'en pourroient conquérir par l'épée dans des provinces dévastées avec tant de rage ; il eut soin de témoigner tant d'égards, tant de support à ceux qu'il avoit recus sous ses étendards, que l'exemple devint contagieux ; ce fut par une suite de traités avec autant de chefs indépendans que la nation gothique fut engagée à poser les armes : le dernier de ces traités fut conclu le 3 octobre 382, et il rendit la paix à l'empire d'Orient, six aus après que les Goths eurent traversé le Danube.

Cependant cette nation formidable se trouvoit désormais établie dans l'enceinte de l'empire d'Orient. Les vastes régions qu'elle avoit ravagées lui furent abandonnées, si ce n'est en toute souveraineté, du moins à des conditions qui blessoient peu son indépendance. Les Goths, dans les ein de l'empire, n'eurent pas de roi; leurs chefs hé-réditaires se contentèrent du nom de juges; mais leur pouvoir fut ce qu'il étoit aupravant; ils demeurèrent les commandans militaires et les présidens des assemblées populaires qui jugeoient et administroient la nation. Les Goths reconnurent d'une manière vague la souveraineté de l'empereur romain; mais ils nes es soumirent ni à ses lois,

ni à ses magistrats, ni à ses impôts. Ils s'engagèrent à maintenir quarante mille hommes au service de Théodose, tout en demeurant en corps d'armée, en n'obéissant qu'aux chefs qu'ils s'étoient choisis eux-mêmes, en ne se confondant point avec les soldats romains, et en se distinguant d'eux par le titre de fédérés. Ils reprirent, dans la Mœsie et dans tous les pays situés à la droite du Danube, les travaux de l'agriculture qu'ils avoient été forcés d'abandonner dans la Dacie. Ils se partagèrent les terres désertes ; par leur mélange avec les anciens habitans, ils acquirent des connoissances nouvelles, ils poursuivirent les progrès qu'ils avoient déjà faits dans la civilisation. Ce fut alors probablement que leur apôtre, l'évêque Ulphilas, qui avait traduit dans leur langue les évangiles, inventa pour eux l'alphabet mœsogothique, qui porte le nom de leur nouvelle demeure. Occupant la frontière entre les deux empires et les deux langues, ils empruntèrent pour cet alphabet même quelque chose au latin comme au grec. En même temps qu'ils agissoient en maîtres dans ces provinces, leurs chefs se présentoient comme candidats pour tous les emplois à la cour de Constantinople; du commandement des armées ils passoient à celui des provinces, et le grand Thécdose se vit contraint de décorer plus d'un Goth du consulat : car chaque année les deux empereurs s'entendoient encore pour élire ces anciens magistrats de la république, demeurés sans fonctions, mais dont les noms désignaient l'année dans les fastes consulaires.

Ainsi l'empire subsistoit toujours; mais dans son scin les barbares possédoient déjà et la pnissance des armes et celle des magistratures; ils étoient déjà établis en corps de nation dans l'enceinte des frontières. Théodose donnoit le consulat à des Goths, et son collègue Gratien à des Francs; ille donne antre autres à Mérobaudes, l'un des rois de cette nation belliqueuse. Celle-ci avoit contracté avec l'empire une utile alliance; elle composoit presque seule les armées de l'Occident, et elle dirigeoit sans partage les conseils de la cour. Vers cette époque cependant le jeune Gratien, qui avoit obtenu de bonne heure une réputation brillante, et qui avoit délivré les Gaules d'une invasion redoutable par une grande victoire remportée sur les Allemands, près de Colmar, au mois de mai 378, commençoit à perdre sa popularité et l'appui de ses alliés germaniques. Passionné pour la chasse, il admiroit l'habileté supérieure des archers de la Scythie. Il appelà à sa solde un corps considérable de ces Alains, qui avoient été obligés

. d'abandonner aux Huns les bords du Volga; il les élabit sur la Scine; il les associa à ses plaisirs et à ses exercices; il en forma la garde de sa personne, il revêtit même leur habit. Les Romains et les Froncs leurs confédérés, ressentirent également cette préférence comme une insulte. Les légions de la Bretagne se révoltèrent, et décorrèrent de la pourpre le sénateur. Maximus; celles de la Gaule abandonnèrent Gratien, et ce jeune empereur, réduit à fuir, fut tué à Lyon le 25 août 383. Théodose, alors occupé d'une nouvelle agression des Ostrogoths et des Gruthunges, qu'il vainquit, et Valentinien II, qui, encore enfant, étoit censé régenr sur l'Italie et l'Afrique, furent tous deux contraints à reconnoltre dans Maximus (383-387) le collègue que le choix des soldats leur avoit donné.

Le règne de Théodose n'est connu que fort imparfaitement. Les historiens contemporains pour cette période manquent également à l'Orient et à l'Occident. Cependant cet empereur a été présenté sous le titre de grand à l'admiration de la postérité, et il paroît avoir mérité ce titre : d'abord par ses talens militaires, qui furent toujours pour les rois le moyen le plus sûr d'atteindre à une gloire vulgaire; ensuite, par une grande prudence dans le gouvernement difficile d'un Etat ébranlé, par une générosité qui se manifesta d'une manière brillante dans quelques occasions, et par des vertus domestiques, un amour de ses proches, une pureté dans ses mœurs, une douceur dans ses relations sociales, toujours rares dans un rang élévé, plus rares encore sur le trône de Constantinople. Cependant ce ne furent ni ses victoires, ni ses talens, ni ses vertus, qui lui procurèrent le titre de grand, ou qui excitèrent le zèle avec lequel son nom a été célébré d'âge en âge ; ce fut surtout la protection qu'il accorda à l'église orthodoxe, protection qui la fit triompher des hérétiques et des païens, mais qui, selon l'esprit du siècle, fut entachée de la plus odieuse intolérance.

Lorsque Théodose parvint au trône de l'Orient, l'arianisme, protégé par Valens, y étoit triomphant, surtout à Constantinople. Le patriarche étoit arien, la plus grande partie du clergé et des moines, et la grande masse du peuple, étoient attachés à la même persuasion. Théodose, éteré dans des opinions contraires, évita de s'engager dans les subtiles disputes des Grees, ou d'examiner lui-même les diverses confessions de foi et leurs preuves; il crut plus prudent de faire choix de deux symboles vivans, deux prélats, qu'il déclara, par son premier édit religieux (380), être les trétors de la vraie doctrine, savoir ; Damase, évêque de Rome, et Pierre, évêque d'Alexandrie. Ceux dont la foi étoit conforme à celle de ces deux luminaires de l'Église, furent décâreis seuls orthodoxes, seuls catholiques, et d'ârent demeurer seuls en possession de toutes les églises, de toutes les fondations ecclésiastiques et de toutes les richesses léguées au clergé. Tous les autres furent repoussés, punis, par quinze édits successifs, de peiner toujours plus sévères, privés de l'exercice de tous les droits civils, puis du droit de tester, bientôt de leur propre domicile, et chassés en exil; enfin, contre de certaines hérésies, contre celle entre autres des quartodecimans, qui célébrei un dimanche avec les autres chrétiens, la peine de mort fut prononcée. En même temps une magistrature nouvelle, celle des inquisiteurs de la foi, fut instituée par Théodose, pour épier et punir les opinions secrétes de ses suiets.

Par un sentiment d'équité, les magistrats et les prélats ne demandoient point encore compte aux païens de leurs pensées, avec la même rigueur qu'aux hérétiques; ils sembloient reconnoltre en eux les droits d'une longue possession et la puissance des habitudes. Plusieurs des premiers sénateurs de Rome, des premiers orateurs et des premiers philosophes, professioent encore publiquement la religion antique. Théodose n'attacha point de punition à la manifestation de ces sentimens; il prohiba seulement l'acte le plus essentiel de l'ancien culte; il déclara qu'un sacrifice aux dieux étoit un crime de lèse-majesté, et qu'en conséquence il étoit punissable de mort.

L'Église, si récemment échappée aux persécutions des païens, demandoit avec un zèle déplorable à exercer la persécution à son tour. Trois hommes, pendant le règne de Héndose, s'élèvent dans les rangs du clergé, au-dessus de tous leurs rivaux, par leurs talents, la force de leur caractère, et par leurs vertus; ce sont : saint Grégoire de Naziance, pendant un temps patriarche de Constantinople, saint Ambroise, archevêque de Milan, et saint Martin, archevêque de Tours : tous trois contribuérent puissamment aux persécutions. Saint Grégoire, introduit par des soldats dans la cathédrale de Constantinople, malgré l'opposition de tout le troupeau qui lui étoit confié, prêta sa main à l'expulsion de tout le clergé arien, qu'il dépouilloit et qu'il remplaçoit. Lorsqu'il eut lui-même abdiqué ce siège élevé, il exhorta dans ses lettres son successeur Nectarius à ne point se relacher dans son zèle contre les hérétiques. A Milan, saint Am-

broise ne voulut pas même accorder le bénéfice de la tolérance à son propre empereur Valentinien II. qui étoit alors élevé par sa mère Justine, gouvernante de l'Italie et de l'Afrique, dans les opinions ariennes : Ambroise refusa à l'empereur , à sa mère et aux soldats goths qui formoient sa garde, l'usage d'une seule église. Il rassembla le peuple dans les basiliques (386), pour y faire la garde contre les soldats. Cette résistance populaire fit inventer alors le chant ambrosien, ou le chant perpétuel des psaumes, qui se prolongeoit la nuit comme le jour, et qui étoit destiné à tenir éveillée la multitude dans la défense des saints lieux. Saint Martin, enfin, qu'ou peut regarder comme le grand apôtre des Gaules, entreprit, à la tête d'une troupe de gens armés (389), la destruction des idoles et de leurs sanctuaires dans le voisinage de Tours. Les paysans lui résistoient quelquefois, mais ils payoient bientôt cette résistance de leur vie. Cependant lorsqu'une instruction judiciaire fut entreprise à cette occasion, les saints déclarèrent et les juges prononcèrent que le sang des paiens n'avoit été versé par aucun des soldats que saint Martin conduisoit à l'attaque de leurs temples : c'étoient les diables et les anges qui avoient combattu dans ces lieux divers, et les idolatres avoient été tués en partageant la défaite des agens infernaux auxquels ils étoient associés.

L'influence de la religion fut exercée sur Théodose d'une manière plus digne d'elle et plus consolante pour ceux qui observent ses effets. dans la pénitence qui lui fut imposée par saint Ambroise, après un grand crime. Théodose étoit sujet aux emportemens les plus violents. et cette douceur de mœurs dont on le loue disparoissoit dès que la colère troubloit sa raison. Deux fois il fut provoqué par les séditions de deux des plus grandes villes de ses États. Antioche, capitale de la Syrie et de tout le Levant, et l'une des plus florissantes cités de l'empire, se souleva, le 26 février 387, contre un édit qui établissoit des taxes nouvelles; le peuple v traina dans la boue les statues de l'empereur. La ville fut bientôt forcée à rentrer dans le devoir : mais elle dut attendre vingt-quatre jours avant de connoître quelle punition lui infligeroit Théodose, qui étoit alors à Constantinople. Ses premiers ordres furent cruels; un grand nombre de sénateurs devoient perdre la tête, beaucoup de riches devoient perdre leurs propriétés, toutes les distributions de pain devoient être supprimées au peuple, et la capitale de l'Orient devoit renoncer à tous ses priviléges pour

être réduite au rang d'un village. Cependant les magistrats furent lents à exécuter ces ordres; ils intercédèrent eux-mêmes auprès de Théodose, et au bout d'un assez long délai, celui-ci accorda une grâce plénière. Le sort de Thessalonique fut plus cruel : cette puissante ville, capitale de toute la province illyrienne, se souleva à l'occasion des futiles jeux du cirque, pour obtenir la mise en liberté d'un cocher habile qui avoit été arrêté (390), Le commandant de la ville , Botheric, fut tué avec plusieurs de ses officiers en cherchant à apaiser la sédition, et son corps fut traité avec indignité par la populace. Théodose, qui était alors à Milan auprès de Valentinien II, donna l'ordre aussitôt que sept mille têtes, d'autres disent quinze mille, fussent abattues à Thessalonique, en punition de cette sédition. Les habitans furent invités au cirque, comme si l'on devoit y célébrer de nouveaux jeux ; ils y attendoient le signal pour le départ des chars ; tout à coup les soldats s'élancent sur eux ; ils frappent sans miséricorde, sans distinction d'innocent ou de coupable, d'hommes, de femmes ou d'enfans. L'horrible boucherie dura trois heures, et le tribut de têtes exigé par l'empereur fut réuni.

Cependant lorsque saint Ambroise reçut , à Milan, la nouvelle de massacre, il en témoigna la plus vive douleur; il écrivit à Théodose de s'abstenir de se montrer à une église où il in pourroit parottre que souillé de sang innocent. Théodose, n'ayant pas tenu compte de cet avertissement, fut arrêté par saint Ambroise à la tête de son clergé, sur le portique par lequel il vouloit entrer dans le temple. « Ce roi qui plaisoit à Dieu, dit Théodose, David, fut bien plus coupable que moi; car au meurtre il avoit joint l'adultère. — » Si vous avez imité David dans le crime, répondit l'archevêque, s' mittez-le dans la pónitence. » En effet, l'empereur se soumit au châtiment de l'Église, il déposa les ornemens impériaux, il confessa ses péchés avec larmes, dans la basilique, en présence du peuple, et seulement après huit mois de pénitence il fut réconcillé à l'Église.

Théodose ne régna point sur l'Occident; son séjour à Milan fut la conséquence de l'assistance généreuse qu'il avoit donnée à son col·lègue Valentinien II, attaqué par surprise et chassé d'Italie, en 387, par Maximus, cempereur des Gaules. Maximus, défait sur les bords de la Save en juin 388, eut la tête tranchée par l'ordre de l'Abedose, qui ééda en même temps à Valentinien II, dont il avoit fait son beaurère, la Gaule et tout le reste de l'Occident. Le règne nouveau de

ce jeune prince ne fut pas long. Il avoit transporté sa résidence à Vienne, sur le Rhône; il y fut assassiné, le 15 mai 392, par l'ordre d'Arbogastes, général des Francs, qui longtemps avoit été plus maîtro que lui dans sa propre cour. Ce ne fut qu'au bout de deux ans que Théodose put rentrer en Occident pour venger son collèque; il vainquit au pied des Alpes Juliennes (6 septembre 394) le grammarien Eugène, dont Arbogastes avoit fait un fantôme d'empereur; et après cette victoire, son nom seul fut proclamé dans tout l'empire romain. Mais le terme fatal de sa vie approchoit. Atteint d'une hydropsise qui paroit avoit été la conséquenced es on intempérance, il ne survécut que quatre mois à sa victoire, et il mourut à Milan le 17 janvier 395, âgé de cinquante ans; laissant le monde romain exposé à toutes les calamités que ses talens et son courage avoient eu peine à suspendre.

## CHAPITRE VI.

Arcadius et Honorius. — Invasion de l'Occident par les peuples germaniques. — 395 — 423.

Le grand Théodose, qu'on avoit vu passer à plusieurs reprises de l'activité énergique d'un guerrier à l'indolence et à la mollesse d'un Sybarite, est accusé par Zozime, écrivain qui s'est toujours montré son ennemi personnel, d'avoir corrompu les mœurs de son siècle et précipité ainsi la chute de l'empire. Certainement quand nous nous rappelons ce que furent les prédécesseurs de Théodose, ce qu'étoient les Romains sous Tibère et Néron, ce qu'ils étoient sous Gallien, nous trouverons qu'il restoit en eux peu de chose à corrompre; il semble encore que Théodose, toujours fidèle aux devoirs domestiques, tonjours bon mari et bon père, même au temps de cette mollesse qu'on lui reproche, ne pouvoit être considéré comme corrupteur. Cependant il se fit sans aucun doute durant son règne un dernier progrès vers cette dégénération des esprits, vers cet abaissement des courages, qui se manifesta sous le règne honteux de ses deux fils, et qui acheva d'ébranler le colosse de l'empire romain. Ce fut alors que dans les camps, les soldats qui ne rougissoient pas de se dire encore Romains. déposèrent leurs armures, et que cette redoutable infanterie accoutumée à combattre de près et à attaquer l'épée à la main les rangs qu'elle avoit ébranlés en lancant son pilum, se changea en une troupe timide d'archers, dépourvus d'armure défensive et forcés à fuir dès que l'ennemi essavoit de les joindre. Ce fut alors que dans les villes tous les bourgeois montrèrent la répugnance la plus invincible à se charger de fonctions publiques, et qu'on les vit s'y dérober par les expédiens les plus honteux. Ce fut alors que les magistrats, les sénateurs commencèrent à faire leur cour aux rois barbares, qu'on les vit transporter les arts de l'intrigue et la finesse de la flatterie dans les camps de ces capitaines goths ou francs qu'ils regardoient encore comme leurs inférieurs, mais de qui dépendoit leur fortune. Ce fut alors enfin que la croyance au pouvoir divin des rois, au crime du peuple dans toute résistance, s'accrédita dans tous les rangs de la société. Les prélats, pleins encore de reconnoissance pour l'appui que leur avoit prêté Théodose, enseignèrent que le pouvoir de Dieu et celui de ses ministres pouvoient seuls poser des limites au pouvoir des rois. S'il est une grande lecon à déduire des dégradantes révolutions de l'empire dont nous devons encore nous occuper dans ce chapitre et les deux suivans, c'est, au contraire, que le pouvoir absolu est fatal à celui qui l'exerce et à celui qui lui est soumis. Nous avons vu, nous allons voir encore des souverains qui ne méritent pas même d'être appelés méchans, affliger l'espèce humaine de calamités qui ne furent point égalées dans les révolutions qu'on a le plus signalées à notre épouvante, et dont on a accusé les passions orageuses des peuples.

si les Romains se corrompirent pendant le 1v siècle, il faut aussi en tirer cette conclusion importante, c'est que l'adversité peut avoir sur la vertu des peuples des conséquences plus funestes encore que la prospérité. Sans doute la période de l'invasion des Allemands dans les Gaules, des Calédoniens on Bretagne, des Maures en Afrique, des Sarmates en Pannonie et des Goths dans toute l'Illyrie, n'étoit pas celle où les hommes devoient s'endormir dans la mollesse au sein des plaisis. Mais c'est l'éflet de la longue durée des États et de leur haute puissance de séparer les habitans en deux classes toujours plus étrangères l'une à l'autre, les riches et les pauvres; de faire toujours plus disparolite la classe intermédiaire; enfin, à mesure que cette classe et retranchée, de déraciner et d'anémit routes les vertus sociales.

Lorsque ce gouffre s'est ouvert entre les deux parties extrèmes de la société, chacune des révolutions successives contribue à l'agradir; les progrès de la Opulence avoient favorisé les riches, les progrès de la détresse les favorisent encore. La classe moyenne n'avoit pu soutenir leur concurrence durant la prospérité; eille est écrasée durant l'adversité sous les calamités que les plus riches ont seuls la force de soutenir. Rome avoit commencé à se corrompre dès les temps de la république, lorsque la classe moyenne cessa d'imprimer à toute la nation son caractère propre; la corruption s'accurt à mesure que les rangs

istermédiaires disparurent, elle fut portée à son comble lorsqu'il ne resta plus dans l'empire que des millionnaires et de la populace.

tiellement les vertus domestiques, l'économie, la prévoyance de l'avenir et l'esprit d'association. C'est dans ses rangs qu'une certaine énergie est sans cesse mise en œuvre ou pour s'élever, ou pour se maintenir au point où l'on est parvenu. Ce n'est qu'en elle que peut se conserver ce sentiment d'égalité sociale sur lequel repose toute justice. Il faut voir ses égaux , il faut vivre avec eux , il faut rencontrer à toute heure leurs intérêts et leurs passions, pour s'accoutumer à chercher seulement dans le bien commun son propre avantage. La grandeur isole, l'immense opulence accoutume chaque individu à se regarder comme étant seul une puissance. Il sent qu'il peut subsister indépendamment de sa patrie, se maintenir ou tomber sans elle; et bientôt ses valets, tous les subalternes qui l'entourent. achèvent de persuader à celui qui dépense autant qu'un petit peuple, que ses plaisirs, ses souffrances, ses caprices mêmes, ont plus d'importance réelle que ceux des milliers de familles qu'il remplace.

On conserve la moralité d'une nation en associant ses sentimens à tout ce qui a de la durée; on la détruit en les concentrant dans le moment présent. Que vos souvenirs vous soient chers, et vous soignerez aussi vos espérances; mais si vous sacrifiez aux plaisirs d'un jour la mémoire de vos ancêtres ou vos devoirs envers vos enfans. vous n'êtes que des passagers dans la patrie, vous n'y êtes plus des citoyens. Dans l'empire romain, au temps du grand Théodose, les deux rangs qui restoient seuls dans la société avoient également honte du passé, peur de l'avenir, besoin de s'étourdir sur le présent. Au bas de l'échelle sociale, la populace sortie des rangs des esclaves ou prête à y rentrer, vivoit des distributions publiques de vivres. ou d'un salaire journalier au delà duquel elle ne voyoit plus rien. Sans espérance pour l'avenir, ces hommes ne pouvoient rien perdre que la vie, et cette vie il ne leur étoit pas même permis de s'accoutumer à la désendre. Qu'avoient-ils de mieux à saire que de s'étourdir sur des calamités qu'ils ne pouvoient point détourner, et qui ne les avoient pas plutôt atteints qu'elles leur ôtoient la faculté de les sentir? A l'autre extrémité de l'échelle sociale, les sénateurs étoient encouragés dans la même indifférence. Les possessions de presque tous s'étendoient dans plusieurs provinces très-éloignées : celui même qui apprenoit que ses récoltes dans la Gaule avoient été brûlées comptoit encore sur ses greniers d'Espagne ou d'Afrique ; celui qui ne pouvoit dérober ses champs de la Thrace aux ravages des Goths comptoit que les Persans n'arriverolent pas jusqu'à ses oliviers dans la Syrie. Quelque sévères que fussent les pertes qu'il éprouvoit, elles n'alloient presque jamais jusqu'à lui faire connoître le besoin. A cause d'elles, il renonçoit souvent au mariage, et, en effet, toutes les grandes familles s'éteignoient rapidement, mais il ne renonçoit jamais au luxe. Sur une échelle bien moins étendue, nous avons vu, avant le premier partage de la Pologne, les princes de cette nation se reposer sur une garantie de même nature ; les effroyables ravages des Cosaques zaporoves ne ruinoient pas un descendant des Jagellons ; mais pour lui la sécurité de la fortune unie au patriotisme étoit un motif pour tout oser: la même sécurité dans le sénateur romain, unie à l'égoïsme, étoit seulement un motif pour ne pas tout craindre.

L'imprévoyance, le goût effréné du plaisir, dans la plus haute et la plus basse classe, se manifestent à chaque page de l'histoire romaine à cette époque. Le massacre de Thessalonique nous en a montré un singulier exemple. Thessalonique était la capitale de cette grande préfecture Illyrique qui avoit éprouvé pendant quatre ans les affreux ravages des Goths. Il y avoit huit ans, il est vrai, que la paix étoit faite, mais l'armée et la nation des Goths étoient demeurées mattresses de la province : d'ailleurs il v avoit moins de quatre ans qu'une nouvelle invasion, celle des Gruthunges, avait fait trembler toute la province. C'étoit dans ces circonstances que le peuple de cette grande ville, qui n'avoit jamais résisté ni à l'ennemi ni aux abus du pouvoir. se souleva pour un cocher du cirque, et massacra le lieutenant de l'empereur, ses officiers et ses soldats. Bien plus, le goût de ces spectacles étoit si excessif et si imprévoyant que la foule, après avoir provoqué un monarque dont elle connoissoit les emportemens, se rendit de nouveau, sans défiance dans le cirque, et attendoit encore des jeux quand elle fut livrée à la vengeance du maître. Le même goût régnoit dans toutes les capitales ; la même fureur pour les jeux scéniques demeuroit seule aux Romains, de toutes leurs anciennes passions publiques. Des distributions de pain à la populace la dispensolent souvent du travail, et comme elle ne connoissoit aucun luxe. comme elle ne désiroit aucune autre jouissance, la vie entière du

citadin, au milieu des souffrances publiques, se consommoit dans ces laches plaisirs.

La succession des deux fils de Théodose entre lesquels l'empire fut divisé (17 janvier 395) n'étoit pas faite pour réveiller le monde romain de son sommeil. Deux enfans, qui jamais ne devinrent hommes, recueilloient l'héritage d'un héros. Arcadius, auquel l'Orient fut destiné, avoit dix-huit ans, Honorius a'en avoit pas plus de onze. Le premier règna treize ans (395-408), le second vingt-huit (395-428), On ne put jamais distinguer le moment où l'un ou l'autre parvint à l'âge de raison : toutefois la foiblesse de l'aîné se fit ressentir immédiatement par l'empire, parce qu'on ne pouvoit point se dispenser d'accorder quelque attention à ses volontés ou à ses goûts, et que la cour, se proportionnent à la nullité du mattre, fut dirigée dès le commencement par les basses intrigues de la foiblesse et de la fraude, tandis que l'enfance du second laissa pendant treize ans, de 395 à 408, occuper la première place à celui qui en étoit le plus digne, au grand Stilichon.

Théodose avoit conité ses deux fileà ses deux plus habiles ministres; il avoit espéré qu'ils se seconderoient l'un l'autre, et que l'unité de l'empire seroit préservée sous le gouvernement de deux anciens col·lègues, dirigeant deux frères mineurs. Le premier sentiment que manifestrent ces ministres fut au contraire celui de la jalousie; la rancune du plus foible contre le plus habile chercha un appui dans les préjugés populaires : l'Orient, qui parloit grec, fut excité à se défier de l'Occident, qui parlait latin; la différence des mours s'acordoit avec celle des laugages; deux nations fureut mises en opposition l'une avec l'autre : l'unité du monde romain fut rompue, et deux empires, celui d'Orient et celui d'Occident, commencèrent à croire qu'ils n'avoitent plus rien de commun l'un avec l'autre :

Rufin, habile jurisconsulte des Gaules, que Théodose avoit élevé au rang de préfet de l'Orient, étoit chargé de la direction des conseils d'Arcadius et de la cour de Constantinople. Dès longtemps on lui reprochoit son avarice et sa cruauté. Ses vices avoient cependant été contenus par l'œil du maître, ils éclatèrent sans contrainte lorsqu'il ne reconnut plus de supérieur. Déjà il croyoit avoir assuré pour jamais sa fortune, en faisant épouser sa fille unique à son souverain : Arcadius paroissoit content; le jour fixé pour la cérémonie, la pompe sachemina even le palsia du préfet, pour y chercher la nouvelle impératrice. Mais en passant devant la demeure de la belle Eudoxia, Arcadius s'y arrêta; il déclara que c'etoti là fépouse qu'il avoit choi-sie, et il la reconduisit au palais, ou lieu de la fille du préfet. Ce n'étoti point cependant d'après un projet qui lui flu propre ou une passion qui le dominat que le monarque de l'Orient jousit ainsi son vieux ministre: il avoit seulement donné les mains à une intrigue du palais, conduite par l'enunque Eutrope: il cédoit, comme il devoit céder pendant tout son règne, aux insinuations de ses domestiques, les seuls de ses sujets qu'il doit jamais connoître. Peu après, le 27 novembre 305, Rufin fut massacré aux pieds de son maltre, par ordre du Goth Gainsa, qui ramenoit de l'Occident les légions de Théodose, et Arcadius, étranger à l'empler, abandonna les rènes du gouvernement aux vils favoris que la fraude ou la vjolence élevoient tour à tour à la domination du palais.

Stilichon, soldat de fortune, qu'on croit avoir été fils d'un Vandale, et qui déjà sous le règne de Théodose avoit déployé ses grands talens pour la guerre, se trouvoit à la tête de l'armée d'Occident au moment de la mort de l'empereur, et il demeura chargé sans partage de la tutelle d'Honorius. Stilichon est le héros de Claudien, le dernier des grands poëtes de Rome; et les vers de celui-ci sont presque les seuls monumens de l'histoire du tuteur d'Honorius : aussi il ne nous apparoît que d'une manière confuse sous cette lumière poétique, dans un temps où presque tous les historiens se taisent, et où, pour établir la réputation d'un grand homme, nous devons choisir entre des panégyristes et des calomniateurs, que nous savons avoir été payés par l'empereur les uns comme les autres. Ces témoignages contradictoires et également suspects laissent voir cependant Stilichon comme une ombre imposante et digne de cet empire dont il défendoit encore les ruines. Son génie militaire lui assura des victoires, quoiqu'il ne trouvât plus de soldats; il ne montra pas seulement du courage, mais aussi du dévouement, de l'oubli de soi-même pour une patrie qui déjà n'existoit plus; enfin il grandit encore à nos yeux pour avoir voulu intéresser à la défense nationale le sénat romain, les grands, les députés des provinces; mais il ne trouva chez eux tous qu'une éloquence vide de sens et un étalage vaniteux de sentimens d'emprunt au lieu de patriotisme.

Cet empire d'Occident, que Stilichon étoit appelé à défendre au moment du plus extrême danger, n'étoit déjà plus qu'un vaste dé-

sert, où l'on ne trouvoit point de soldals, où l'organisation régulière établie par les lois étoit suspendue, et où l'on ne reconnoissoit que deux autorités : celle d'une aristocratie territoriale qui n'étoit revêtue d'aucun privilége légal, mais qu'aucune loi ne pouvoit atteindre, et celle d'un clergé fanatique qui disposoit de la multitude.

L'Italie, la Gaule, avoient encore et des officiers nommés par l'empereur, et des magistrats municipaux élus par les villes ; mais les uns et les autres étoient impuissans pour faire exécuter les lois dans le vaste domaine d'un sénateur, car ce domaine couvroit des provinces. L'Afrique, dont les cinq provinces avoient entre elles un déploiement de trente degrés d'étendue, ou de plus de six cents lieues. le long des côtes de la Méditerranée, étoit tombée tout entière sous la dépendance des enfans du Maure Nabal, son plus riche propriétaire. Les esclaves de cette famille, ses créatures, ses cliens, lui donnoient une puissance contre laquelle celle de l'empereur lui-même ne pouvoit lutter. Firmus, dont nous avons vu ailleurs la révolte, étoit un de ces enfans; après lui vint Gildo, son frère, qui, de 386 à 398, se fit presque une souveraineté indépendante de cette vaste contrée, Lorsque Stilichon voulut enfin le ramener à l'obéissance, il destina une armée de cina mille soldats à conquérir une région grande au moins deux fois comme la France. Ce n'est pas tout : il ne crut point pouvoir tenter cette entreprise s'il n'associoit à la puissance impériale l'animosité d'un enneml privé. Mascezel, frère de Gildo, avoit été dépouillé par lui de son héritage : ses enfans avoient été massacrés, et il nourrissoit contre son frère la haine et le désir de vengeance d'un Maure. Ce fut à lui que la conquête de l'Afrique fut réservée : il v effectua sa descente en 398, avec les cinq mille soldats qu'on lui avoit donnés pour combattre son frère, et après qu'il se fut vengé, sa mort inopinée, au passage d'un pont d'où son cheval le précipita, mit un terme à ce pouvoir patrimonial, qui n'étoit dû ni au choix du monarque ni à celui du peuple. Dans une autre occasion, les désastres du règne d'Honorius nous apprennent que les frères de Théodose, comme plus riches propriétaires de la Lusitanie, n'exercoient pas moins de pouvoir sur l'Espagne que Gildo n'en exerçoit sur l'Afrique.

Le règne des fils de Théodose fut l'époque fatale de l'établissement des barbares dans l'Occident. D'une part, les Visigoths, partis de la Servie actuelle, après avoir ravagé la Grèce, puis l'Italie, obtinrent enfin une demeure stable au pied des Pyrénées, et y fondèrent la monarchie qui couvrit bientôt les Espagnes ; d'autre part, les Germains, franchissant le Rhin et se répandant sur la Gaule et l'Espagne, fondèrent les monarchies des Bourguignons, des Suèves, de Lusitanie et des Vandales de Bétique. Les actes de cette grande catastrophe demandent à être exposés dans leur ordre; nous sommes appelés tour à tour à voir marcher l'histoire devant nous, puis à juger ses résultats; et nous implorons l'indulgence du lecteur pour les arides expositions de faits dont nous devons quelquefois chargers amémoire.

Les Visigoths, établis dans la Mœsie depuis 382, avoient déjà eu le temps de réparer les désastres éprouvés dans la guerre par laquelle ils avoient perdu leur ancienne patrie, et ils en avoient conquis une nouvelle. Une nation dans la vigueur de la jeunesse recouvre en effet rapidement ses forces par le repos ; tandis que l'empire, parvenu à la décrépitude, perdoit les siennes par la fuite des armées. Une brillante jeunesse demandoit à se distinguer dans les armes, à l'exemple de ses pères : mais quoique sollicitée de s'engager au service d'Arcadius. elle méprisoit des récompenses militaires que la valeur ne décernoit pas; elle souffroit de voir la bravoure des soldats déshonorée par la làcheté des chefs, ou la fortune des aventuriers rendue dépendante de la faveur des cours. Alaric, prince de la maison rovale des Baltlii. avoit, comme ses compatriotes, fait dans les troupes de l'empereur ses premières armes ; lorsqu'il avait ensuite demandé un avancement proportionné au rang qu'il occupoit dans sa nation, ou aux talens qu'il avoit développés au service de Rome, il fut refusé d'une manière offensante. Bientôt il enseigna au fils de Théodose quel ennemi ce foible monarque avoit imprudemment provoqué : les Visigoths, dont il réveilla les passions belliqueuses, l'élevèrent sur un bouclier, le saluèrent comme leur roi, et lui demandèrent de les conduire dans ces riches provinces où la gloire, la richesse et toutes les jouissances qu'elle procure, seroient la récompense de leur valeur, Aussitôt qu'Alaric eut annoncé qu'il alloit attaquer l'empire, de nombreuses hordes scythiques passèrent le Danube sur la glace, pour venir se ranger sous ses étendards; et au commencement de l'année 396, une formidable armée, qu'aucune ligne de fortifications ne pouvait arrêter, s'avança jusqu'à Constantinople, en ravageant tout le pays qu'elle traversoit.

La Grèce avoit jusqu'alors échappé aux invasions des barbares, car

celles-ci s'étendoient rarement plus au midi que Constantinople; mais Alaric voulut faire partager à ses soldats les richesses encore intactes de ces illustres contrées. Les défliés des Thermopyles, au pied du mont Octa, lui furent abandonnés par la lâcheté des soldats; pendant une longue pair, toutes les fortifications des villes de l'Achaire étoient tombées en ruines, et le Visigoth pénétra, en 396, dans le sanctuaire de l'antique civilisation. Il accorda une capitulation à Athènes; mais il abandonna à la rapacité de ses soldats tout le reste de cette contrée enrichie par tant de monumens, et rendue sacrée par le souvenir de tant de vertus. C'est alors que le temple d'Éleusis fut pillé, et que les mystères de Diane, qu'on y avoit célébrés pendant dix-huit sélecs, furent interrompus.

Alors aussi commença la lutte mémorable entre l'habile tactique de Stilichon et l'impétuosité d'Alaric. Le premier, qui avait passé l'Adriatique avec les légions d'Italie, savoit que ses soldats ne tiendroient jamais contre la vaillance des Goths : aussi mit-il tout son art à attirer ces derniers dans un pays de défilés, à les y enfermer par une guerre de postes, en évitant toujours une bataille, à les assiéger en quelque sorte sur une montagne et à les y affamer. Ce fut la même habileté que Stilichon déploya à plusieurs reprises, et contre Alaric et contre les autres généraux barbares ; mais, dans la campagne de Grèce, ses mesures furent déjouées par ceux dont il devoit le moins se défier. Les làches courtisans de Constantinople craignoient plus encore le crédit qu'un grand homme pourroit acquérir sur leur monarque par un service signalé que l'épée d'un ennemi, qui ne menaçoit pas leur personne. Ils engagèrent Arcadius à donner au général de l'Occident l'ordre d'évacuer son empire ; en même temps l'empereur demanda la paix à Alaric, et il l'acheta en le nommant maître général de l'infanterie dans l'Illyrie orientale.

Non-seulement les vices du gouvernement despotique avoient successivement détruit toutes les ressources de l'empire; dans set dernières calamités, ce fut encore l'acte immédiat, l'acte direct se souverain, qui attira les plus cruels désastres sur ses peuples. Lorsque Arcadius, d'après la plus basse jalousie, accorda à son ennemi le commandement de la province même qu'il venoit de dévaster, il mit en même temps à sa disposition les quatre grands arsenaux de la préfecture Illyrique, à Margus, à Ratiaria, à Naissus et à Thessalonique. Pendant quatre ans, tous les plus habiles armuriers de l'empire

furent uniquement occupés, dans ces quatre ateliers, à forger des armes pour les Goths; pendant quatre ans, Alaric forma ses soldats d'après la discipline romaine à l'usage de ces armes, si supérieures à celles qu'ils avoient auparavant portées; et lorsqu'avec l'aide des Grecs, il eut rendu ses Visigoths bien plus redoutables qu'ils ne l'eussent jamais été, il les invita à venir moutrer aux Romains quel usage ils savoient faire des leçons que leur avoient données lours concitoyens. Dans l'automne de 402, il passa les Alpes Juliennes, et il entra en Italie par le Frioul.

Lors même que les campagnes de ces deux grands capitaines, Alaric et Stilichon, nous seraient connues avec assez de détail pour offrir quelque instruction à ceux qui voudroient y étudier l'art militaire, ce ne seroit point le lieu de les exposer ici; il y auroit moins d'avantage encore à nous appesantir sur des scènes de souffrances et de calamités dont cette histoire offre déià un trop grand nombre. Une seule chose mérite donc de fixer notre attention, ce sont les preuves nouvelles qui se présentent à chaque pas de cet état d'épuisement, de cet état de mort d'un empire qui comprenoit encore l'Italie, l'Espagne, la France, l'Angleterre, la Belgique, l'Afrique et la moitié de l'Allemagne : d'un empire encore dirigé par un grand guerrier et un grand homme d'État, qui, avec tout son génie, ne pouvoit plus lui communiquer de vigueur. Stilichon étoit en effet le vrai monarque de l'Occident. Honorius, parvenu à l'âge de dix-huit ans, avoit alors fixé sa résidence au palais de Milan; tout son plaisir étoit d'y nourrir des poulets, qui connoissoient sa voix et qui venoient manger dans sa main. Nous ne voulons pas l'en blamer ; c'est un plaisir bien innocent, et qui ne dérangeoit rien à l'administration de l'empire. Pour ne pas déranger non plus celle de sa basse-cour, les courtisans n'avoient jamais prononcé devant lui le nom d'Alaric, ni laissé entrevoir le danger qui menacoit l'empire, jusqu'au moment où le roi des Goths fut parvenu sur l'Adige. A la première nouvelle de l'approche de l'ennemi, l'empereur n'eut d'autre pensée que celle de sauver sa personne. Stilichon, qui craignait la terreur que la fuite du jeune souverain répandroit dans toute l'Italie, eut une peine extrême à le retenir, par la promesse qu'il lui fit de revenir bientôt à lui avec une armée capable de le défendre. L'hiver, pendant lequel les Goths s'étoient mis en quartiers dans le voisinage de Trévise, lui donnoit un neu de temps pour rassembler des soldats : mais il n'y en

avoit point dans toute l'Italie. Ce fut de la Gaule, de la Bretagne même que Stilichon fut obligé de les faire venir. Il abandonna à la foi des peuples barbares et toutes les rives du Rhin et le mur des Calédoniens; il fondit dans son armée tous les anciens ennemis de Rome qui voulurent bien s'engager sous ses étendards, et. avec quarante ou cinquante mille hommes, il repassa les Alpes, au printemps de 403, tandis qu'Alaric, qui de son côté avoit passé l'Adige, poursuivoit Honorius, et l'assiégeoit déjà dans Asti. Stilichon força le superbe roi des Goths à lever le siège; il profita de sa dévotion pour l'attaquer à Pollentia, pendant la solennité de Pâques, et le vaincre dans une sangiante bataille (29 mars 403). Il l'arrêta dans sa marche, comme il vouloit traverser les Apennins et porter ses ravages dans l'Italie méridionale; il le força de rebrousser chemin vers les Alpes, et il l'y battit encore dans le voisinage de Vérone. Malgré toutes ses victoires. il se regarda comme heureux que le terrible roi des Goths évacuât enfin l'Italie et se retirât dans la Pannonie.

Honorius s'attribua les honneurs d'un triomphe, pour célébrer les victoires de Stilichon, et cette solennité romaine fut, pour la dernière fois, souillée par les sanglans combats des gladiateurs : une loi d'Honorius les abolit pour jamais peu après. Mais cet empereur qui avoit visité Rome avec éclat (404), qui, d'après les conseils de Stilichon, avoit montré au sénat et au peuple une déférence à laquelle les anciens souverains du monde étoient dès longtemps désaccoutumés, ne comptait point assez sur les victoires qu'il célébroit ainsi pour oser fixer son séjour, ou dans l'ancienne capitale de l'empire, ou dans la métropole de la Lombardie. Son premier soin fut de chercher dans ses États une ville à l'abri des attaques de tous ses ennemis. Il fit choix de Ravenne, qui, bâtie alors sur pilotis, percée de canaux et entourée de marais, présentoit l'aspect qu'on retrouve aujourd'hui dans Venise, et n'étoit pas moins que cette dernière ville à l'abri de toute agression du côté de terre. A peine s'y étoit-il retiré que l'Occident fut alarmé par la marche de Rhadagaise, et par la grande et finale invasion des barbares, qui dès lors n'évacuèrent plus l'empire.

On a attribué à de nouveaux mouvemens des peuples scythes, aux victoires de Toulun, kan des Geougen, sur les Huns (400), l'ébran-lement de toute la Germanie; je croirois plus probable cependant que la dernière invasion de l'empire d'Occident fut déterminée par les passions des peuples germains eux-mêmes. Déjà depuis plusieurs

générations, leurs jeunes gens et leurs guerriers étoient venus chercher de la gloire et du butin dans l'enceinte de l'empire ; l'habitude étoit prise ; la direction étoit donnée aux esprits vers cette carrière. Chaque expédition faisoit connoître davantage la foiblesse des adversaires que les Germains se proposoient de piller; et lorsqu'ils virent les Goths s'établir au midi du Danube, ravager l'Italie et la Grèce, et menacer l'ancienne capitale du monde, ils purent commencer à craindre qu'Alaric ne leur laissat plus rien à prendre. Rhadagaise, roi d'un des peuples qui avoient leur demeure sur les bords méridionaux de la Baltique, dans le Mecklenbourg, déclara qu'il avoit fait vœu de ne pas remettre l'épée dans le fourreau qu'il n'eût abattu les murailles de Rome, et qu'il n'en eût partagé les trésors entre ses soldats. Une foule de guerriers, et jusqu'à des peuples entiers, se déclarèrent alors prêts à le seconder ; entre eux il est devenu difficile de reconnoître celui qui étoit soumis plus immédiatement à ses ordres. Les Bourguignons, les Vandales, les Silinges, les Gépides, les Suèves et les Alains s'ébranlèrent en même temps; plus de deux cent mille guerriers se réunirent, dans toute la Germanie, en trois grands corps d'armée; dans plusieurs provinces, ils conduisirent avec eux leurs femmes et leurs enfans, et le pays qu'ils abandonnèrent demeura désert.

Stilichon n'avoit pas pu renvoyer aux frontières de l'empire les légions qu'il en avoit rappelées pour repousser Alaric ; il les retenoit sous ses ordre sen Italie. Mais toutes les forces réunies de cette immense monarchie ne passoient guère trente-cinq mille soldats, tant avoit été grande la mortalité dans la dernière guerre, et telle était la difficulté des recrutemens. Le bas Danube étoit abandonné aux Goths; le haut Danube étoit ouvert ; le haut Rhin étoit confié à la foi douteuse des Allemands, le bas Rhin à la fidélité des Francs. Rhadagaise, avec un des trois corps d'armée, entra (406) sans difficulté en Pannonie ; il n'éprouva pas plus de résistance à passer les Alpes, à traverser le Pô, à franchir même la chaîne des Apennins. Honorius s'enfermoit en tremblant dans Ravenne; Stilichon réunissoit avec peine ses soldats à Pavie. Ce dernier se mit enfin en mouvement pour suivre Rhadagaise; il l'atteignit près de Florence, et, déployant de nouveau cette même habileté avec laquelle il avait deux fois attaqué Alaric, il le repoussa de poste en poste; il l'enferma dans ses fortifications sans jamais lui présenter l'occasion de combattre ; il l'assiégea enfin

sur les hauteurs arides de Fiesole, et il le réduisit, après avoir perdu le plus grand nombre de ses soldats par la faim, la soif et les maladies, à se rendre enfin à discrétion. Le vaincu qui se confloit à la générosité d'Honorius, devoit conserver peu d'espoir; l'empereur, encore tremblant fit couper la tête à son capif.

Mais la défaite de Rhadagaise ne délivroit point l'empire : deux autres corps d'armée s'avançoient sur la Gaule : l'un conduit par Gondicaire, roi des Bourguignons, franchit le haut Rhin, entraîna les Allemands avec lui, et ravagea toute la Gaule orientale ; l'autre, conduit par Godégisile, roi des Vandales, rencontra sur le bas Rhin les Francs qui lui opposèrent une vigoureuse résistance, après un combat obstiné dans lequel les Alains arrivèrent à temps à l'aide des Vandales déjà mis en déroute; le Rhin fut franchi, le 31 décembre 406, et toutes les nations barbares de la Germanie se répandirent dans les Gaules avec une égale fureur. Pendant trois ans le massacre, le pillage, l'incendie, se répétèrent de province en province, sans que les Gaulois pussent nulle part opposer de résistance, sans que le gouvernement impérial fit aucun effort pour les défendre, et sans que les conquérans se fatiguassent de leur cruauté. Comme le butin commençoit cependant à ne plus suffire à leur cupidité, car dans leur première rage ils avoient détruit des richesses dont ils regrettèrent ensuite l'usage, et ils avoient brûlé des magasius qui les laissèrent exposés à la famine, le 13 octobre 409, une partie des Suèves, des Vandales et des Alains, força les passages des Pyrénées, pour traiter l'Espagne comme elle avoit traité la Gaule. Alors ces peuples commencèrent enfin à sentir le besoin du repos ; ils établirent leurs quartiers dans les provinces subjuguées, de telle sorte que chaque armée souveraine pût exercer une oppression régulière sur les provinciaux, traités désormais, non pas en ennemis, mais en esclaves. Vers l'an 410, l'Espagne fut divisée entre ses vainqueurs germaniques; les Suèves et les Vandales se partagèrent l'ancienne Galice, les Alains la Lusitanie, les Silinges la Bétique ; tandis que dans la Gaule les Bourguignons s'avancèrent de la Moselle jusqu'au Rhône, les Allemands s'établirent dans l'Helvétie orientale, les Francs étendirent leurs quartiers dans la Belgique. Toutefois les Germains n'effectuèrent point un partage immédiat des terres, ils ne voulurent pas cesser d'être soldats pour devenir citoyens.

On s'étonnera que le grand Stilichon ne fit rien pour défendre

l'empire ; mais des intrigans de cour avaient déjà ébranté son pouvoir. Honorius, après sa fuite de Milan, avoit commencé à se croire un grand capitaine, et sa confiance en lui-même s'étoit accrue par le triomphe qu'il s'étoit décerné. Il jugea qu'il étoit en âge de gouverner par lui-même, et son premier essai en politique fut de contrarier toutes les opérations de son général. Un vil favori, qu'il avoit approché de sa personne. Olympius, originairement chargé de soigner l'illumination de son palais, avoit éveillé son orgueil ; il lui répétoit sans cesse qu'on s'étonnoit qu'à vingt-cing ans l'empereur ne fût pas encore son propre maître. Dès que les courtisans avoient remarqué le déclin du crédit de Stilichon, ils avoient rassemblé avec art des obstacles de tout genre sur son chemin. Ce grand homme, digne d'appartenir à un temps meilleur, avoit voulu relever le crédit du sénat et engager le premier corps de l'État à prendre en main les affaires de la république; mais il n'avait trouvé dans cette assemblée que des rhéteurs, qui songeoient bien plus à acquérir de la popularité en étalant de nobles sentimens, ou en imitant le langage de leurs ancêtres, qu'à connoître les affaires de l'État, ses forces et ses ressources. Stilichon avoit été rédult à lutter longtemps pour les amener à souscrire avec Alaric un traité devenu nécessaire, mais qu'ils déclaroient indigne de l'antique majesté romaine. Stilichon n'avoit rien négligé non plus pour relever le courage de l'armée et pour rétablir sa discipline; mais l'expérience lui avoit appris qu'il ne pouvoit trouver dans les soldats de l'intrépidité, de la constance contre les privations, de la vigneur pour supporter les fatigues, que parmi les auxiliaires barbares. Les faveurs qu'il leur avoit accordées, les ménagemens politiques par lesquels il cherchoit à recruter les défenseurs de Rome chez ses ennemis, inspirèrent du mécontentement à ceux des soldats qui se disoient Romains. Honorius et son favori Olympius prirent à tâche d'aigrir encore ceux qui accusaient Stilichon. Le premier, en l'absence de son général, voulut passer en revue l'armée assemblée à Pavie; et il lui adressa un discours propre à enflammer son courroux. Il désirolt que les soldats lui demandassent d'écarter l'homme qu'il signaloit comme ayant abusé de sa confiance ; mais la sédition éclata avec une violence qu'il n'avoit point prévue ; les soldats massacrèrent deux préfets du prétoire, deux maîtres généraux de la cavalerie et de l'infanterie, et presque tous leurs généraux et leurs officiers, parce qu'ils leur avaient été donnés de la main de Stilichon. Aussitôt Honorius s'empressa de publier en tremblant un décret pour condamner la mémoire des morts, pour approuver la conduite et la fidélité des troupes insurgées. Au moment où la nouvelle de cette boucherie fut portée au camp des fédérés, de Boulogne, où se trouvoit Stilichon, tous les chefe de ces soldats barbares lui offrirent de le défendre, de le venger, de l'asseoir même sur le trône. Il ne voulut point exposer l'empire à une guerre civile pour le salut de sa personne. Il refusa leurs offres, it avertit même les cités romaines de se tenir en garde contre les soldats fédérés ; et se rendant directement à Ravenne , il s'assit au pied de l'autel de la grande église, invoquant la sauvegarde de la superstition au défaut de celle de la reconnoissance; mais il ne put se dérober au sort que la lâcheté sur le trône réserve à la grandeur d'un shiet. Le comte Héraclius, envoyé pour l'arrêter, par l'empereur, se seroit fait scrupule de violer l'asile du sanctuaire ; il nes'en fit aucun de tromper l'évêque de Ravenne par un faux serment ; et s'étant fait livrer Stilichon, il lui abattit la tête de son épée devant la porte de l'église, Je 23 annt 408.

Stilichon avoit trop de grandeur d'âme pour ne pas apprécier cette qualité dans les autres. Il honoroit son adversaire Alaric ; il savoit ce qu'il devoit en craindre, et il avoit employé toute sa politique à conserver la paix avec lui pendant l'invasion de Rhadagaise. Le lâche Honorius, au contraire, qui ne pouvoit être atteint par aucun danger dans sa retraite de Ravenne, crut qu'il suffisoit de montrer de l'arrogance pour avoir de la force, et d'insulter son ennemi pour être plus puissant que lui. Il écarta du commandement des armées les capitaines barbares qui avoient le plus de valeur et de réputation; il éloigna de tout office public quiconque professait une autre religion que la sienne, et il se priva ainsi des services d'un grand nombre d'officiers distingués, ou païens ou ariens. Pour achever enfin de purifier son armée, il ordonna un massacre général, le même jour, à la même heure, de toutes les femmes et de tous les enfans des harbares, que ces barbares servant dans ses armées lui avoient remis comme otages; il livra aussi au pillage toutes leurs richesses. La foi des barbares fédérés étoit garantie par ses otages qu'ils avoient déposés dans toutes les villes de l'Italie. Quand ils apprirent que tout avoit péri au sein de la paix, au mépris des sermens, ils demandèrent vengeance avec des cris de rage; et trente mille soldats, auparavant dévoués à l'empire, passèrent au camp d'Alaric, et le pressèrent de les mener à Rome.

Alaric, conservant dans son langage une modération que les ministes d'Honorius prenoient pour de la peur, demanda la réparation des insultes qui lui étoient faites, et l'observation des traités conclus avec lui. Il n'obtint en réponse que de nouvelles offenses, et l'ordre d'évacuer toutes les provinces de l'empire. On auroit dit que de grandes armées étoient prêtes pour soutenir tant d'orgueil; cependunt, lorsque Alaric franchit les Alpes, au mois d'octobre 408, il traversa le Prioul; il pilla les villes d'Aquilée, Concordia, Altino et Crémone; il arriva enfin jusqu'au pied des murs de Ravenne san rencontrer un ennemi. Il n'avoit aucune espérance de réduire cette ville par un siége; mais personne d'essaya d'arrêter sa marche au travers de la Romagne lorsqu'il continua sa route, et il arriva enfin devant Rome, 619 ans après que cette ville avoit été menacée par Annibal. Dans ce long espace de temps les citoyens romains, du haut de leurs murs, n'avoient jamais un de drapeaux ennemis,

Mais la longueur de la paix et de la prospérité n'avoit pas augmenté leurs moyens de défense : en vain on comptoit dans Rome dix-sept cent quatre-vingt maisons sénatoriales ou palais enrichis par le luxe : en vain on estimoit le revenu de plus d'un riche sénateur à quatre mille livres pesant d'or, 4 millions, ou 160,000 livres sterling : car il est bon de comparer cette opulence à celle du pays qui s'en approche le plus : ni l'or de leurs revenus, ni les marbres de leurs palais ne leur dounoient des soldats. Depuis longtemps on se défioit du peuple, de ce peuple que l'organisation générale rendoit misérable, et qui ne vivoit que des distributions publiques de pain, de viande et d'huile. La foule, que depuis plusieurs générations on tenoit désarmée, et qu'on auroit tremblé de voir s'exercer à la discipline militaire, se trouva sans force et sans courage quand l'ennemi fut devant les murs. Alaric ne livra point d'assaut à Rome : mais il bloqua les portes, il arrêta la navigation du Tibre : et bientôt une affreuse famine se manifesta dans une ville qui avoit dix-huit milles de tour et qu'on calcule avoir contenu encore plus d'un million d'habitans. Les Romains se virent réduits aux plus vils alimens, aux plus effroyables repas : ou assure que ces hommes, qui n'osoient pas combattre, osèrent servir sur leurs tables des chairs liumaines, celles même de leurs enfans. On ne voulut laisser en arrière aucun moyen surnaturel; et après avoir invoqué toutes les puissances célestes par les cérémonies de l'Église, on eut aussi recours, le 1er mars 409, aux dieux du paganisme ou aux esprits infernaux, par des sacrifices défendus par la loi. Honorius ne cessoit de promettre des secours qu'il étoit hors d'état de donner, et qu'il ne s'occupoit pas même à rassembler. Cette attent trompeuse coûta des milliers de vies aux assiégés. Enfin les Romains recoururent à la clémence d'Alaric, et, moyennant une rançon de cinq mille livres d'or et d'une grande quantité de marchandises précieuses qu'ils livrèrent en nature, l'armée des Goths se retira en Toscane.

Mais on auroit dit qu'Honorius avait juré la perte de Rome, que le barbare vouloit épargner. Des favoris nouveaux s'enlevoient, par une succession rapide, leur crédit auprès du monarque et la domination sur l'Europe : une route sûre leur étoit ouverte pour plaire à l'empereur, c'étoit de flatter son orgueil, de vanter ses ressources, et de repousser toute idée de concession à l'ennemi de l'État. Tandis qu'Alaric, au centre de l'Italie, renforcé par quarante mille esclaves d'origine germanique, qui avoient déserté de Rome, renforcé encore par le vaillant Ataulphe, son beau-frère, qui lui avoit conduit des bords du Danube une nouvelle armée, demandoit seulement une province où il pût établir en paix sa nation, Honorius rompoit successivement toutes les négociations entreprises par ses ordres ; il refusoit obstinément ce qu'il avoit déjà promis, et il exigeoit enfin le serment solennel, le serment fait par tous les officiers de l'armée sur la tête de l'empereur que dans aucun cas ils ne prêteroient l'oreille à aucun traité avec cet ennemi public.

Alaric, provoqué de mille manières par l'imprudent Honorius, eut cependant la générosité d'épargner encore la capitale du monde, pour laquelle il ne pouvoit s'empécher de sentir du respect; mais se saisissant de l'embouchure du Tibre et de la ville de Porto, où se trouvoient les principaus greniers, il fit dire au sénat d'élire un nouvel empereur s'il vouloit dérober Rome à la famine. Le sénat fit hoix d'Attalus, préfet du prétoire, qui fit la paix avec Alaric, et le nomma général de toutes les armées de l'empire. Mais le nouvel empereur n'étoit ni moins présomptueux ni moins incapable qu'Honorius; il ne voulut pas suivre les conseils d'Alaric, il négligae de se faire reconnoître en Afrique; il commit enfin tant de fautes, qu'après l'avoir laissé régner une année, Alaric fut obligé de le déposer. De nouveau il offrit la paix à Honorius, de nouveau il fut repoussé avec insulfe; alors, pour la troisième fois, il ramena son armée devant Rome; et le 24 août 410, l'an 1163 depuis la fondation de cette

ville auguste, la porte Salaria lui fut ouverte pendant la nuit, et la capitale du monde fut abandonnée à la fureur des Goths.

Cette fureur ne s'exerça point cependant sans que'dque mélange de pitié. A laric accorda une protection échtante aux églises, qui furent préservées de toute insulte, avec tous leurs trésors, et tous ceux qui s'étoient réfugiés dans leur enceinte. En abandonnant les richeses des Romains au pillage, il pit leur vis sous as auvegarde; et l'on assure qu'il n'y cut qu'un seul sénateur qui périt par le fer des barbares. On ne s'est point, il est vrai, donné la peine de compter la multitude des plébèciens qui purent être socrifiés. Au moment de l'entrée des Goths, une petite partie de la ville fut la proie d'un incendie; mais ensuite les soins d'Alaric garantirent le reste des édifices; surtout il eut la générosité de retirer son armée de Rome le sixème jour, pour la conduire dans la Campanie; elle s'étoit cepedant déjà chargée d'un immeuse butin. Onze siècles plus tard, l'armée du con-idable de Bourbon ne montra pas tant de retenue.

Un respect religieux pour la ville qui avoit conquis le monde, pour la capitale de la civilisation, sembloit avoir protégé Roma contre son plus puissant ennemi. Bientôt on put croire que cet eunemi étoit puni d'avoir le premier attenté à sa majesté; car au bout de peu de mois, Alaric tomba malade, et mourt au milieu de sex victoires, lorsqu'il embrassoit déjà les conquêtes de la Sicile et de l'Afrique dans sex projets ambliteux. Alaric fut cassevid dans le lit da Bienzio, petite rivière qui coule au pied des murs de Cosenza; et les capités qu'on avoit fait travailler à creuser son tombeau, à détourner la rivière, et à la ramener ensuite dans son lit, furent tous massacrés, pour qu'ils ne pussent jamais révêler la place où reposoit le corps du vainqueur de Rome.

En effet, les Golhs, toujours errans, ne pouvoient point protéger les monumens de leurs grands hommes. Ils songeoient avec douleur qu'à leur mort ils laisseroient leurs os dans une terreennemie, et que ces lâches habitans, qui n'osoient jamais les regarder de face, se vengeroient sur leurs dépouilles de la terreur qu'ils leur avoient inspirée. Satisfaits de tant de victoires et d'un si riche butin, ils demandoient en nouveau une patrie. Ataulphe, beau-frère d'Alarie, qu'ils élevèrent sur leurs boucliers et qu'ils proclamèrent leur roi, secondà leurs désirs, et renouvela avec la cour de Ravenne les négociations qu'Alarie n'avoit pu conduire à leur terme. La terreur qu'avoit causée le sas

de Rome avoit enfin ébranlé l'empereur lui-même : ses ministres. affranchis de leur serment par la mort d'Alaric, s'empressèrent à lui représenter qu'en adoptant le roi et l'armée des Goths, comme soldats de la république, il augmenteroit sa puissance et se vengeroit de ses ennemis : qu'Ataulphe paroissoit prêt à délivrer la Gaule des barbares, moyennant la concession d'une petite partie des déserts de cette province; qu'il s'offroit à rendre un service plus important encore, en combattant les usurpateurs qui avoient osé y revêtir la pourpre : que ceux-là étoient bien plus coupables et bien plus dangereux que les ennemis publics, puisqu'ils s'attaquoient à la maiesté de l'empereur lui-même, tandis que les autres bornoient leurs hostilités à de vils sujets. Un traité fut en effet conclu, par lequel Ataulphe et la nation des Visigoths s'engagèrent à combattre les ennemis d'Honorius dans les Gaules et les Espagnes, tandis que celui-ci leur abandonnoit en retour les provinces d'Aquitaine et de Narbonnaise, pour s'en faire une nouvelle patrie et y fonder une nouvelle Gothie, où leur nation conserveroit son indépendance. En 412, Ataulphe reconduisit son armée et sa nation des extrémités de la Campanie jusque dans la Gaule méridionale. Les villes de Narbonne, Toulouse et Bordeaux leur furent ouvertes, et les Visigoths saluèrent avec joie la nouvelle demeure où ils venoient enfin se fixer.

Le Visigoth qui conduisit le premier ses compatriotes dans la Gaule méridoniale et l'Espagne, Ataulphe, paroît avoir eu, pour sa réconciliation avec les Romains, un autre motif encore qui se rapproche plus du roman que de l'histoire. Parmi les captives enlevées à Rome, et contraintes à suivre le camp des Visigoths, se trouvoit une sœur d'Honorius. Placidia, fort supérieure à ses deux frères et en talent et en ambition. Ataulphe en devint amoureux, et il regarda comme une alliance gloricuse pour lui celle qu'il contracteroit avec la fille de Théodose et la sœur des empereurs. La famille régnante chez les Romains n'étoit point séparée de toutes les autres ; le nom même de princesse étoit inconnu, et Placidia, si elle ne préféroit pas le célibat, auroit dû s'unir à quelqu'un des suiets de son frère. Cependant una telle alliance paroissoit encore à une Romaine bien supérieure à celle d'un roi barbare. Un préjugé invincible avoit jusqu'alors séparé les Romains des peuples étrangers à Rome, et la première proposition d'un mariage adressé à la cour d'Honorius fut regardée comme une insulte. Placidia n'en jugea point ainsi : elle voyoit Alaulphe, dont la noble figure lui paroissoit faite pour effacer les anciens préjugés de Rome. Avant que les Goths eussent quité l'Italie, elle épousa leur roi à Forli; mais les noces royales furent de nouveau célébrées d'une manière plus somptueuse à Narbonne, dans le nouveau royaume des Goths. « Une salle fut ornée selon les mœurs » romaines. nous raconte Olympiodore, historien contemporain,

- romaines, nous raconte Olympiodore, nistorien contemporain,
   dans la maison d'Ingenuus, un des premiers citoyens de la ville;
   la place d'honneur y fut réservée à Placidia, tandis qu'Ataulphe,
  - ra piace a nomem y fut reservee a Flactua, tantas du Acampile,
    revêtu de la toge romaine, vint s'y asseoir à côté d'elle. Cinquante
- » beaux jeunes hommes revêtus de soie, qu'il lui destinoit en pré-» sent, s'avancèrent alors, portant chacun deux coupes, l'une pleine
- » d'or, l'autre de pierres précieuses; c'étoit une partie des dépouilles
- » que les Goths avoient enlevées à Rome. En même temps, Attalus,
- » le même qu'Alaric avoit fait empereur, vint chanter devant eux » un épithalame. » C'est ainsi que les calamités du monde fournissoient des trophées pour orner les fêtes de ses maîtres.

## CHAPITRE VII.

Les barbares établis dans l'empire. - Invasion d'Attila. - 412-453.

Depuis que les barbares s'étoient établis de toutes parts dans l'enceinte de l'empire, cette vaste portion du monde, auparavant soumise au niveau du despotisme, qui avoit rendu tout égal, tout uniforme, présentoit au contraire le plus bizarre assemblage de mœurs disparates, d'opinions, de langages, de religions et de gouvernemens dissemblables. Malgré les anciennes habitudes de servilité des sujets de l'empire, leur subordination étoit interrompue; la loi ne les atteignoit plus; l'oppression ni la protection ne partoient plus de Rome ou de Constantinople. Le pouvoir suprême, dans son impuissance, les avoit appelés malgré eux à se gouverner eux-mêmes, et les anciennes mœurs nationales, les anciennes opinions locales commençoient à reparottre sous l'habit emprunté des Romains. Mais ce n'étoit rien encore que cette bigarrure provinciale, à côté de celle qu'apportoient les barbares, qui avoient établi leurs camps au milieu des villes romaines, et dont les rois se méloient sans cesse avec les sénateurs et les évêques.

A l'extrémité de la domination romaine, la grande tie de Bretagne chappoit à la puissance qui l'avoit civilisée, mais énervée. Stilichon en avoit retiré les légions pour défendre l'Italie. L'usurpateur Constantin, qui s'étoit souleré contre Honorius, de 407 à 411, et qui, après avoir soumis la Bretagne, avoit tenté la conquête de la Gaule, y avoit ramené avec lui ce qui restoit encore de soldats dans son île. Après qu'il eut été défait, et que sa tête eut été envoyée à Bavenne, Honorius ne voulut plus, pour défendre un pays si éloigué, se priver d'aucune partie de ses troupes. Il écrivit aux cités de Bre-

tagne, comme si elles formoient déjà une confédération indépendante, pour les engager à pourvoir elles-mêmes à leur défense. Quatorze de ces cités étoient considérables; plusieurs avoient fait déjà de grands progrès dans les arts, le commerce, et surtout dans ce luxe romain, qui abattoit si vite les plus fiers courages. Londres étoit une ville grande et florissante : mais parmi ses nombreux habitans on n'en trouvoit aucun qui osat manier les armes. Son gouvernement municipal, établi d'après les lois romaines, celui d'York, de Cantorbéry, de Cambridge, leur auroient donné les avantages d'une administration républicaine s'il s'v étoit conservé un peu d'esprit public : mais le poison d'un gouvernement étranger avoit anéanti toutes les forces vitales; ce fut dans les campagnes plutôt que dans les villes qu'on vit renaître quelques sentimens nationaux. La langue celtique, presque abandonnée dans les Gaules, s'étoit conservée en Bretagne ; c'est une preuve que la population rurale n'y étoit pas encore détruite. Il semble que les riches propriétaires, que les sénateurs bretons comprirent qu'il ne pouvoit y avoir de salut et de puissance pour eux que dans leur union avec le peuple. Il est probable qu'ils se retirerent au milieu de leurs paysans, et qu'ils rapprirent leur langue; du moins les voit-on reparoltre avec des noms bretons et non romains, dans la lutte qu'ils furent bientôt contraints de soutenir contre les Pictes et les Écossais, et plus tard contre les Saxons.

La condition de l'Armorique ou Petite-Bretagne étoit presque semblable, et par la nature de sa population, qui avoit aussi conservé la langue et les mœurs celtiques, et par son éloignement du siège de l'empire. Les cités de l'Armorique formèrent aussi une ligue qui mit sur pied quelques milices, qui pourvut à sa propre défense, et qui se rendit respectable au moins jusqu'au temps de l'invasion des Francs. La vigueur des farouches Osismiens, à l'extrémité de la Bretagne, leur courage, leur agilité, leur attachement à leurs chefs héréditaires, rappeloient au reste des Gaulois ce qu'avoient été leurs pères; ils ressembloient à ces montagnards d'Écosse qu'un grand poëte nous a si bien fait connoître tels qu'ils étoient il y a soixante ans. Malgré les lois prohibitives d'Auguste et de Claude, plusieurs d'entre eux rendoient encore un culte aux dieux des druides, à ces divinités cruelles qu'on adoroit dans les bois, et qu'on apaisoit avec du sang humain. D'autres avoient embrassé le christianisme, et, pendant quatre siècles, ils donnèrent à l'Église un grand nombre de saints, Tant que ces héros bretons, parmi lesquels on signale-Hoël, Alain, Judicalei, auxquels on a dédé plusieurs égiles, se conservoient dans la force de l'âge, ils n'avoient de pession que la guerre; ils fondoient la nuit sur les villeges romains ou gaulois les plus roisisse, pour spiller et les incendier; mais quand leurs passions, amorties par la vieil-lesse, fiasioient place aux terreurs d'un jugement à venir, ils s'enfermoient dans les couvens, et s'y imposiont les plus dures pénielnecs.

Les Francs avoient commencé à passer de la rive droite du Rhin à la rive gauche, et ils avoient formé quelques établissemens dans la Belgique : mais fidèles à l'alliance de l'empire, qui avoit cherché à grand prix à se conserver leur amitié, ils se présentoient toujours comme seldats des empereurs; leurs divers petits rois sollicitoient. les dignités impériales ; l'objet de leur ambition étoit de s'élever à la cour des enfans de Théodose, et ils savoient joindre les arts de l'intrigue à la vaillance. S'il leur arrivoit souvent de dépouiller, d'opprimer le paysan chez lequel ils étoient cantonnés; si quelquefois, dans un accès subit de fureur ou d'avarice, ils attaquoient, ils surprenoient les plus grandes villes; si Trèves même, capitale de toutes les Gaules, et Cologne, chef-lieu de la Germanie inférieure, furent à plusieurs reprises pillées par eux, les empereurs et leurs préfets avoient trop besoin des Francs pour en conserver un long ressentiment, et la paix se faisoit bientôt aux dépens de ceux qui avoient été dépouillés.

Les Bourguignons, dans la Gaule orientale, les Visigoths, dans la Gaule méridionale, se disoient aussi soldats des empereurs; leur condition cependant étoit bien différente de celle des Francs. La nation tout entière s'étoit transportée dans ces nouvelles demeures; sans reconnetre de limites fixes, elle avoit étandu sa domination sur tous les lieux où l'on craignoit son pouvoir. Le roi des Bourguignons tenoit quelqueobis sa cour à Vienne sur le Rhône, quelquefois à Lyon ou à Genève; eelui des Visigoths à Narbonne, à Bordeaux, et plus souvent à Toulouse; la ville elle-même lui obéssoit, et cependant à côté de lui des magistrats romains continuoient à régler la police et la justice suivant les lois romains en faveur des sujets romains. Les Visigoths, les Bourguignons, étoient fait attribuer des terres, ou désertes, ou enlevées, sans beaucoup de formalités, à leurs propriétaires. Elles étoient abandonnées à leurs troupeaux, ou quelquefois cultivées par leurs seclaves, mais avec une sorte de nonchalance, et sans faite au sol aucque avance

qui dût attendre des retours tardifs ; ils vouloient être prêts à quitter dès l'année suivante les champs qu'ils avoient ensemencés. Les deux nations n'avoient pas encore bien pris racine sur le sol. Les Visigoths se transportoient quelquéfois de l'Aquitaine à l'Espagne, les Bourguignons, des bords du Rhône à ceux de la Moselle; les habitudes d'une vie errante, contractées pendant plus d'un demi-siècle, ne pouvoient pas être abandonnées tout à la fois. Tous les Visigoths étoient chrétiens, mais de la secte des ariens; la plupart des Bourguignons l'étoient aussi. Les évêques haïssoient bien plus l'hérésie que le paganisme, et ils avoient soin d'entretenir parmi leurs quailles une aversion que les violences de ces hôtes arrogans suffisoit pour exciter, et qui se manifesta quelquefois par des commotions redoutables. Cependant les prélats comprenoient trop bien où étoit le pouvoir de l'épée pour disputer l'autorité des rois barbares, comme ils avoient disputé tout récemment celle des empereurs. Ils faisoient leur cour à Toulouse et à Vienne, conjointement avec les sénateurs. Les prélats, dans toute la pompe de leurs ornemens d'église, et les sénateurs, revêtus de la toge romaine, s'y méloient aux guerriers sauvages, dont ils méprisoient la rudesse, qu'ils haïssoient, mais auprès desquels ils savoient cependant s'élever par d'adroites flatteries.

La même forme d'administration civile subsistoit encore; un préfet du prétoire avoit toujours son siége à Trèves; un vicaire des dix-sept provinces des Gaules avoit le sien à Arles; chaeune de ces dix-sept provinces avoit son duc romain, chacune des cent quinze cités Gaules avait son comte, chaque ville sa curie ou municipalité. Mais à côté de cette organisation romaine, les barbares, rassemblés dans le mallum, sous la présidence de leurs rois, décidoient de la paix od le la guerre, faisoient des lois ou rendoient la justice. Chaque division de l'armée avoit son graf ou comte, chaque subdivision avoit son centenier, et dans toutes ces fractions de la population libre, résidoit le même pouvoir de décider, par ses suffrages, dans des mallum ou plaids particullers, toutes les flaires qui lui étolent communes. En cas d'opposition entre la juridiction barbare et la romaine, l'arrogance des uns, la làcheté des autres, décidoient bientôt laquelle devoit l'emporter.

Dans quelques provinces, les deux dominations n'étoient pas mélangées; il n'y avoit pas de barbares entre la Loire et la Meuse, il n'y en avoit pas non plus entre les Alpes et le Rhône; mais la foiblesse du gouvernement romain y étoit d'autant plus sensible. Quelques grands propriétaires cultivoient avec leurs esclaves une partie de la province, le reste étoit désert, ou habité seulement par les bagaudes. esclaves fugitifs et réduits au brigandage. Quelques villes maintenoient encore l'apparence de l'opulence; mais aucune ne présentoit un indice de force, aucune n'enrégimentoit ses milices ou ne soignoit ses fortifications. Tours, illustrée par le tombeau de saint Martin et et les miracles qu'on lui attribuoit, sembloit la capitale des prêtres : on n'y voyoit que processions, églises, chapelles, et livres de prières exposés en vente. Trèves et Arles n'avoient point renoncé à leur ancienne passion pour les jeux du cirque, et la foule ne pouvoit s'arracher des spectacles quand les barbares étoient à sa porte. D'autres villes et surtout les villages demeuroient fidèlcs aux anciens dieux, et malgré les édits des empereurs, plusieurs temples étoient encore consacrés au paganisme, plusieurs se maintinrent jusqu'à la fin du siècle suivant. Honorius voulut donner aux villes du midi de la Gaule une diète annuelle où elles auroient délibéré sur les affaires publiques : il n'y trouva pas même assez d'esprit public pour accepter ces offres; il est vrai que ce n'est peut-être pas sans raison qu'elles soupçonnoient que son édit cachoit quelque projet d'extorsion financière.

Ce que nous avons dit de l'état des Gaules s'applique également à clui des Espagnes, où les rois des Suèves, des Vandales, des Alains, des Silinges, étoient campés avec leurs soldats et le reste de leur peuple, au milieu des sujets romains, qui depuis longtemps ne résistoient plus, et qui cependant étoient presque toujours traités en ennemis. Une grande partie de l'Espagne étoit encore romaine, mais les districts, où aucun barbare n'étoit entré, n'avoient aucune communication les uns avec les sutres ou avec le siège de l'empire; ils ne pouvoient espérer aucune protection contre une agression prochaine; d'ailleurs, si les barbares les dépoulibleint quelquefois avec rapacité, ou sacrificient même à leur première arrivée les habitans exposés à leur brutale fureur, ils protégoient ensuite cœux qui restoient contre les extorsions des percepteurs des contributious, et les prétentions du fisc étoient si excessives que les provinciaux préféroient encore l'épée du Vandale à la baguette du licteur.

L'Italie elle-même, plus déserte peut-être qu'aucune des provinces éloignées, l'Italie, qui voyoit des forêts sauvages ou des marécages malsains défiguer ess plus riches plaines, n'étoit pas exempte du joug des barbares : elle n'étoit plus occupée par un conquérant; mais les

fédérés (c'étoit le nom que prenoient toujours les auxiliaires germaiques et scythes, qui composoient presque seuls les armées) continuoient à s'y conduire en maîtres; ils abusoient, contre les malheureux habitans, du pouvoir de l'épée, qui, dans cette contrée, ne les préservoit pas du pouvoir plus oppressif encore du magistrat romain. Les Goths avoient à peine évacué la Pannonie et les rives du Danube que d'autres nations barbares s'y étoient jetées; les Maures et les Gétules, et plus encore les fanatiques donatistes et les circoncellions, tenoient l'Afrique en alarme. Il n'y avoit enfin dans tout l'empire d'Occident pas une province où l'on fût soumis à un gouvernement uniforme, où l'on compitât sur une protection commune, où l'on fût str de vivre parmi ses concitorens.

L'influence des premiers événemens du règne d'Arcadius et d'Honorius fut universelle, et sous quelques rapports, leurs conséquences se font sentir encore aujourd'hui. Il n'en est pas de même de la fin du règne de ces deux princes indolens, vaniteux et pusillanimes. On retireroit peu d'instruction des efforts qu'on feroit pour connaître le secret des basses intrigues de leur palais ; et quant aux compétiteurs de l'empire, qui s'élevèrent successivement en Bretagne, en Gaule, en Espagne et à Rome, il n'est point nécessaire de charger sa mémoire de leurs noms. Mais il est remarquable qu'en cinq ans, sept prétendans au trône, tous bien supérieurs à Honorius, en courage, en talens et en vertus, furent successivement envoyés captifs à Ravenne ou punis de mort ; que le peuple applaudit toujours à ces jugemens et ne se sépara point de l'autorité légitime : tant la doctrine du droit divin des rois, que les évêques avoient commencé à prêcher sous Théodose, avoit fait de progrès, et tant le monde romain semblait déterminé à périr avec un monarque imbécille plutôt que tenté de se donner un sanyeur.

Arcadius, tour à tour gouverné par ses ministres, par ses eunuques et par sa femme, mourut à l'âge de trente et un aus, le 1" mai 408, faissa à la tête de l'empire d'Orient son fils Théodose II, encore enfant, avec un conseil de femmes pour le diriger. La vie d'Honorios se prolongea davantage; il mourut seulement le 15 août 423, et Il laissa aussi l'empire d'Occident à un enfant, Valentinien III, son neveu, et à une femme, qui éloit la mère de ce jeune prince. Cette femme étoit la même Placidia, sœur d'Honorius et d'Arcadius, dont nous avons vu le mariage avec Ataulphe, roi des Visigoths. En

131

secondes noces, elle avoit épousé Constancius, un des meilleurs généraux de l'empire d'Occident, qui fut décoré du titre de césar. Ce fut lui qui fut père de Valentinien III; il mourut avant Honorius.

Jamais les circonstances n'avoient été plus défavorables pour laisser le gouvernail aux débites mains des enfans et des femmes. Jagrande révolution qui s'accomplisott lentement dans tout l'Occident fut facilitée encore par l'état de mhorité des deux empereurs, Cependant le gouvernement de Phaclia (242-549), quoigne foible, fut honorable; elle eut du moins le talent de choisir et d'approcher d'elle quelques grands hommes, quoiqu'elle n'eût point la force de contemir leurs passions et de les faire marcher constamment vers le bien public. Après amort, les vices et la lâcheté de son fils Valentinien III apprient au monde à la regretter (450-455).

De même que nous n'accorderons point à ces foibles empereurs assez d'attention pour connoître tous les honteux détails de leur règne, nous ne devons point donner aux rois des barbares, à la même époque, un degré d'importance dont ils ne sont pas plus dignes. Cos rois, puissans sur le champ de bataille quand leur nation étoit tout entière en mouvement, quand, après avoir choisi celui qu'elle jugeoit le plus digne de la conduire, elle s'en reposoit aveuglément sur su prudence pendant toute la durée de la guerre, ces rois cessojent d'être des personnages aussi importans dès que la paix étoit faite. Dès lors chaque Germain, déterminé à se défendre soi-même, à se venger soi-même, à choisir seul et sans conseil ce qu'il jugeoit avantagenx. laissoit fort peu de part dans ses déterminations à l'autorité publique. et moins encore au pouvoir des rois; car le peu qu'il y avoit à faire pour le bien de la nation étoit fait par l'assemblée du peuple : aussi les rois ne sont-ils plus signalés dès lors que par leur conduite privée ; leurs crimes ou leurs vices demeurent même seuls en évidence, puisque leurs vertus n'auroient pu briller que dans l'administration à laquelle ils n'avoient point de part. La grande richesse, l'assurance d'être au-dessus des lois, les efforts des flatteurs qui les entouroient. ct surtout des sujets romains, plus versés que les barbares dans les arts de l'intrigue, développèrent étrangement la corruption de ces chefs du peuple. Il seroit difficile de trouver dans aucune classe d'hommes, pas même dans celle que la vindicte publique a déjà entassée dans les bagnes ou les galères, autant d'exemples de crimes atroces, d'assassinats, d'empoisonnemens, et surtout de fratricides. qu'en donnèrent ces races royales pendant les ve, vie et viie siècles. On feroit injure aux nations qu'elles gouvernoient, si on les jugeoit d'après les chess qui paroissent seuls en évidence et qui sont seuls mentionnés dans l'histoire. Les sentimeus de respect pour les mœurs, d'amour de ses proches, de compassion pour ses inférieurs, de justice et d'humanité générale, n'étoient point éteints chez les barbares, malgré toutes les horreurs que nous trouvons dans leurs annales, et dont nous n'indiquerons que le moindre nombre. Mais ces peuples s'étoient accoutumés à regarder leurs rois comme une espèce à part qui n'appartenoit point à l'humanité et à la nation, qui se distinguoit d'elle par sa longue chevelure, une espèce qui n'étoit point soumise aux mêmes lois, point remuée par les mêmes sentimens, point comprise sous la même garantie. Ces rois, de leur côté, se séparant du reste des hommes, avoient seuls dans leur nation des noms de famille; ils ne se marioient qu'entre eux, et ce furent eux qui introduisirent, à cette époque même, dans la diplomatie, un système de parenté entre toutes les familles royales, jusqu'alors inconnu au monde.

Nous ne savons rien sur les rois des Francs durant presque tout te v\* siècle. Les règnes de Pharamond, Clodion, Mérovée, Childéric même (420-486), qu'on trouve inscrits en tête des histoires de France, n'ont aucune réalité; une chronique a rapporté leurs noms, sculement en ajoutant qu'ils régnérent chez les France; si le fait est vrai, encore ne s'ensuit-il pas qu'ils régnassent sur toute la nation; le pays où ils résidoient est inconnu; enfin, l'histoire de toute cette race ne peut commencer qu'à Clovis.

De même, nous ne savons rien sur Gondicaire, qu'on prétend avoir régné sur les Bourguignons, de 406 à 463. Les crimes de ses quatre fils, dont trois périrent d'une manière atroce, par des fratricides, et presque tous avec leurs femmes et leurs enfans, atlireront plus tard notre attention.

La succession des rois visigotlis est mieux connue. Ce peuple étoit plus civilisé qu'aucun autre entre les peuples germaniques; l'autorité royale étoit chez lui mieux affermie, et la nation continuoit davantage à ne faire qu'un seul corps, même durant la paix. Elle a aussi en plus 161 quedques bistoriens : Ataulphe, qui avoit conduit les Visigotlis en Aquitaine et en Espagne, qui avoit contracté alliance avec les Romains et épousé Placidia, fut assassiné à Barcelone au mois d'août 415, par un de ses domestiques; son successeur Sigérie

fit massacrer six enfans qu'Ataulphe avoit eus d'une première femme, il réduisit Placidia au rang des captives, et la fit marcher douze milles. devant son cheval, à pied, dans la boue, avec la troupe de ses esclaves romains. Il fut à son tour massacré au bout de peu de jours, et Wallia, son successeur, contracta de nouveau alliance avec les Romains, rendit Placidia à son frère, et déclara la guerre aux autres barbares qui avoient envahi l'Espagne. Il les vainquit dans une suite de combats; il extermina les Silinges, il forca les Suèves, les Alains et les Vandales à se retirer dans les montagnes de la Galice, puis il rendit le reste de l'Espagne à l'empire, et il revint s'établir en paix à Toulouse et dans l'Aquitaine, où il mourut vers la fin de l'année 418. Théodoric, fils du grand Alaric, que le libre choix de ses guerriers lui donna pour successeur, affermit, pendant un règne de trentetrois ans, la domination des Visigoths sur la Gaule méridionale et sur l'Espagne. Il fut tué, en 451, dans la bataille des plaincs de Champagne, où Attila fut vaincu. Son fils afné Thorismond, qui lui succéda, fut, au bout de deux ans, assassiné par son frère Théodoric II. qui monta sur le trône, et celui-ci, après treize ans de règne (453-466), fut à son tour assassiné par un autre frère nommé Euric, qui régna de 466 à 484. Les fratricides étaient alors si communs dans les races royales que Théodoric II et Euric, malgré ce crime, sont avec raison respectés comme les deux meilleurs et les deux plus grands rois qui soient montés sur le trône des Visigoths.

L'histoire des Suèves dans la Galice et une partie de la Lustanie et à peine connue; on y trouve cependant aussi, à la même époque, des révoltes de fils contre leurs pères et des fratricides. Les Suèves se maintinrent plus d'un demi-siècle en Espagne avant d'embrasser la religion chrètienne et la sect des ariens. Entourés de toutes parts par les Visigoths, toute leur histoire se borne aux guerres qu'ils soutinrent contre ces voisins : elles furent longues et acharnées, et ce ne fut qu'après cent soixante-quatre ans de combats qu'ils finirent par succomber. Ils furent réunis en 573, par Leuwigilde, roi des Visigoths, à la monarchie d'Espagne.

Les Alains, dans la même province, avoient été presque détruise en 418, par Wallia. Le sort des Vandales (int plus remarquable; il eut une influence plus durable sur la civilisation, et il se lie plus étroitement à l'histoire de l'empire romain. Ils avoient été, comme les Soèves et les Alains, vaincus par Wallia, et repoussés dans les montagnes de Galice : mais lorsque l'Espagne fut rendue aux officiers d'Honorius, et plus tard à ceux de Valentinien III, les Vandales. conduits par leur roi Gondéric, recommencèrent à s'étendre dans la Bétique : ils soumirent Séville et Carthagène, et au commandement des plaines, ils joignirent alors celui d'une flotte qu'ils trouvèrent dans cette dernière ville. Vers le même temps, Gondéric mourut, et Genséric, son frère naturel, lui succéda. Petit de taille, boiteux par les suites d'une chute de cheval, austère dans ses mœurs et ses habitudes. et dédaignant le luxe des vaincus. Genséric parloit lentement et avec précaution : il inspiroit la réserve quand il se taisoit, l'effroi quand il se livroit aux emportemens de la colère. Son ambition étoit sans bornes et sans scrupule; sa politique, non moins raffinée que celle des peuples civilisés qu'il combattoit, savoit recourir à toutes les ruses. captiver toutes les passions, et embrasser en même temps l'univers dans l'étendue de ses projets. Il y avoit peu de temps qu'il étoit maître de Carthagène lorsque le comte Boniface, général des Romains en Afrique, lui adressa, en 428, l'invitation de passer dans cette contrée.

Placidia, qui gouvernoit la cour et les restes de l'empire, au nom de son fils Valentinien III, avoit choisi deux hommes, pour diriger ses conseils et ses armées, auxquels on ne pouvoit refuser de grands talens, un grand caractère, et des vertus telles du moins qu'on en peut conserver sous un pareil gouvernement. L'un, le patrice Aétius. fils d'un Scythe mort au service de l'empire, et élevé comme otage à la copr d'Alaric, gouvernoit l'Italie et les Gaules romaines, plus encore par son crédit sur les barbares que par ses titres comme magistrat romain : l'autre, le comte Boniface, ami de saint Augustin. et distingué parmi les protecteurs de l'Église, gouvernait l'Afrique. Aétius étoit jaloux de son collègue, et résolu à le perdre en le poussant à la rébellion. Avec une noire perfidie il engagea Placidia à rappeler Boniface, en même temps qu'il avertissoit Boniface, en ami, de ne pas revenir, et de recourir aux armes s'il vouloit sauver sa tête. Boniface crut n'avoir d'autre refuge qu'en recourant aux ennemis de son pays. Son crime, qui de sa nature est déjà inexcusable, semble le devenir davantage encore par l'étendue de ses conséquences. En ouvrant l'Afrique aux Vandales, il ne précipita pas seulement la ruine de l'empire, il anéantit les ressources d'une immense contrée, qui, par une suite même de cette première invasion, a été perdue pour le christianisme, perdue pour la civilisation, et qui garde jusqu'à ce jour le aom de Barbarie, avec un gouvernement digne de ce nom. Le repentir de Boniface cependant, la faveur de l'Église, et l'amitié de saint Augustin ont transmis son nom à la postérité sans le charger de l'infamie qui auroit été son partage, si les droits de la patrie avoient encore été connus.

Genséric aborda sur le rivage d'Afrique, au mois de mai 429, avec environ cinquante mille hommes, rassemblés non-seulement parmi les Vandales, mais parmi tous les autres aventuriers germaniques qui voulurent joindre ses étendards. Il appela à lui les Maures, qui, au déclin de l'empire, avoient recouvré de l'indépendance et de la hardiesse, et qui saisirent avec joie l'occasion de piller et de se venger : il rangea encore sous ses draneaux les donatistes et les circoncellions que la persécution avoit poussés aux derniers excès du fanatisme, et qui, comptant trois cents évêques et plusieurs milliers de prêtres narmi leurs adhérens, pouvoient entraîner une grande partie de la population. Avec ces terribles auxiliaires, Genséric s'avança au travers de l'Afrique, moins en conquérant qui vouloit soumettre un onulent royaume qu'en dévastateur qui ne songeoit qu'à le détruire. Ennemi furieux d'une mollesse qu'il méprisoit, d'une richesse qui pouvoit être tournée contre lui, d'une population qui, même soumise, lui faisoit toujours craindre une révolte, il prenoit à tâche de tout anéantir. On a raconté de lui qu'il faisoit extirper les vergers d'oliviers et de figuiers qui assuroient la subsistance des habitans : que quand il assiégeoit une ville, il s'efforçoit d'infecter l'air, en amoncelant autour des murs les cadavres de toute la population environnante. La haine et la terreur des Africains ont sans doute exagéré ses fureurs; mais la ruine totale de l'Afrique, l'anéantissement en quelque sorte de la population d'une si vaste contrée, sont des faits sur lesquels les événemens subséquens ne peuvent laisser aucun doute.

Boniface, éclairé sur les menées d'Aétius, effrayé du crime qu'il avoit commis, fit de vains efforts pour porter remêde à tant de maux; il étoit trop tard. Vaince dans un grand combat par Genséric, il concentra toutes les troupes romaines dans les trois villes de Carthage, Hippone et Cirtha; tout le reste de l'Afrique fut la proie des Vandes. C'étoit dans Hippone que Boniface s'étoit enfermé, auprès de son ami saint Augustin, qui mourut lui-même pendant le siége de cette ville, le 28 août 430. Quelques secours venus en même temps de l'Italie et de l'Orient mirent Boniface en état de tenir de nouveau

la campagne. Il s'avança à la rencontre de Genséric, mais il fut vaincu, et réduit à évacuer Hippone; alors il se retira en Italie, où peu après il mourut des suites d'une blessure reçue dans un combat contre Aétius.

Entre la prise d'Hippone et la réduction finale de l'Afrique, huit ans s'écoulèrent, pendant lesquels Genséric parut plus occupé de verser le sang de ses proches que celui de ses ennemis. La race des rois vandales ne pouvoit échapper au sort commun à tous les rois barbares : son frère Gondéric avoit laissé une femme et des fils qui paroissoient avoir plus de droits que lui au trône : il fit égorger les fils, il sit précipiter leur mère dans une rivière d'Afrique, et il eut quelque temps à combattre avant d'avoir supprimé et fait périr tous leurs partisans. Placidia le croyait toujours occupé de parer ou de prévenir le poignard des assassins : elle se reposoit sur un traité fait avec lui, tandis que Genséric préparoit ses forces pour la surprise de Carthage. Cette grande ville, la Rome du monde africain, comme un contemporain l'appelle, fut ouverte au Vandale le 9 octobre 439. La cruauté qui avoit souillé le triomphe de Genséric, sur les six provinces d'Afrique, ne fut pas moins éclatante dans la prise de la capitale. Après que le sang eut coulé en abondance, toutes les propriétés furent pillées : les maisons mêmes, et toutes les campagnes rapprochées de la ville, furent partagées entre les vainqueurs; et Genséric ne pardonna à aucun Carthaginois, à aucun Romain, le crime de conserver quelque fortune.

La perte de l'Afrique étoit peut-être alors la plus grande calamité qui pût frapper l'empire d'Occident; c'étoit la seule province dont la défense n'eût jusqu'alors coûté aucune peine, la seule d'où l'on tirât de l'argent, des armes et des soldats, sans y en renvoyer jamais. L'Afrique, en même temps, étoit le grenier de Rome et de l'Italie. Les distributions gratuites de blé au peuple de Rome, de Milian, de Ravenne avoient fait renoncer, dans toute la péninsule, à la culture des champs, dont les produits ne pouvoient plus payer les dépenses, justement parce que le gouvernement percevoit en nature dans toutes les plaines de l'Afrique une partie de la récoîte destinée à nourrir le peuple de l'Italie. La cessation de ce tribut annuel, au lieu de ranimer l'agriculture, causa une famine cruelle et une nouvelle diminution de la population. La part qu'avoit eux éKius à la perte de l'Afrique, par une perfidie qui venoit d'être dévoilée, devoit inspirer à l'alcidia

une grande aversion pour ce général; mais un danger plus effrayant encore qu'aucun de ceux qui eussent menacé l'Europe, un danger qui enveloppait la totalité de la population, l'existence de toutes les villes, de toutes les viex ne permettoit point d'écarter le seul général qui pât inspirer de la confiance aux troupes, ou réunir en un seul faisceau les forces des Romains et des barbares. Attlia s'approchoit.

Attila, le fléau de Dieu, comme il se plaisoit à se faire appeler lui-même, étoit fils de Mundzuk et neveu de Rugilas, auquel il succéda en 433 sur le trône des Huns. Cette inondation des peuples tartares, qui avoient poussé devant eux les Alains, les Goths, et peut-être tous les peuples germaniques sur les frontières de l'empire romain, s'étoit quelque temps arrêtée d'elle-même. Parvenus dans l'ancienne Dacie et la moderne Hongrie, les Huns avoient quelque temps joui des richesses du pays qu'ils avoient enlevé aux Goths et à leurs voisins immédiats. Au moment où ils avoient suspendu leurs conquêtes, ils s'étoient partagés entre divers chefs, qui portoient tous le titre de rois, et qui agissoient tous d'une manière indépendante les uns des autres. Rugilas lui-même avoit plusieurs frères qui avoient tour à tour fait la guerre aux Grecs, aux Sarmates et aux Germains leurs voisins. Attila aussi avoit un frère nommé Bléda, qui partageoit avec lui le trône ; mais il montra, en le poignardant, que les mœurs royales des Scythes étoient les mêmes que celles des Germains. Il se trouva seul alors à la tête de cette puissante nation de bergers qui ne vouloient souffrir chez les autres peuples ni civilisation ni demeures fixes, et il recommenca à faire trembler l'univers.

Attila profita de la terreur que son oncle Rugilas avoit inspirée aux Grecs pour imposer à Théodose II, à Margus, le traité le plus honteux que jamais monarque ait signé. Tous ceux entre les matheureux sujets d'Attila ou des rois qu'il avoit vaincus, qui avoient cherché un saile sur les terres de l'empire, furent livrés à leurs matires furieux par l'ambassadeur grec, et ils furent mis en croix sous ses yeux; tous les Romains qui s'écient échappés des se fers lui furent de même-rendus, à moins qu'ils ne pussent se racheter par une rançon de douxe pièces d'or; l'empire de Constantinople s'engagea à payer un tribut annuel de sept cents livres d'or à l'empire de Seythie, et à ces conditions Attila voulut bien permettre à Théodose de régner encore, pendant qu'il achèveroit la conquête du Nord.

Cette conquête fut la plus étendue que des armées eussent encore accomplies dans le cours d'un seul règne. Attila soumit à son empire toute la Scythie et toute la Germanie. Il paroft que son autorité étoit reconnue du voisinage de la Chine jusqu'à la mer Atlantique. On ne connoît point cependant le détait de ses expéditions guerrières, non plus que les victoires obtenues par ses lieutenans. Lorseu'il monta sur le trône, il n'étoit déjà plus dans toute la vigueur de l'âge, et il se distinguoit entre ses compatriotes bien plus par les combinaisons de la politique que par la valeur personnelle ou l'activité. Chez une moitié de ses sujets, les Tartares, il avoit excité un enthousiasme superstitieux, en faisant croire qu'il avoit retrouvé l'épée du dieu de la guerre, qui étoit en même temps son emblème, et qui. fixée au sommet d'un immense bûcher, recevoit les hommages religieux des Scythes. Il falloit un autre langage et d'autres artifices pour dominer les Germains; mais il n'est pas très-difficile à un conquérant barbare d'obtenir la soumission volontaire des nations querrières et sauvages auxquelles il offre de partager ses conquêtes, et auxquelles il ne demande ni de changer des lois qu'il ne connoît point et auxquelles il ne s'intéresse pas, ni de payer des tributs que leur pauvreté ne sauroit acquitter. C'est les inviter à une fête que de leur proposer seulement de suivre son étendard à la guerre.

Ĉe fut sans doute pour cette raison qu'Attila, en peu d'années et arec peu de difficulté, réusit à se faire reconnaître comme roi des rois, par ces mêmes nations qui avoient foulé aux pieds l'empire des Romains. Il étoit roi des rois en effei, car tous les chefs des nations, qui, dans le commandement, avoient appris l'art de l'obléssance, formoient sa cour. On y voyoit trois frères de la race des Amales, tous rois des Ostrogothes ; Ardaric, roi des Gépides, son principal confident; un roi des Francs, mérovingien; des rois bourguignons, thurlingiens, rugiens, hórales, qui commandoient à cette partie de leur nation qui étoit demeurée dans ses foyers tandis que l'autre avoit passé le Rhin un demi-siècle suparavant. Les noms d'aunc busé d'autres peuples, qui habitoient les vastes contrées de la Tartarie, de la Russie et de la Sarmatie, ne sont pas même parvenus jusqu'à noms.

Après ces victoires, sans monumens pour la postérité, Attila tourna de nouveau ses armes vers les contrées du Midi; il prétendit que le traité qu'il avoit conclu à Margus avec l'empire d'Orient avoit été violé par les Grecs, et ébranlant à la fois l'immense multitude de guerriers qui suivoient ses bannières, il passa le Danube sur tous les points à la fois, depuis la haute Pannonie jusqu'à la mer Noire. Il s'avança sur toute a largeur de la presqu'île Illyrique, détruisant tout sur son passage (de 441 à 446). Soinante-dix villes furent rasées par son armée; les villages, les maisons, les récoltes, tout fut incondié, et ceut des matheureux habitess qui ne furent pas égorgés furent emmenés en captivité au delà du Danube. Les Grecs furent défaits dans trois bateilles rangées, et l'armée des Huos arriva jusqu'en ue des murs de Constantinople, qui avoient été récemente tèranlés par un tremblement de terre, et dont cinquante-huit tours avoient été renversées.

L'empire d'Orient ne succomba pas cependant à cette calamité : une partie de ses previnces étoit à l'abri des invasions : Théodose II s'armoit de patience pour les souffrances des autres, il faisoit relever les murs de sa capitale, et, dans l'enceinte de son palais, il s'apercevoit à peine de la guerre. Cependant des négociateurs furent envoyés. les uns après les autres, au camp d'Attila; à force d'humiliations, à force d'argent, distribué parmi les ministres, les Grees l'engagèrent à se retirer au delà du Danube : leurs ambassadeurs l'y suivirent : ils traversèrent, pour se rendre à son camp, les villes de Mœsie, où il ne restoit plus d'habitans, plus d'édifices privés, et ou des masures. des charbons et des cadavres indiquoient seuls la place où étoient autrefois les rues; ils v découvrirent cependant, parmi les ruines des églises, quelques malades, quelques blessés, qui n'avoient pu se trainer plus loin, et qui v soutenoient encore leur misérable existence. Ce ne fut pas sans répandre des larmes que les ambassadeurs accordèrent quelques aumônes aux malheureux qui sortirent des décombres de Naissus, autrefois l'un des grands arsenaux de l'empire. Ils traversèrent le Danube dans des canots creusés dans un seul arbre; car les arts de la civilisation avoient déjà disparu, et la terre, comme ses habitans, étoit retournée à son état sauvage. A la cour d'Attila, dans un village inconnu de la Hongrie, les ambassadeurs de l'Orient trouvèrent parmi la foule des barbares et celle des rois vaincus des ambassadeurs de l'Occident, qui venoient de leur côté apaiser le terrible monarque et s'efforcer de maintenir la paix. Et ce qui semble étrange, ce qui fait un contraste auquel on ne s'accoutume point, c'étoit pour les plus mesquins de tous les intérêts, pour quelque vaisselle d'or de

l'église de Sirmium, qu'Attila prétendoit lui avoir été soustraite, lors de la conquête de cette ville, qu'Aétius ou Valentinien III envoyoient de Rome un ambassadeur, et que le monde étoit menacé de voir la discorde s'allumer entre la Tartarie et l'Europe. L'un des ambassadeurs de Théodose II étoit chargé d'une mission secréte par son maître, pour corrompre Édécon, le principal ministre d'Attila, et l'engager à assassiner ce rédoutable conquérant. Le monarque scythe étoit au fait de cette trahison; et quoiqu'il manifestàt son indignation par quelques accès de colère, et plus encore en témoignant le plus profond mépris pour le nom romain, cependant il respecta, dans ces traftres cur-mêmes, les droits des ambassadeurs, et il laissa Théodose II en paix.

A peu près à l'époque où Théodose II mourut (28 juin 450), et où les Grecs, par une déférence inouïe pour le sang de leurs maîtres, accordèrent la couronne à sa sœur Pulchérie, et à l'époux qu'on la laissoit maîtresse de choisir (ce fut le vieux sénateur Marclan), Attila s'avanne das bords du Danube à ceux du Rhin, pour envahir la Gaule, à la tête des nations germaniques. Au confluent du Rhin avec le Necker, il rencontra une partie des Francs qui s'étoient soumis à son empire; avec eux, il passa le fleuve, il prit et brâla la ville de Metz, et en massacra tous les habitans; il ruina de même celle de Tongres, et, traversant le pays jusqu'à la Loire, il vint mettre le siége devant Orléans.

Le patrice Aétius, qui gouvernoit l'Occident au nom de Valeninein III, avoit établi si réputation dans les Gaules par quelques victoirés sur les Francs, sur les Bourguignons et sur les Visigoths. Il avoit à peine quelques soldats romains sous ses ordres; mais il avoit cultivé soigneusement l'amité des Seythes et des Alains, du sang desquels il tiroit son origine. Il en avoit engagé des troupes nombreuses, comme auxiliaires au service de l'empire; il avoit eu soin de se concilier la faveur d'Attila lui-même, auquel il avoit confié son fils, peut-être comme otage, peut-être pour le faire élever loin des dangers de la cour impériale. Cependant il n'hésita pas à entreprendre contre lui la défense de la Gaule. Les anciens habitans, les Romains, tétoient sans force pour résister à un tel ennemi; mais les barbares d'origine germanique qui s'étoient dans la Gaule, ne pouvoient voir sans terreur une invasion tartare qui changeroit en désert le pays où ils commençoient à goûter les douceurs de la tie. Aétius

visita successivement le roi des Francs, des Bourguignons, des Visicoths, qui pouvoient lui donner une puissante assistance; il s'adressa de même à des peuples plus petits qui erroient sans obstacle dans les Gaules, et il les engagea à se ranger volontairement sous ses drapeaux. Des Tayfales en Poitou, des Savons à Bayeux, des Bréons dans la Rhétie, des Alains à Orléans et à Valence, des Sarmates dispersés dans toutes les provinces, lui promierne leur assistance. D'autres barbares qui n'étoient point demeurés en corps de nation, s'étoient engagés dans les troupes mercenaires des lêtes et des fédérés. Les Armoriques enfin fournirent aussi des Soldats, et ce fut par ce rassemblement de troupes de toutes armes et de tout langage qu'Aétius forma l'armée de l'empire.

Mais la supériorité de l'art militaire , la puissance de la tactique demeurèrent toujours à l'empire romain, jusque dans sa dernière décadence. Quand un vrai général pouvoit rassembler des soldats et leur inspirer du courage, le nombre de ses ennemis ne lui donnoit pas d'inquiétude. On assuroit qu'Attila avoit envahi les Gaules avec cinq cent mille hommes ; quelle que fût la force réelle de son armée, la multitude même de ses guerriers affamés étoit pour lui un obstacle; elle étoit un avantage pour Aétius. Le roi des barbares voulut en vain profiter des plus vastes plaines des Gaules, pour déployer tous ses bataillons. Il recula des environs d'Orléans, jusqu'au voisinage de Châlons en Champagne, Aétius le suivit. Un monticule, qui dominoit un peu le reste de la plaine, parut aux deux généraux d'une importance décisive, et ils se le disputèrent avec acharnement. Enfin Thorismond, fils atné du roi des Visigoths, en demeura maître. Jornandès assure que le petit ruisseau qui couloit au bas du monticule fut tellement gonflé de sang qu'il inonda ses bords comme un torrent. Théodoric, roi des Visigoths, fut tué dès le commencement de la bataille, et demeura enseveli sous des monceaux de morts. Son fils Thorismond et Aétius se trouvèrent, l'un et l'autre, séparés du gros de leur armée, et exposés à demeurer prisonniers des Huns; mais, pendant ce temps, Attila, effrayé de la perte immense qu'il avoit faite, s'enferma dans une enceinte de ses chars scythes, qu'il opposa comme une fortification aux assaillans. La nuit survint avant qu'on pût reconnoître à qui la victoire étoit demeurée : ce ne fut que le lendemain que l'immobilité d'Attila laissa voir qu'il se regardoit comme vaincu. Si l'on peut prêter foi à un historien presque contemporain,

cest soixante-deux mille hommes restèrent sur le champ do bataille.
Cette victoire, la dernière qui orna les fastes de l'empire romain,
si elle ne le sauva pas de sa ruine, nous a sauvés, nous, de la barbarie
tartare ou de la civilisation russe. Si l'empire d'Attila étoit maintean,
s'il s'étoit étendu sur la Gaule et sur les régions tempérées de l'Eurrape, peut-être la nature du pays auroit-elle fait resoncer les Husa à
la vie pastorale; c'est ainsi que les Mogols y ont resoncé dans l'Inde,
et les Mantchoux à la Chine; mais les vices de la nation, l'empreinte
de la servitude seroit néammoins demeurée, comme celle est demeurée
de Russie, comme celle est demeurée partout où le Tartare a régné,
et les peuples qui aujourd'hui portent la lumière sur le globe seroient
à peine en état de recevoir celle qui leur viendroit peut-être d'ailleurs,

L'on est frappé d'étonnement et d'admiration en voyant la plus formidable puissance qu'ait redouté le monde venir se briser contre les dernières ruipes de l'antique civilisation. L'empire romain s'écrouloit si rapidement qu'on comprend à peine qu'il se trouvât encore des prétendans au trône, lorsqu'il n'étoit entouré que de dangers et de honte: mais l'empire d'Attila fut renversé avant celui de Théodose. Aétius n'avoit eu garde de troubler la retraite du conquérant scythe, encore formidable après sa défaite : il devoit s'attendre à ce qu'Attila cherchât à se venger, à ce qu'il envahît de nouveau l'empire; et en effet, dans la campagne suivante (452), Attila, débouchant de la Papnonie, passa les Alpes Juliennes, et vint mettre le siège devant Aquilée. L'étendue des ravages de son armée, la certitude de ne trouver ancune merci devant le sauvage, engagèrent les peuples de l'Italie à élever un illustre monument de la terreur qu'il inspiroit, monument qui s'est conservé jusqu'à notre âge. Tous les habitans de cette riche partie de la plaine d'Italie située à l'embouchure des grandes rivières, et qu'on nommoit Vénétie, se réfugièrent sur les bas-fonds, sur les fles à moitié inondées qui embarrassent les bouches de l'Adige, du Pô, de la Brenta et du Tagliamento. Ils s'y mirent à l'abri sous des cabanes de feuillages; ils y transportèrent une petite partie de leurs richesses; bientôt ils s'y donnèrent des habitations plus commodes, et plusieurs petites villes semblèrent sortir du milieu des eaux. C'est ainsi que commença Venise, et cette orgueilleuse république s'appeloit à bon droit la fille afnée de l'empire romain, puisque, fondée par les Romains, tandis que l'empire étoit encore debout, et toujours indépendante dès cette époque, elle n'avoit, jusqu'à nos jours, jamais été violée par les armes d'un conquérant étranger.

Aquilée ne fut prise qu'après un long siège; mais tout le reste des villes de la haute Italie, Milan, Pavie, Vérone, et peut-être Turin, de même que Como, au pied des Alpes de l'Helvétie et de la Gaule, ouvrirent leurs portes au conquérant. Toutefois, les maladies, suite naturelle de l'intempérance, du pillage et des vices d'une armée barbare, vengèrent alors, comme elles vengeront peut-être encore, les Italiens; et Attila commençoit à sentir le besoin de reconduire ses compagnons d'armes dans un climat moins pernicieux pour les hommes du Nord, lorsque les ambassadeurs de Yalentinien et du sénat de Rome vinrent. Jui demander la paix. Ils étoient accompagnés par le pape Léon I"; la figure imposante de ce vieillard, son assurance, et le respect qu'il inspiroit au peuple, frappèrent d'un sentiment de crainte jusqu'au roi paien, qui se disoit lui-même prophète. Attila accorda la paix à l'empire, et une crainte religieuse eut peut-être quelque part à sa modération.

L'année suivante (453), Attila mourut en Dacie, dans l'ivresse d'un festin, et son empire s'écroula avec lui. Ardarie, son favori, étabilit la monarchie des Gépides dans la Dacie, entre les monts Carpathes et le Pont-Euxin, dans le lieu même qu'Attila avoit regardé comme le siège de sa puissance. Les Ostrogoths s'emparèrent de la Pannonie, entre Vienne et Sirmium, et Irnak, le plus jeune fils d'Attila, se retira avec les Huns dans la petite Tartarie, où les restes de ce peuple furent asservis peu d'années après par les Igours, sortis des plainse de la Sibérie.

## CHAPITRE VIII.

Chute de l'empire d'Occident. - Les Francs dans les Gaules. - 453-511.

On ne peut s'empêcher de remarquer, dans les sociétés humaines, dans les nations, une force de vie, une force de résistance, qui se développe après les grandes calamités, et qui maintient leur existence lorsqu'on auroit dû s'attendre à les voir succomber. Cette force ressemble, par ses effets, au principe vital qu'on trouve dans l'homme et dans tous les êtres organisés : mais elle n'est pas comme lui un mystère de la nature : elle est au contraire le résultat nécessaire, le résultat facile à prévoir des efforts de chaque individu pour améliorer sa condition, pour se défendre des calamités communes, ou pour ne les subir qu'avec le moins de dommage possible. En cherchant ainsi à se garantir, il travaille à sauver le corps social dont il fait partie. De toutes parts, des causes de ruine s'étoient combinées contre l'empire romain : pendant les trois premiers siècles, il n'avoit cessé de déchoir, et lorsque nous reconnoissons que, pendant le siècle et demi qui vint ensuite, et où nous l'avons observé avec plus de détail, il recut des atteintes dont chacune sembloit devoir suffire pour le renverser, nous sommes tentés de nous écrier avec étonnement : Eh quoi ! il se soutient encore?

La force vitale, chez les individus, répare le dommage des maldies, quelquefois suffit à leur guérison; quelquefois aussi elle prolonge seulement leur agonie. Nous n'avons point le droit, quand il s'agit de l'individu, de demander que de telles souffrances soient abrégées: nous ignorons si l'être moral ne se perfectionne pas par les peines de l'être physique; mais il ne faut pas qu'une fiction de notre esprit nous fasse attribuer aux corps sociaux les propriétés ou la sensibilité des corps individuels. Il ne faut pas que notre pitié pour la longue agonie de l'empire romain, notre regret pour tant de grandeur, tant de gloire, tant de souvenirs, qui vont tomber dans la poussière, nous fasse oublier une pitié plus jusée pour des êtres plus réels, pour les générations humaines qui supportoient tous les tourmens de cette agonie, tout le poids de ces calamités. La révolution qui renversa l'empire, qui effica la civilisation passée du globe, et qui fit place à des combinaisons nouvelles, à d'autres existences et à des progrès d'une autre nature, est peut-étre la plus important de toutes celles qui ont ébranlé la race humaine. Il étoit temps cependant qu'elle s'accompilt, que cette langueur mortelle edt un terme, que cette foiblesse des àmes, qui dégradoit notre espèce tout entière, fût remplacée par un autre principe de vertus, ou du moins par un nouveau principe d'action.

Les vastes empires se conservent par leur masse; c'est leur privilége de pouvoir supporter d'être d'autant plus mal gouvernés qu'ils sont plus grands. L'antiquité grecque avoit présenté plus d'un tyran odieux, dont le nom est demeuré jusqu'à ce jour en opprobre parmi les hommes; cependant, ni les Denvs de Syracuse, ni les Phalaris, ni les Pisitrate, n'aurojent pu'infliger à leurs concitovens des maux comparables à ceux que les mauvais empereurs faisoient éprouver aux diverses villes de leurs États. Jamais ils n'aurojent songé à confondre l'innocent avec le compable, dans une proscription universelle, à raser une ville tout entière, à en passer au fil de l'épée tous les habitans; c'auroit été s'anéantir eux-mêmes, car cette ville formoit toute leur souveraineté. Les actes de sévérité des empereurs, au contraire , les châtimens nationaux qu'ils infligeoient, tout aussi bien que les calamités des guerres où ils s'engageoient, étoient dans la proportion de l'étendue de leur empire : mais tandis que le nombre des victimes d'un seul acte de cruauté ou d'une seule faute passoit toute croyance, l'homme ne devenoit pas plus insensible à la souffrance à mesure que l'État auquel il appartenoit étoit plus grand. De même la persistance d'un monarque foible et vain dans une guerre désastreuse produisoit des conséquences proportionnées, non au caractère de l'homme, mais à l'étendue de ses États. L'obstination de Théodose II dans les murs de Constantinople, ou d'Honorius dans ceux de Ravenne, que tous deux prenoient pour un noble courage, produisit la dévastation de toute l'Illyrie, de toute la Gaule et l'Italie. Il falloit un empire comme celui de Rome pour ponvoir supporter de pareilles calamités.

Depuis que la monarchie d'Attila s'étoit écroulée, que les Goths et les Vandales, s'étoient établis dans leur nouvelle demeure, et que le désir de conserver succédoit en eux à celui de détruire, l'empire d'Occident avoitencore des chances pour conserver longtemps sa languissante vie, puisque l'empire d'Orient, qui n'étoit guère moins affaibli, guère moins entouré d'ennemis puissans, subsista mille ans encore. Le siège du gouvernement, à Ravenne, étoit également à l'abri de toute attaque étrangère, et les peuples ont toujours tant de prédilection pour une autorité antique, ils accordent une préférence si marquée aux abus eux-mêmes qu'ils ont éprouvés sur les réformes dont ils se défient. que, pour peu que l'empire eut joui d'une période de tranquillité, telle seulement que l'Italie l'obtint peu d'années après la suppression des empereurs d'Occident, les sujets se seroient accommodés des modifications apportées par force à l'ordre social; une nouvelle organisation auroit rattaché au centre les provinces qui n'étoient pas conquises, et cet État, fort supérieur encore en étenduc à aucuns de ceux de l'Europe moderne, auroit recouvré quelques moyens de résistance.

Mais les monarchies ne sont pas sujettes seulement aux calamités qui leur viennent du dehors par la jalousie ou la haine de leurs voisins : elles y joignent encore la chance de se trouver soumises aux plus stupides ou aux plus vils des hommes. Ces chances de succession furent funestes à l'empire d'Occident. Depuis la mort d'Attila, en 453, jusqu'à la suppression de la dignité impériale, en 476, dix empereurs, dans l'espace de vingt-trois ans, occupèrent sucessivement le trône; dix révolutions les en précipitèrent : c'étoit plus de convulsions qu'une sussi frèle machine n'en pouvoit supporter.

Ces révolutions furent surtout dues aux vices du dernier descendant du grand Théodose. Valentinien III étoit parvenu à l'age d'homme; sa mère étoit morte; Boniface étoit mort; Attila étoit mort. Valentinien jugea que la dignité impériale n'avoit pas de plus grands privilèges que celui d'excuser, dans ceux qui portent la pourpre, tous les vices que les lois punissent chez les particuliers. La grandeur et la renommée d'Aétios le fatiguoient, et, de la première épée que ses làches mains cussent maniée de sa vie, il tua au milieu de sa cour, avec l'aide de ses eunuques et de ses courtisans, le général qui avoit sauvé, le seul qui pût sauver encore l'empire. Moins d'un an après (16 mars 455), il fut poignardé à son tour par Pétronius Maximus, sénateur dont il avoit outragé la femme.

Maximus fut reconnu pour empereur; mais le peuple ne vovoit rien en lui qui méritat le rang suprème. Il étoit également impossible aux Romains de ne pas mépriser la race de Théodose, et de ne pas mépriser aussi ceux qui, sans vertus, sans talens, profitoient de la chute de ces princes pour s'élever à leur place. Rien n'indiquoit aux yeux de tous le droit au pouvoir suprême : aussi le chemin du trône fut-il de nouveau ouvert à toutes les ambitions, toutes les întrigues et tous les crimes. D'ailleurs l'année même de la mort de Valentinien, une nouvelle calamité augmenta pour l'empire romain la souffrance et la honte. La veuve de cet empereur, Eudoxie, que Maximus avoit épousée, voulut venger son premier mari sur le second. et ne songea point qu'elle sacrifioit en même temps sa patrie : elle appela à Rome Genséric, roi des Vandales, qui, non content d'avoir conquis et dévasté l'Afrique, s'efforcoit de donner à l'ambition et à la rapacité de ses sujets une direction nouvelle, en les accoutumant à la guerre maritime ou plutôt à la piraterie. Les guerriers partis des bords de la Baltique, après avoir fait en conquérans le tour d'une moitié de l'Europe, montèrent sur des vaisseaux construits à Carthage, et répandirent la désolation sur les côtes de la Sicile et de l'Italie. Le 12 juin 455, ils débarquèrent à Ostie; Maximus fut massacré dans une sédition excitée par sa femme ; la défense devint impossible, et, du 15 au 29 juin, l'ancienne capitale du monde fut pillée par les Vandales avec un degré de rapacité et de cruauté dont Alaric et les Goths n'avoient point approché. Les vaisseaux des pîrates étoient amarrés aux quais du Tibre, et l'on v chargeoit un butin trop volumineux pour que des soldats eussent pu l'emporter par terre. Des tortures prolongées avoient arraché aux malheureux Romains la découverte de tous leurs trésors cachés : celui même auquel on avoit tout enlevé n'échappoit point à la cupidité des soldats de Genséric s'ils pouvoient se flatter, en l'emmenant en Afrique, de tirer, de ses parens ou ses amis, une rançon. Des milliers de nobles captifs furent en effet transportés à Carthage. Eudoxie elle-même partagea les calamités qu'elle avoit attirées sur Rome : Genséric la fit monter sur ses vaisseaux avec ses deux filles. C'étoient les derniers survivans de la race du grand Théodose; et quelque attachement que

les Romains eussent récemment montré aux prétentions héréditaires de cette famille, ils se trouvoient malgré eux remis en possession du droit de déférer la couronne à un chef de leur choix.

Ce droit, rendu à un peuple dépourvu d'esprit national, d'institutions protectrices, de respect pour la justice, et de vertus, devoit lui devenir fatal. En effet, les Gaulois, les Grecs, les barbares fédérés. qui composoient seuls l'armée, prétendirent tour à tour que c'étoit à eux qu'il appartenoit de donner un chef à l'empire, et leur favori étoit à peine revêtu de la pourpre qu'il étoit renversé par une autre faction. Dans cette période calamiteuse de vingt et un ans, qui comprend les dernières convulsions de l'empire d'Occident (455-476), un homme s'éleva au-dessus de ces empereurs éphémères, qu'il put à son gré créer ou déposer, sans pouvoir cependant occuper lui-même leur place; on le nommoit le patrice Ricimer; il étoit Suève de nation, et fils d'une fille de Wallia, roi des Visigoths. Un sentiment populaire, qu'on est étonné de retrouver dans un pays où l'on ne voit point de peuple, s'opposoit à ce que ce barbare revêtft lui-même la pourpre, tandis qu'on acceptoit pour monarques ceux qu'il vouloit bien désigner. Le Suève orgueilleux, dédaignant d'obéir à ceux qu'il regardoit comme ses créatures, ne les avoit pas plutôt élevés qu'il les précipitoit du trône. Il usa ainsi, il anéantit les ressorts de l'autorité civile et de l'obéissance. Lorsqu'il mourut, le 20 août 472, les provinces de l'Occident ne reconnoissoient déjà plus d'autre pouvoir que celui des soldats barbares qui prenoient le nom de fédérés, et qui dominoient l'Italie. Deux de leurs chefs, arrivés à la suite du roi des Huns, se disputoient alors le premier rang : le patrice Oreste, originaire de la Pannonie, longtemps secritaire et ambassadeur d'Attila, qui éleva sur le trône son propre fils Romulus-Augustus, surnommé en dérision Augustule, et Odoacre, fils d'Édécon, autre ministre d'Attila, qui souleva les fédérés contre le chef qu'ils venoient de reconnoître. Il leur promit le partage d'un tiers des terres de l'Italie; il fit massacrer Oreste, et il enferma son fils dans le château de Lucullus en Campanie, sans lui donner un successeur.

Ce fut ainsi que l'empire d'Occident fut aboli en 476; mais cette révolution, si importante à nos yeux et qui formeune si grande époque dans l'histoire, fut en quelque sorte déguisée aux yeux des contemporains, de manière à ce qu'ils n'en aperçussent point les conséquences. Odoàcre fût renvoyer, par le sénat de Rôme, les ornemens impériaux

à Zénon, empereur de Constantinople, déclarant en même temps qu'un seul empereur suffisoit à l'administration de tout l'empire : il fit demander, pour lui-même, à cet empereur le gouvernement du diocèse d'Italie avec le titre de patrice. Il prit aussi, il est vrai, celui de roi : c'étoit une dignité barbare, qui n'avoit point jusqu'alors été regardée comme incompatible avec le commandement d'une armée ou d'une province romaine : ce titre de roi se rapportoit aux hommes et non au pays. Il lui fut donné par ses soldats, parmi lesquels les Hérules étoient peut-être les plus nombreux, d'où vient qu'Odoacre est souvent représenté comme roi des Hérules. Cependant le gouvernement impérial subsistait tel qu'on l'avoit vu pendant le dernier siècle en Italie : c'est-à-dire que le pouvoir étoit tout entier aux mains des barbares armés, mais qu'en même temps le sénat de Rome s'assembloit comme de coutume; les consuls étoient nommés chaque année, l'un par l'Orient, l'autre par l'Italie; les lois impériales étoient proclamées en Italie, et respectées autant qu'auparayant, et aucune des magistratures, aucune des autorités provinciales ne fut changée.

Il seroit difficile de reconnoître où pouvoit exister, comment pouvoit s'exprimer cette opinion publique, qui avoit encore assez de puissance pour que le souverain de l'Italie et de l'armée sentît l'impossibilité de prendre lui-même le titre d'empereur romain, pour qu'il sentît en même temps qu'il n'étoit pas assez fort pour supprimer des droitset des prétentions qu'il ne pouvoit s'attribuer, et qui, dans un souverain rival, devoient lui donner de la jalousie. On cherche en vain où étoient ces Romains, où étoient ces Italiens qui avoient encore assez le sentiment de leur antique dignité ou de leurs anciens préjugés. pour ne pas permettre que leur maître prit le titre de roi de Rome. ou de roi d'Italie. Odoacre reconnut cependant que cette puissance publique existoit, et il ne la choqua pas : il fonda le nouveau royaume d'Italie, et il ne l'appela pas par ce nom ; il fut indépendant sans oser le paroître. Il satisfit l'avidité des soldats fédérés auxquels il distribua des terres en Italie, sans détruire leur discipline; et comme il cessa d'appeler de chez les nations étrangères cette foule d'aventuriers qui accouroient chaque année pour chercher la fortune sous les drapeaux de Rome, son armée ne se trouva pas trop forte pour lui. Elle le fut assez pour qu'il pût faire respecter ses frontières. Il ne prétendoit pas les étendre au delà de l'Italie, dont la Sicile même et la Sardaigne avoient été détachées par les invasions de Genséric. Toutofois, il porta ses armes une fois dans l'Illyrie, et une fois dans la Norique, et toujours avec succès. Tout le pays qui s'étendoit des Alpes jusqu'au Danube, pays qui, sous les Romains, avoit été fertilisé par l'agriculture, enrichi par le commerce et par le s'éjour des légions, et qu'on regardoit comme la pépaisère des soldats de l'empire, avoit été depuis tellement ravagé par tant d'invasions successives, que les habitans d'origine romaine en avoient presque disparu, et que des barbares, dont l'histoire est absolument ignorée, leur avoient succèdé. Les Rugieus l'habitoient alors; ils furent vaineus par Odoacre, et un grand nombre de capitis de cette nation furent ramenés par son armée en Italie, pour recommencer à cultiver les déserts de cette contrée,

C'étoient des déserts en effet; tous les fléaux, la guerre, la peste, la famine, la tyrannie publique et l'esclavage domestique, s'étoient réunis pour en détruire la population. Pendant le dernier siècle, l'existence du peuple avoit été tout artificielle : elle reposoit surtout sur les distributions de blé que les empereurs s'étoient crus obligés de continuer à Rome, à Milan, et dans les grandes villes où résidoit leur cour. Ces distributions avoient cessé avec la conquête de l'Afrique et avec la ruine de la Sicile. Odoacre n'essaya point de les rétablir; dans l'intervalle, cependant, l'agriculture avoit été presque absolument abandonnée par les propriétaires; ils ne pouvoient trouver leur compte à faire naître à grand prix du blé qu'au marché on donnoit au peuple pour rien. L'éducation des troupeaux avoit, pendant un temps, remplacé la culture des céréales; mais celle-ci demandoit des esclaves pour les suivre, et bientôt troupeaux et esclaves, tout avoit été enlevé à plusieurs reprises par les invasions continuelles des barbares. La désolation de ces contrées est exprimée quelquefois. occasionnellement et sans déclamation, dans des lettres contemporaines des saints, d'une manière qui fait frémir. Le pape Gélase (496) parle de l'Émilie, de la Toscane et d'autres provinces, où l'espèce hamaine a été presque absolument anéantie; saint Ambroise, des villes de Bologne, Modène, Reggio et Plaisance, qui sont demeurées désertes, aussi bien que tout le pays qui les entouroit. Ceux qui ont vu de nos jours la Campagne de Rome savent quelle peut être la désolation d'un pays ruiné, plus encore par de mauvaises lois que par des calamités étrangères. En étendant à l'Italie le tableau qu'ils ont eu sous les yeux autour de son ancienne capitale, ils comprendront quel étoit l'aspect du royaume d'Odoacre.

L'usurpation d'Odoacre avoit relâché le lien qui attachoit les provinces, plus éloignées de l'Occident, à l'empire; mais elle ne l'avoit pas brisé. Plusieurs districts de l'Espagne, et surtout sur les côtes. étoient demeurés également indépendans des Suèves et des Visigoths; quelques villes même de l'Afrique avoient échappé aux Vandales ; des provinces étendues au centre de la Gaule n'obéissoient ni aux Francs, ni aux Bourguignons, ni aux Visigoths; les provinciaux mêmes, qui étoient actuellement envahis par ces peuples barbares, les regardoient plutôt, selon l'expression légale employée en assignant leurs quartiers, comme leurs hôtes que comme leurs maîtres; ils ne crovoient pas avoir cessé d'être Romains : ils en conservèrent longtemps encore le nom, le langage, les lois et les mœurs. Tous tournoient leurs regards vers Constantinople, tous reconnoissoient pour empereur Zénon (474-491), qui avoit succédé à Léon (457-474) sur le trône de l'Orient. Mais les empereurs grecs avoient échappé, par un heureux hasard bien plus que par leur habileté, à l'orage qui grondoit autour d'eux ; ils ignoroient les langues occidentales ; ils méprisoient ces provinces qu'ils appeloient déjà barbares ; ils n'en connoissoient point, ils n'en comprenoient point les intérêts; ils n'avoient aucun moyen de les défendre, presque aucun de les gouverner, aucune chance d'en tirer de l'argent : aussi les abandonnèrent-ils à l'administration des hommes riches ou de famille sénatoriale, qui prenoient le titre de comtes de chaque cité, qui flattoient l'empereur par leur correspondance, et qui étoient flattés en retour par des titres impériaux : ces comtes de l'Occident agissoient presque comme des souverains indépendans.

Ægidius, comte de Soissons, parott avoir été, pendant la décadence de l'empire, un des plus puissans, parmices seigneurs gaulois, qui devoient à leur richesse une sorte de souveraineté. Il remporta plusieurs avantages sur les Visigothis, à la tête des Francs accoutumés à servir à la solde de Rome, et cette circonstance a donné lieu de dire qu'il avoit régné sur les Francs pendant l'exil de Chilpérie, père de Clois-Son fils, Afranius Sygrius, gouverna de même Soissons avec le titre de comte pendant les dix ans qui suivirent la chute de l'empire romain (476-486). Il s'y trouvoit rapproché des Francs, anciens alliés de l'empire et accoutumés à servir à sa solde; mais il n'avoit plus à leur offirir ni combats ni pillages. Les Francs, sans faire la guerre, avoient cependant étendu leur frontière dans la se-

conde Belgique; ils étaient maîtres de Tournai, de Cambrai, de Térouane, de Cologne ; et , dans chacune de ces villes, ils avoient un roi différent : tous ces petits rois se disoient issus d'un Mérovée. Meer-wig, ou héros de la mer, dont l'existence, demi-fabuleuse, doit être plutôt rapportée à la première apparition des Francs, vers l'an 250, qu'au milieu du ve siècle où on la fixe communément. Parmi eux on distinguait un jeune homme, à peine âgé de vingt ans, mais signalé par sa figure et par sa hardiesse, qui régnoit depuis cing ans sur les Francs de Tournai. Son nom était Clovis (Chlod-wig) ; il étoit fils d'un Childéric qui s'étoit fait chasser par ses mauvaises mœurs, mais que sa tribu avoit rappelé ensuite lorsque l'âge avoit calmé ses passions. Il suivoit, comme toute sa race, le culte des dieux de la Germanie : mais son âme enthousiaste étoit prête à admettre également tous les prodiges que d'autres prêtres lui raconteroient, toutes les croyances qu'ils lui enseigneroient. Il proposa aux guerriers de Tournai, qui étoient de la tribu des Saliens, d'aller partager les richesses de ces Romains, leurs voisins, qui ne savoient ni les défendre eux-mêmes, ni les employer à payer des défenseurs. Tout au plus trois ou quatre mille guerriers levèrent la francisque (c'étoit leur bache d'armes), et se déclarèrent prêts à le suivre. Ragnacaire, autre roi franc qui occupoit Cambrai, vint avec ses guerriers joindre le même étendard. Ils envoyèrent défier Syagrius : le comte romain n'étoit pas assez redoutable pour qu'il valût la peine de recourir contre lui aux avantages de la surprise; cependant il occupoit la frontière; ce qui restoit encore au nord de la Seine de soldats qui se disoient Romains, ou légionnaires, ou lètes, ou fédérés, s'assemblèrent à ses ordres : les armées se rencontrèrent. Syagrius fut battu. et les Francs prirent et pillèrent Soissons. Syagrius, dans sa fuite, traversa la Seine : mais les villes situées entre cette rivière et la Loire. quoique se disant aussi romaines, n'avoient point songé à leur sûreté future; elles n'avoient point de soldats, de trésor, ou de moyens de résistance : Svagrius, n'obtenant d'elles aucun secours, passa aussi la Loire, et s'avança jusqu'à Toulouse, pour demander l'assistance d'Alaric II , qui régnoit depuis deux ans sur les Visigoths. Les conseillers de ce roi encore enfant crurent le moment favorable pour anéantir ce qui restoit aux Romains de puissance ; ils chargèrent de chaînes Syagrius, et le renvoyèrent à Clovis, qui le fit mourir en prison.

C'est à peu près là tout ce que nous pouvons jamais savoir sur les combats qui anéantirent la domination romaine dans la Gaule, et qui fondèrent la monarchie française. Nous ne sommes plus désormais. comme en suivant les fastes des Romains, appelés à choisir parmi les richesses historiques, à combiner, à concilier, à extraire. La douleur et la honte avoient réduit presque tout l'Occident au silence. Oui pouvoit désirer de conserver les détails de ces révolutions, dont chaque crise révéloit les vices du peuple et du gouvernement? Les Germains ne savoient pas écrire, les Romains ne le vouloient pas. Un seul homme, un prélat et un saint, Grégoire, évêque de Tours, à la fin du siècle suivant, a entrepris de nous faire conneître l'origine de la monarchie française, et en même temps il éclaire presque seul le reste de l'Occident. Il a été tour à tour abrégé, copié, amplifié. du VII° siècle jusqu'à nos jours; mais tous ses commentateurs nous égarent, loin de pouvoir nous servir de guides ; c'est à lui seul que nous devons recourir; son récit barbare doit nous suffire; il nous peindra en même temps, et les mœurs du siècle, et les opinions de l'Eglise d'alors; et s'il ne se compose presque que d'un tissu de crimes horribles, ne nous hâtons pas d'en détourner les yeux : il est bon de savoir tout ce que l'homme peut craindre des révolutions diverses de la société humaine. Nous estimerons davantage les vertus de nos contemporains et le bonheur dont nous jouissons; nous souffrirons avec plus de patience les maux résultant de toutes les institutions des hommes, quand nous saurons ce qu'ont été réellement nos ancêtres.

Clovis s'étoit établi à Soissons; le riche butin qu'il avoit partagé entre les guerriers vaiqueurs, et qui salon l'usage des Francs, avoit étédistribué par le sort en portions égales à tous les soldats, avoit attiré de nouveaux aventuriers sous ses étendards. Aucun autre des rois francs ne paroissoit l'égaler en activité et en courage, et le Germain étoit toujours maître de choisir le chef dont il voudroit partager les périls à la guerre. Près d'un tiers de la Gaule, de l'Oise jusqu'à la Loire, étoit abandonné sans défense au pillage ou aux conquétes des Francs. Nous n'avens point l'histoire de leur progrès anse ces provinces. Malgré la foiblesse et la pusillanimité des Romains, aune armée de quatre mille guerriers ne pouvoit occuper à la fois leurs campagnes et leurs cités. Quatorze ans s'écoulèrent depuis la première victoire de Clovis sur Syagrius jusqu'au temps où la Loire, la

Moselle, le Jura, et le Rhin furent les bornes de sa domination. Durate ce temps (486-500), les villes romaines entrèrent en négociation avec lui, pour altéger le joug qu'elles deroient porter; elles lui envoyèrent des députés, et, par un tribut, elles achetèrent sa protection. De leur oblé, les évêques songèrent à convertir le roi auquel lis devoient oblér; lis trouvèrent bientôt que son âme étoit accessible au fanstieme qu'ils vouloient lui inspirer, que n'étant point encore chettien il n'avoit de partialité pour aucune secte, et qu'il seroit par conséquent plus favorable aux orthodoxes que les rois des Bourguignons et des Visigoths, qui étoient ariens. Ils résolurent de profiter de son amour pour les femanes, pour le gagner à eux, en le faisant divorer d'avec la mêre, Franque et paienne, de son fils alié; et Aurélianus, confident gaulois et chrétien, de Clovis, négocia son mariage avec Clotitiée.

Les rois barbares ne se marioient qu'avec des épouses de race royale, et Clovis auroit dédaigné la fille d'un sujet. Il n'étoit pas encore assez puissant pour obtenir celle d'un roi vandale, bourguignon ou visigoth : mais Clotilde étoit tout à la fois de sang royal et persécutée. Le roi des Bourguignons, Gondicaire, mort en 463, avait laissé quatre fils, qui, tous, portèrent le nom de rois, et qui commandèrent les armées ou partagèrent les conquêtes de leur nation. Mais Gondebaud, l'ainé de ces quatre princes, fit successivement périr ses trois frères. Après avoir surpris deux d'entre eux. Chilpéric et Godemar, dans leur résidence à Vienne, il tua de sa main Chilpéric. qui s'étoit rendu prisonnier ; il fit lier une pierre au cou de sa femme, et la précipita dans le Rhône; il fit trancher la tête à ses deux fils, et jeta leur corps dans un puits; deux filles demeurèreat prisonnières, et l'une d'elles étoit Clotilde. Godemar, l'autre frère de Gondebaud, s'étoit réfugié dans une tour : le barbare fit amasser au bas des matières combustibles, et l'y brûla tout vivant. Le quatrième frère, Godegésile, ne périt que dix ans plus tard.

Clotide, échappée au désastre de sa maison, étoit, à ce qu'on croit, prisonnière à Genève. Elle avoit été élevée par un évêque or-hodoxe; elle étoit belle, elle étoit enthousiaste, et elle croyoit pouvoir hair saintement son persécuteur, moins encore parce qu'il avoit massacré ses parens que parce qu'il étoit arien. Elle dissimula cette haine au moment de son mariage; car Gondebaud, selon l'usage des rois, croyoit ses crimes oubliés des qu'il les avoit oubliés lui-même,

et il accorda sa nièce à Clovis, comme un gage d'union entre les deux nations et les deux familles. Il connoissoit mal cette nièce, que les prêtres ont nommée sainte Clotifie : aucun espace de temps aucune réconciliation, aucun bienfait ne pouvoit déraciner de son cœur la haine qu'elle avoit concue. Le mariage fut célébré en 493, et trente ans après elle demanda et obtint la vengeance pour laquelle elle avoit toujours soupiré.

La confiance que les évêques des Gaules avoient placée dans les charmes de Clotilde fut couronnée par le succès; elle convertit son époux; elle lui persuada d'abord de faire baptiser ses enfans; elle l'engagea ensuite à recourir à la protection de son dieu dans un moment de danger. Les Allemands avoient envahi, en 496, le pays situé entre la Meuse et la Moselle. C'étoit pour les Francs une guerre nationale : toutes leurs tribus se rassemblèrent, et livrèrent bataille aux agresseurs, à Tolbiac, à quatre lieues de Cologne. Ils fléchissoient cependant, et paraissoient sur le point d'être mis en déroute, lorsque Clovis invoqua le dieu de Clotilde. Sur ces entrefaites. le roi des Allemands fut tué, ses guerriers offrirent de se ranger sous les étendards de Clovis, ct de le reconnaître pour leur roi. Les deux peuples, ayant la même langue, les mêmes mœurs et la même origine. pouvoient aisément s'unir, et Clovis revint du champ de Tolbiac à la tête d'une armée bien plus nombreuse que celle qu'il y avait conduite. ou qu'aucune qu'il cût jamais commandée. Il étoit en effet reconnu pour roi par ses ennemis, et pour supérieur par les autres rois francs jusqu'alors ses égaux. De retour à Soissons, sa nouvelle capitale, Clovis se rangea parmi les catéchumènes de saint Remi, l'archevêque de Reims. Ses guerriers, entraînés comme lui par la croyance universellé du peuple au milieu duquel ils vivoient, par les miracles qu'ils entendoient attester, par la magnificence du culte catholique. s'engagèrent à suivre son exemple. Le jour de Noël 496, il se rendit avec son armée, composée de trois mille guerriers seulement, à la cathédrale de Reims, où saint Remi répandit sur lui l'eau lustrale, en disant ces paroles, qui nous ont été conservées : « Courbe ta tête. 6 » Sicambre ! avec humilité. Adore ce que tu as brûlé, et brûle ce

Sicambre I avec humilité. Adore ce que tu as brûlé, et brûle ce
 que tu as adoré. »
 La joie du clergé fut immodérée dans toutes les Gaules, en appre-

La joie du clergé ful immodérée dans toutes les Gaules, en apprenant la conversion de Clovis : c'étoit un défenseur, un vengeur, un persécuteur de leurs rivaux qui étoit rendu aux orthodoxes, au moment où ils en avoient le plus besoin; car l'empereur Zénon, à Constantinople, et tous les rois barbares, à Ravenne, à Vienne, à Toulouse, à Carthage, dans l'Espagne et la Germanie, ou étoient engagés dans quelque hérésie, ou étoient paiens. C'est à ce titre que le roi des Francs a été appelé le fils alné de l'Églies. Saint Avitus, archevêque de Vienne sur le Rhône, écrivit à Clovis : Votre foi est notre victoire. Il étoit sujet des Bourguignons, mais il se flattoit déjà que Clovis attaqueroit ses maîtres; et tout le clergé des Gaules, soit qu'il obéit aux Visigoths ou aux Bourguignons, montra le même zèle pour le triomphe futur de Clovis.

En même temps, la confédération des villes armoriques, qui jusqu'alors s'étoit défendue par ses propres armes contre les barbares, demanda à traiter avec Clovis; elle fit alliance avec lui, ou même elle s'incorpora à sa nation, et les Armoriques furent unis aux Francs sur un pied d'égalité. Tout ce qui restoit de sodadats barbares épars dans les Gaules, qui jusqu'alors avoient suivi les étendacis de Rome sous les noms de lètes ou de fédérés, fut de même adopté par la nation des Francs, et le nouveau roi vit la domination de son peuple s'étendre jusqu'à l'Océan, jusqu'à la Loire, qui le séparoit des Visigoths, jusqu'aux montagnes autour de Langres, qui le séparoit des Visigoths, jusqu'aux montagnes autour de Langres, qui le séparoit des Francs indépendans.

L'étendue de ces conquêtes auroit pu satisfaire l'ambition du petit chef de trois mille guerriers; mais Clovissavoit qu'il ne maintiendroit son crédit parmi ses compagnons d'armes que par de nouvelles victoires, et en leur offrait un nouveau butin à partager. Plusieurs soldats s'affligocient de la soumission des provinces romaines; chacune de celles sur lesquelles Clovis étendoit sa protection étoit soustraite à l'avidité des pillards : il falloit les convaincre que, malgré l'étendue qu'il donnoit à sa domination, il resteroit en Gaule des provinces à saccager, des propriétés à diviser, des sujets à réduire en esclavage. Clovis chercha querelle aux deux nations qui partageoient avec lui l'empire des Gaules; mais avec la politique à laquelle II dut ses succès, bien plus encore qu'à sa valeur, Il commença par les diviser et les tromper, avant de les surprendre.

Clovis s'attaqua d'abord aux Bourguignons; des deux frères qui gouvernoient cette nation, l'un, Godegésile, avoit fixé sa résidence à Genève; l'autre, Gondebaud, à Yienne. Le royaume n'étoit pas divisé entre eux, mais chacun avoit cherché à s'attacher un grand nombre de guerriers ou de leudes : ce nom, qui répondoit à celui de fidèles, désignoit alors ces partisans engagés par des bienfaits. Chacun, se défiant de son frère, s'étoit écarté de lui autant qu'il avoit pu, soit pour se mettre plus à l'abri des complets fraternels, seit pour jouir plus en liberté des voluntés alors attachées au pouvoir royal. De cette orainte réciproque vint l'usage universel parmi les barbares de désigner les rois, non par le nom d'une province, mais par celui d'une capitale, L'un éteit roi à Genève, l'autre roi à Vienne, mais tous deux étoient rois des Bourguignons, Clovis, en 500, séduisit Godegésile : il l'engagea à se séparer de Gondebaud, au moment où les Francs seroient aux mains avec ses compatriotes, et il lui promit de l'aider à ce prix à s'établir seul sur le trêne des Bourguignons. Puis il déclara la guerre à cette nation, et il mena les Francs au combat. Les deux peuples se rencontrèrent sur les bords de l'Ousche, près de Dijon : mais au moment où la bataille alloit s'engager. Godegésile déserta avec tous ses lendes les drapeaux nationaux, pour passer sous ceux de Clovis: Gondebaud, déconcerté, fut mis en fuite, et ne se crut en sûreté que lorsqu'il se fut enfermé dans les murs d'Avignon. Godegésile s'empressa d'entrer à Vienne, dans le palais de son frère. et de s'y mettre en possession de toutes les richesses qu'il y trouvoit rassemblées, tandis que Clovis, poussant ses ravages jusque dans la Provence, arrachoit les vignes, brûloit les oliviers, enlevoit les paysans, et chargeoit les soldats de butin. Lorsqu'il essaya cependant de se rendre maître d'Avignon, il trouva les murailles trop fortes, ses soldats trop ignorans dans l'art des sièges, et il fut contraint d'accepter de Gondebaud quelque composition, moyennant laquelle il se retira sur les bords de la Seine, avec toutes les richesses dont ses troupes s'étoient chargées. Gondebaud, 'délivré de la crainte des Francs, marcha aussitôt sur Vienne avec un grand nombre de Bourguignons, indignés de la trahison de son frère. Il fut introduit dans la ville par un aquéduc : Godegésile, effrayé, s'étoit retiré dans une église; Gondebaud l'en fit arracher, et le fit massacrer, avec l'évêque qui lui avoit donné asile ; il fit périr dans d'horribles supplices tous ceux qu'il accusa d'avoir participé aux trahisons de son frère, et son antorité fut de nouveau reconnue par toute l'armée des Bourguignons.

Clovis n'avoit pas fait de conquête, il n'y prétendoit pas pent-être, mais il avoit enrichi son armée ; au bout de peu d'années il la mena à une autre expédition. Alaric 41 régneit sur les Visigoths, et il s'étoit élevé entre lui et les Francs quelques contestations. Clovis jui proposa une conférence dans une fle de la Loire, près d'Amboise; il régla tous leurs différends, il le rassura pleimement sur ses projets; une paix perpétuelle entre les Francs et les Visigoths fut confirmée par des sermens mutuels; puis, de retour parmi les siens, il réunit au champ de mars, entre Paris et Soissons, ses guerriers en assemblée souveraine, au printemps de l'an 507. « Je ne puis souffirir, leur dit-il, que ces ariens (les Visigoths) possèdent la meilleure partie des Gaules; allons sur eux, et quand, avec l'aide de Dieu, nous les aurons vaincus, nous réduirons leurs terres sous notre domination a et leurs personnes en esclavage..» De plus longs discours n'étoient pas nécessaires pour entraîner les Francs à la guerre; ils choquèrent leurs armes en l'air, et le sulvient.

Clovis avoit trompé son ennemi par un parjure; mais pour attirer la bénédiction du ciel sur ses armes, il annonca qu'il puniroit de mort tout soldat qui enlèveroit sans paver, même un brin d'herbe, du territoire de Tours : car ce pays étoit sous la protection immédiate de saint Martin. L'Église ne balançoit point alors entre les deux mérites de la bienfaisance envers les moines et de la probité. Saint Grégoire de Tours assure que la marche de Clovis fut constamment dirigée et facilitée par des miracles. Le chœur perpétuel des moines, le psallentium, qui chantoit nuit et jour les psaumes dans l'église de Tours, annonca sa victoire par une prophétie. Une biche dirigea son passage au travers des eaux de la Vienne: une colonne de feu conduisit la marche de son armée sur Poitiers. Ce fut dix lieues au delà de cette ville que Clovis rencontra les Visigoths, commandés par Alaric II ; il les vainquit dans les plaines de Vouglé (507); leur roi même fut tué, et toute leur armée mise en déroute. La plus grande partie des possessions des Visigoths, entre la Loire et les Pyrénées, fut ravagée par les Francs : ils parurent même s'attacher quelque temps à faire la conquête de ces provinces; mais dans une guerre de quatre ans, sur laquelle nous n'avons aucun détail, ils en reperdirent une partie, et à la fin du règne de Clovis, en 511, il n'y avoit guère plus d'une moitié de l'Aquitaine qui reconnût son autorité.

Les autres rois des Francs ne pouvoient déjà plus être considérés comme les égaux de Clovis. Quelques-uns avoient combattu à ses côtés, mais auçun n'avoit montré les talens d'un grand général ou à cette mollesse qui corrompt si vite les barbares arrivés à l'opulence. Cependant Clovis les regardoit toujours comme ses rivaux; il craignoit l'inconstance du peuple, qui pourroit chercher en eux un protecteur contre lui. Il craignoit les talens qu'eux ou leurs enfans pourroient développer un jour, ou le contraste de leur douceur avec sa cruauté. Il résolut de s'en défaire. Il commenca par Sigebert, roi des Ripuaires, son compagnon d'armes, qui régnoit à Cologne: il persuada, en 509, au fils de ce malheureux roi, Clodéric, qui l'avoit accompagné à la guerre des Visigoths, d'assassiner son père, lui promettant de l'aider ensuite à recueillir les fruits de ce parricide. Le crime fut commis, mais Clovis se hâta d'en désavouer l'auteur, qu'il fit poignarder à son tour; et assemblant aussitôt les Ripuaires. il fut élevé par eux sur un bouclier, et proclamé comme leur roi. Peu après, Clovis dressa des embûches à Cararic, qui régnoit à Térouane : s'étant d'abord emparé de sa personne, il le fit ordonner prêtre, ainsi que son fils; mais peu après il fit trancher la tête à l'un et à l'autre. Il séduisit par des présens les leudes de Ragnacaire, qui régnoit à Cambrai, et l'ayant fait conduire devant lui enchaîné, aussi bien que son frère : « Comment as-tu pu, lui dit-il, déshonorer ainsi » notre lignée, en te laissant garrotter? Ne valoit-il pas mieux » mourir honorablement? » Et en même temps élevant sa hache. il lui en abattit la tête. « Et toi, dit-il au frère de Ragnacaire, si tu » avois défendu ton frère, tu ne serois pas aujourd'hui prisonnier » avec lui; » et aussitôt il le frappa à son tour d'un coup mortel. Il fit encore tuer beaucoup d'autres rois chevelus qui étoient à la tête de tribus moins considérables ; puis, feignant de se repentir de sa barbarie, il annonca qu'il prenoit sous sa protection tous ceux qui avoient échappé au massacre : il espéroit découyrir ainsi si quelqu'un de ses parens avoit conservé la vie, pour s'en défaire aussi ; mais tout avoit péri, et son œuvre étoit accomplie. Ainsi, dit saint Grégoire, à qui nous empruntons le récit de toutes ces horreurs, et dont les sentimens peignent encore mieux que la narration l'esprit du siècle. « ainsi Dieu faisoit tomber chaque jour quelqu'un de ses » ennemis entre ses mains, et étendoit les limites de son royaume, » parce qu'il marchoit avec un cœur droit devant le Seigneur, ct » qu'il faisoit ce qui plaisoit à ses yeux. » (L. xI, c. 40.) Clovis, en effet, a été considéré par la plus grande partie du clergé des Gaules comme un saint : c'est à une suite de miracles qu'on a attribué ses succès et la fondation de la monarchie française qu'il accomplit. Parmi ces miracles, cependant, il v en a un plus célèbre que tous les autres, et en commémoration duquel a été célébrée jusqu'à nos jours la cérémonie du sacre. On a raconté qu'une fiole, la sainte ampoule, fut apportée du ciel par une colombe blanche, à saint Remi, pour en oindre le roi; mais cette fable n'a commencé à s'accréditer que dans le 1x° siècle. Clovis montroit en toute occasion à ce clergé, qui embrassoit sa cause avec tant de chaleur, un respect et une déférence sans bornes : il avoit pris sous sa protection spéciale, dans des lettres qui nous ont été conservées parmi la collection des conciles, non-seulement la personne et les propriétés des évêques et des prêtres, dans tous les pays où il portoit la guerre, mais jusqu'à celles de leurs maîtresses et de leurs enfans; il avoit déchargé de toute imposition les biens de l'Église, et il avoit consulté les conciles sur l'administration de son royaume.

Nous serions dans une grande erreur si nous comparions cette administration à rien de ce que nous voyons dans les monarchies modernes. Clovis régnoit sans ministère et sans aucun établissement civil; il n'étoit point le roi des Gaules, mais le roi des Francs cantonnés dans les Gaules : il étoit le capitaine d'une armée souveraine. capitaine en même temps électif et héréditaire; car si, d'une part, les soldats n'appeloient à cette haute dignité qu'un descendant de Méroyée, de l'autre, ils ne vouloient confier leur fortune et leur vie qu'au plus habile ou au plus heureux. Si Clovis leur avoit paru indigne de leur choix, sa tête seroit bientôt tombée sous la francisque, comme celle des rois dont lui-même s'étoit défait. Cette armée souveraine avec laquelle il régnoit, à peu près comme le dey d'Alger régnoit par les ianissaires, n'abandonnoit jamais les armes pour l'agriculture : elle ne s'étoit point partagé les propriétés ou les personnes des Gaulois; en se répandant ainsi sur un grand territoire, elle se seroit bientôt anéantie. Elle restoit réunie, ou du moins ses cantonnemens étoient toujours rapprochés ou de Soissons ou de Paris, selon que l'une ou l'autre ville étoit la résidence de Clovis. En général, elle étoit logée chez les bourgeois, et elle y vivoit dans le luxe et les plaisirs brutaux, qui avoient le plus d'attrait pour des soldats barbares, jusqu'à ce que les richesses acquises dans chacune de ses expéditions fussent dissipées; alors elle pressoit son roi de la conduire contre quelque autre ennemi. Comme la nation des Francs n'avoit point émigré tout entière, ainsi que celles des Bourguignons et des Visigoths, il n'y avoit point de familles à établir, point de partage des terres à faire; ce n'étoit que successivement, lorsque quelque vétérans cretiorit du service, qu'il demandoil la concession de quelque terre déserte; et le roi en avoit toujours pius à distribuer qu'il ne trouvoit de demandeurs. Souvent aussi le soldat se servioit lui-même, et, la francisque à la main, il se défisioif du propriétaire dont la maison ou la terre lui plaisoient, sachant bien que si, par hasard, il venoit à être poursuir et condamné pour ce meurtre, la loi ne l'obligeroit qu'à une amende, un widrigild de 100 sous d'or, environ douze cents francs pour le meurtre d'on propriétaire romain.

L'armée, toujours réunie, n'étoit pas appelée à délibérer seujement dans ce qu'on nommoit proprement le champ de mars, ou la revue qui se faisoit au commencement du printemps, mais dans toutes les occasions publiques, pour la paix, pour la guerre, pour les lois, pour les jugemens. Les Romains n'étoient point admis à ces assemblées, ils n'avoient aucune part à la souveraineté : mais ils avoient pour eux toutes les ressources de l'intrigue et de la flatterie auprès du roi, toutes les places de finance ou de correspondance qui exigeoient leur éducation et leur connoissance des lettres, toutes les places enfin de la hiérarchie ecclésiastique; et dans ces diverses carrières, non-seulement ils conservèrent, ils augmentèrent souvent la fortune qu'ils avoient reçue de leurs pères : aussi le temps ne tarda pas d'arriver où les rois francs leur accordèrent de préférence leur conflance. Les villes continuèrent à se gouverner suivant les lois romaines, avec leurs curies ou municipalités. Clovis envoyoit cependant à toutes celles qui s'étoient mises sous sa protection un officier franc, qui se nommoit graf ou grafio, et qui répondoit à peu près au comte des Romains. Il surveilloit la municipalité, il percevoit quelques revenus royaux, et il présidoit les assemblées partielles des Francs, les plaids où se rendoit la justice, lorsque quelque troupe de Francs se trouvoit établie dans la viile. Dans les campagnes enfin, le peuple étoit esclave comme avant la conquête; il travailloit pour le propriétaire, ou franc, ou romain, sur le patrimoine duquel il se trouvoit placé. La guerre seulement, tout en détruisant les citoyens, avoit multiplié les captifs ; le sort commun des prisonnlers étoit l'esclavage, et une brillante expédition transportoit souvent, des bords du Rhône à ceux de la Seine, des troupeaux de malheureux destinés à travailler pour le maître qui voudroit les acheter.

- Après avoir fait toutes ces choses, poursuit Grégoire de Tours,
   Clovis mourut à Paris (27 novembre 511). Il fut enseveli dans
- » l'église des Saints-Apôtres, aujourd'hui Sainte-Geneviève, qu'il
- » avoit fondée de concert avec la reine Clotilde. Il avoit en tout
- » régné trente ans, dont cinq seulement depuis la bataille de Vouglé,
- » et il avoit accompli sa quarante-cinquième année. »

\$2. 5

## CHAPITRE IX.

1000



Les Goths et les Francs jusqu'au milieu du vie siècle. - 493-561.

Le torrent de l'inondation des barbares avoit roulé ses flots du Levant au Couchant : l'impulsion première lui avoit été donnée dans la Scythie; il avoit suivi les rivages de la mer Noire, et dévasté cette vaste presqu'île Illyrique sur une des côtes de laquelle étoit bâtie la nouvelle capitale de Constantin. Presque tous les peuples qui avoient conquis l'Occident avoient d'abord exercé leur furie sur l'empire oriental : telle fut la marche des Goths de toute dénomination, des Vandales, des Alains, des Huns, et cependant l'empire d'Orient survécut à la tempête, et celui d'Occident succomba. Le premier n'étoit pas plus belliqueux, il n'étoit pas mieux gouverné, il n'étoit pas plus peuplé ou plus riche; il ne lui restoit pas même. comme à l'autre, de glorieux souvenir, ou les étincelles d'un vieux patriotisme qu'une administration vertueuse pût faire revivre. Le sénat de Constantinople, image imparfaite de celui de Rome, fut toujours bas et tremblant; le caractère des grands comme celui du peuple fut toujours servile ; les empereurs affectèrent toujours le langage du plus insolent despotisme : tout chrétiens qu'ils étoient, ils continuèrent à se faire encenser comme des divinités; et les ambassadeurs de Théodose II , au moment même où ils alloient implorer la paix aux pieds d'Attila, s'engagèrent avec ses ministres dans une querelle dangereuse, parce qu'ils déclarèrent qu'il étoit impie de comparer Attila, qui n'étoit qu'un homme, avec leur empereur Théodose, qui étoit un dieu. Quand on compare, au ve siècle, les Grecs qui se soutinrent, aux Romains qui succombèrent, on ne leur trouve ni plus de talens, ni plus de vertus, ni plus de force : ils n'eurent donc que plus de bonlieur.

Depuis l'extinction de la race du grand Théodose (450), le trône de Constantinople fut occupé durant une période de soixante-dix-sent ans, jusqu'au temps de Justinien, par cinq empereurs : Marcien, de 450 à 457; Léon, jusqu'en 474; Zénon,-491; Anastase.-518. et Justin,-527. Presque tous, arrivés à l'extrême vieillesse, furent foibles d'esprit autant que de corps, élevés au trône par des femmes et dominés par elles : l'histoire ne donne sur eux que fort peu de lumière. Quelques écrivains contemporains paroissent s'être perdus; mais le peu-que nous savons sur ces cinq règnes ne cause pas beaucoup de regrets sur ce que nous ne pouvons plus savoir. La Thrace et toute la partie européenne de l'empire furent durant ces soixantedix-sept ans exposées à de fréquens ravages; mais les vastes provinces d'Asie, et l'Egypte, avec les fles de la Grèce, n'eurent à souffrir que des vices de leur administration. Ce n'étoit presque que par la frontière de l'Euphrate que toutes ces vastes régions pouvoient être attaquées, et l'empire des Sassanides de Perse se trouvoit, durant la même période, soumis à une administration également foible : aussi les deux empires demeurèrent presque toujours en paix l'un avec l'autre. Les rois persans de cette période, Phirouz, de 457 à 488; Balasch, -491; Xobad, -531, ne nous sont presque connus que de nom; ils furent engagés dans des guerres dangereuses avec les Huns blancs, ou Euthalites, au nord et à l'est de la mer Caspienne, qui ne leur laissèrent point la liberté de tourner leurs armes contre les Romains.

Mais des frontières de l'empire d'Orient, durant cette même période, partit un nouveau peuple pour se jeter sur les provinces qui avoient appartenu à l'empire d'Occident, et changer encore une fois leur organisation. La conquête de l'Italie par les Ostrogoths se lie avec les règnes des empereurs Zénon et Amastase, et elle dépendit en partie des résolutions de leurs conseils.

Tandis qu'une partie de la nation des Goths, ceux qui avoient habité les régions occidentales, ou les Visigoths, s'étoient, sous la conduite d'Alarie, hardiment avancés sur les terres de l'empire et qu'ils avoient ensuite trouvé un établissement dans une partie de la Gaule et de l'Espagne, les Goths orientaux, ou Ostrogoths, étoient restés au delà du Danube; ils avoient subi le joug d'Attila; mais comme ils n'avoient ni trésors ni villes à piller, et qu'ils ne pouvoient

offrir à leurs nouveaux maîtres d'autres richesses que des soldats valeureux, ils avoient bientôt été associés aux exploits du Tartare. qui les appeloit ses sujets. Trois frères, rois des Ostrogoths, Walamir. Théodémir et Widimir, avoient suivi Attila dans ses expéditions, et contre la Thrace et ensuite coutre la Gaule. Après la mort du roi des Huns, ils recouvrèrent sans effort leur indépendance. Ils occupojent alors les contrées désolées de la Pannonie (Autriche et Hongrie ). L'impulsion reçue des Huns, les guerres où ils avoient été entraînés, les marches qu'ils avoient accomplier tout au travers de l'Europe, leur avoient fait abandonner l'agriculture; les habitudes d'oisiveté et de prodigalité contractées dans les opulentes provinces qu'ils avoient longtemps ravagées . les rendoient presque incapables de reprendre une vie industrieuse, et dans ces riches campagnes de Hongrie, dont le plus léger travail suffit pour exciter la fertilité, une nation moins nombreuse que les seuls habitans de quelqu'une des villes qu'ils y avoient détruites, ou de celles qu'on y voit de nos jours, étoit sans cesse exposée à la famine. Leurs besoins excitant leur ranacité, ils opprimoient d'autant plus durement le petit nombre d'habitans demeurés dans ces vastes provinces qu'ils éprouvoient plus de besoins; ils en faisoient disparoître plus rapidement la race, et, après avoir dévoré la substance des agriculteurs leurs sujets, ils retombojent dans leur première misère. Théodoric, le fils de Théodémir, un des trois frères, avoit été donné en otage à l'empereur Léon, et élevé à Constantinople, L'exemple d'un grand empire encore maître des arts les plus précieux et d'immenses richesses ne fut point perdu pour lui. Son esprit, avide d'instruction, saisit chez les Romains tout ce qu'il y avoit à recueillir encore sur les arts de la guerre et ceux de l'administration. Toutefois il ne se soumit point aux pédagogues grecs, il s'éleva lui-même, au lieu de se laisser élever par eux, et il n'apprit pas même à écrire. Vers 475, il succéda à son père, et, comme ses deux oucles étoient morts aussi, il se trouva à la tête de toute la nation des Ostrogoths. Il ne voulut pas laisser éprouver plus longtemps à ses compatriotes les misères des déserts de la Paunonie, il rentra à leur tête dans les terres de l'empire d'Orient ; il inspira à Zénou assez de crainte pour lui faire acheter son amitié. Il lui rendit ensuite des services importans dans les révoltes qui troublèrent son règne; mais plus tard, provoqué ou par quelque manque de foi, ou par la seule inconstance et l'impatience de ses soldats, il tourna de nouveau ses armes contre l'empire, et il ravagea la Thrace avec une cruauté qui laisse sur sa mémoire une tache honteuse. On accusa les Goths d'avoir, durant cette expédition, coupé la main droite aux paysans capitis, pour les reudre incapables de tenir désormais les cornes de leur charrue.

Théodoric ne pouvoit vivre en paix, et Zénon, son adversaire, ne savoit à quelle condition terminer une guerre qu'il n'avoit plus la force de soutenir, lorsque le roi des Ostrogoths proposa à l'empereur de Byzance de l'autoriser à conquérir l'Italie, et à la gouverner selon les lois, si ce n'est sous la dépendance de l'empire. Zénon se crut heureux de se délivrer à tout prix d'une armée aussi redoutable; il abandonna Odoacre aux armes des Ostrogoths, et il laissa dans le traité éventuel conclu avec le roi son vassal assez d'ambiguité pour sauver la dignité de l'empire sans compromettre l'indépendance de Théodoric. L'armée des Ostrogoths, et avec elle toute leur nation, se mit en mouvement de la Thrace, au commencement de la campagne de 489, avec le dessein de traverser la Mœsie, la Pannonie et les Alpes Juliennes pour entrer en Italie. Des tribus errantes de Bulgares, de Gépides et de Sarmates occupoient ces régions, autrefois peuplées et opulentes. Les Ostrogoths, durant une marche de sept cents milles, furent quelquefois obligés de les combattre ; mais, d'autre part, ils furent joints sur la route par de nombreux aventuriers que la réputation de Théodoric attiroit sous ses étendards. Lorsque cette redoutable armée descendit des Alpes du Friuli. Odoacre ne démentit point sa réputation d'activité, d'habileté et de bravoure : il défendit l'Italie comme elle n'avoit de lougtemps été défendue : il n'abandonna la possession de la campagne qu'après la perte de trois batailles rangées. Il se retira alors, avec les plus fidèles de ses partisans, dans la forteresse de Ravenne: il v soutint un siège de trois ans: il fut enfin contraint de se rendre, le 5 mars 493. Les conditions qu'il obtint furent honorables et avantageuses; mais il éprouva bientôt que la foi des traités est une vertu presque inconnue aux barbares. Les héros eux-mêmes, dans un temps où l'opinion est sans force et la morale sans principes, ont rarement balancé entre leurs intérêts et leurs sermens. Théodoric, qu'on peut regarder comme le plus loyal et le plus vertueux de ces conquérans barbares, fit poignarder Odoacre à l'issue d'un festin de réconciliation.

Le roi des Ostrogoths, maître de l'Italie, se rendit bientôt maître

également des régions situées entre le Danube et les Alpes, qui complètent le système de défense du pays qu'il gouvernoit. Il obtint aussi des Vandales, par la seule terreur de son nom, la restitution de la Sicile. Alors il donna à sa nouvelle conquête l'organisation la plus sage et la plus équitable que les vainqueurs du Nord eussent encore accordée aux régions du Midi, où ils s'établissoient. Au lieu d'opprimer un peuple par l'autre, il s'efforça de tenir la balance égale entre eux, et de conserver à chacun, de développer même les prérogatives qui les distinguoient. Il réserva dans son entier la liberté germanique des Goths. leurs jugemens populaires, leurs lois d'origine scandinave, leur organisation militaire et judiciaire en même temps, qui réunissoit des citovens d'un même canton, pour délibérer et juger dans la paix pour combattre dans la guerre. Il leur confia exclusivement la défense de l'État, et. à la fin de sa vie, il alla jusqu'à faire ôter aux Romains des armes dont ces derniers se montroient toujours peu empressés à se servir, pour les donner seulement aux barbares. Mais en même temps. il voulut attacher de nouveau les Ostrogoths à l'agriculture : pour cela. il leur distribua des terres, sous l'ancienne condition germanique, qui lioit tout citoven propriétaire à la défense de son pays. Il v auroit eu en Italie bien assez de terres désertes pour établir convenablement trente ou quarante mille familles nouvelles, car on peut douter que Théodoric en conduistt davantage avec lui : mais ces guerriers, désaccoutumés du travail, ne se seroient jamais soumis aux fatigues d'un défrichement. Ils eurent donc un libre choix sur les propriétés romaines : seulement Théodoric ne permit point qu'on ôtât au citoyen romain plus du tiers de son héritage. Peut-être aussi, et les expressions de l'historien Procope peuveut à cet égard faire naître un doute. imposa-t-il au cultivateur romain l'obligation de livrer à son mattre barbare seulement le tiers de sa récolte: alors il auroit le mérite d'avoir introduit de nouveau en Italie le système des colons partiaires ou métavers, auxquels cette contrée doit la prospérité de sa population agricole. Le législateur s'occupa avec soin de réunir dans l'Ostrogoth les habitudes domestiques du cultivateur avec les exercices et la discipline du soldat : il voulut lui communiquer les arts des Romains , non sa science ou sa littérature : « Car. disoit-il, celui qui a tremblé devant » la baguette d'un régent tremblera toujours devant une épée, »

Théodoric conserva aussi à ses sujets romains ce qu'ils appeloient leur liberté, sayoir : le nom de la république, le sénat, les consuls, les magistratures, les lois, le langage, et jusqu'aux habits de Rome. Il avait assez vécu dans l'empire pour concevoir quels avantages il pourroit retirer de cette organisation, quels impôts lui payeroient ses sujets romains, tandis que les Goths demeuroient exempts de toute taxe; quelle supériorité ses sujets romains conserveroient sur les Goths dans l'administration, dans la correspondance, dans la diplomatie. Avec leur aide, avec l'industrie des Romains, animée par la protection de lois égales et par l'activité d'un grand bomme, il fit exploiter d'anciennes mines d'or et de fer, probablement en Pannonie ou en Istrie; il rendit du lustre à l'agriculture, il fit travailler au desséchement des marsis Pontins, il ranima le commerce et les manufactures, il rétablit les postes impériales, qui n'étoient point alors destinées à l'utilité de tous, mais seulement à l'avantage du gouvernement, et de ceux à qui il accordoit des ordres gratuits pour des chevaux.

Dans une visite qu'il fit à la ville de Rome, en l'an 500, et où il fut complimenté par le sénat et le peuple, il destina des sommes annuelles à la conservation des monumens romains, et il pourvut à leur protection contre la cupidité de ceux qui les regardoient déjà comme une carrière d'où ils pourroient tirer les matériaux de nouvelles constructions; il rétablit même d'une manière moins somptueuse, il est vrai, mais toujours avec d'assez grands frais, les distributions de vivres au peuple de Rome, et les spectacles, qui ne lui étoient pas moins chers que le pain. Cependant il n'avoit point fixé sa résidence dans cette ancienne capitale: il partageoit son temps entre Ravenne, la forteresse essentielle de son royaume, le dépôt de ses arsenaux et de ses trésors, et Vérone, l'objet de ses affections, et la ville d'où il crovoit pouvoir le mieux veiller à la défense de l'Italie. De là vient que dans le plus ancien des poëmes allemands, celui des Nibellungen, il est désigné sous le nom de Diétrich von Bern, qu'on s'accorde à traduire Théodoric de Vérone, car Berne n'existoit pas alors.

Quoique élevé dans la foi arienne, Théodoric non-seulement accorda une entière tolérance aux catholiques, il se prêta même aux désirs intolérans du clergé romain, et il ne permit au peuple conquis d'autre culte que le catholique. Il sut distribuer avec tant d'art parmi le clergé les récompenses et les prélatures, qu'il le maintint presque usqu'à la fin de sa vie dans l'obéissance et la fidélité. Il s'étoit aussi proposé de rendre du lustre au sénat romain et de l'attacher à sa monarchie ; son succès fut complet au commeu cement de son règne, mais ceux qu'il croyoit avoir gagnés lui échappèrent à la fin. Les évêques et les sénateurs, trompés par les ménagemens qu'il avoit eus pour eux, se crurent plus importans, plus redoutables qu'ils n'étoient réellement. Les sénateurs étoient toujours entourés du lustre de leurs immenses richesses ; leur orgueil s'enfloit au souvenir de l'antiquité de leur race. à laquelle, dans les derniers siècles, ils attachoient beaucoup plus de prix, justement parce que moins d'actions éclatantes pouvoient la relever. Ils se crurent encore d'antiques Romains, non-seulement les descendans, mais aussi les égaux des maîtres du monde : ils commencèrent à rèver une liberté sans égale garantie, sans force publique et sans courage; ils s'engagèrent dans des complots obscurs pour rétablir, non la république, mais l'empire. Théodoric, que la prospérité avoit rendu irritable, et l'âge défiant, punit, sur des soupçons peutêtre plutôt que sur des preuves, ceux dont les projets ou les désirs lui parurent des trahisons. La fin de son règne est souillée par la condamnation de Boëthius et de Symmachus, tous deux sénateurs, tous deux consulaires, tous deux faits pour honorer le dernier âge de Rome. Boëthius, qui languit longtemps dans une prison à Pavie, avant de périr d'une mort cruelle y composa (en 524) le livre sur la Consolation, qu'on lit encore aujourd'hui avec plaisir. Dans le même temps, Théodoric, provoqué par la persécution des ariens à Constantinople. étoit sur le point, à ce qu'on assure, de se laisser entraîner à commencer une persécution contre les catholiques en Italie, lorsqu'il mourut, le 30 août 526.

Durant un règne de trente-trois ans, Théodoric fit plusieurs fois par ses lieutenans la guerre avec succès, pour repousser les attaques des Grees, de quelques harbares du Danube, des Bourguignons et des Fraucs. Cependant il se proposoit moins d'étendre sa monarchie par des conquétes que de la faire prospérer au dedans; et en effet, grâce à la longue paix dont il la fit jouir, à ses sages lois, et aux ressources immenses qu'offroit un pays redevenu neuf en quelque sorte par barbarie, où tout travail étoit assuré d'une ample récompense, la population de son royaume fit des progrès rapides. A la fin de son règue, on compta que la nation des Ostrogoths avoit deux cent mille hommes en âge de porter les armes, ce qui supposoit près d'un million de population totale. Il ne faut point oublier qu'elle s'étoit recrutée par les aventuriers et les soldats qui, de toutes les nations barbares,

accourcient pour partager la richesse et la gloire dont la faisoit jouir Théodorie. Elle occupioi alors non-seulement l'Italie et la Sicile, mais les provinces de Rhétie et de Norique jusqu'au Danube, l'Istrie de l'autre côté de l'Adriatique, et la Gaule méridionale jusqu'au Rhône. On ne sait point quelle étoit, à la même époque, la population romaine de ces États, mais il parolt qu'elle s'étoit aussi beaucoup auxmentée.

Les négociations de Théodoric s'étendoient dans toute la Germanie, et jusqu'à la Suède, d'où ses compatriotes étoient sortis originairement, et d'où il arrivoit chaque jour de nouveaux émigrans. La volumineuse collection des lettres de son secrétaire Cassiodore nous a été conservée : et quoiqu'on ne puisse s'empêcher de regretter que le style pompeux de ce rhéteur voile sans cesse la vérité sous des figures ou sous un étalage d'érudition antique, on trouve cependant, dans ces douze livres, de précieux documens sur l'administration intérieure, les mœurs du temps, et les relations diplomatiques des nouveaux États. Il est digne de remarque que le latin étoit employé pour ces relations, entre des peuples qui ne l'entendoient point eux-mêmes. Nous avons des lettres adressées par Cassiodore, au nom de Théodoric (l'an 506), aux rois des Warnes, aux rois des Hérules, aux rois des Thuringiens, qui tous étoient encore complétement barbares, et qui vivoient au delà du Danube, pour les intéresser aussi bien que le roi des Bourguignons, à la défense d'Alaric II, roi des Visigoths, contre Clovis. Ces rois avoient enfin dû reconnoître les avantages des lettres et des communications qu'elles établissoient entre des hommes séparés par d'immenses distances, dont les intérêts étoient semblables. Mais comme leur langue n'avoit point d'alphabet, que non-seulement ils ne savoient pas l'écrire, mais que personne ne le pouvoit, ils prenoient des esclaves romains pour secrétaires, et ils communiquoient dans une langue quelquefois également inconnue aux deux correspondans.

Théodoric, qui s'étoit fait céder par les Bourguignons une grande partie de la Provence, et entre autres la ville d'Arles, où il avoit rétabli un préte des Gaules, comme il y en avoit eu un au temps de l'empire, avoit cherché à protéger, contre les Francs, sou gendre, Alaric II, roi des Visigoths d'Espagne et d'Aquitaine, avec lequel il confinoit sur les rives du Rhône. Mais trompé, ainsi que ce jeune roi, par les sermens de Clovis, il n'avoit pu prévenir la lataille de

Vouglé et la ruine des Visigoths en Aquitaine: il se hâta du moins de leur envoyer du secours. Lo fils naturel d'Alaric avoit été mis sur le trône, parce qu'il étoit en âge de porter les armes, tandis qu'Amalaric, son fils légitime et fils de la fille de Théodoric, n'étoit eucore qu'un enfant. Ce motif, qui pouvoit être bon pour les peuples, ne satisfaisoit pas le roi des Ostrogoths; il fit couronner son petit-fils, et agissant dès lors commes ont tueur, il gouverna l'Espagne et la Gaule méridionale aussi bien que l'Italie. Le jeune Amalaric cependant avoit établi sa résidence à Narbonne; une cour, des officiers royaux rappeloient aux Visigoths qu'ils formoient toujours un peuple indépendant, tandis que des succès presque constans qu'ils obtenoient contre les Francs, dans une petite guerre sur leurs frontières, les attachoient au grand protecteur qui donnoit du lustre à leur monarchie.

Si Théodoric avoit eu un fils auquel il pût transmettre la domination d'une aussi grande partie de l'Europe, au lieu de n'avoir que deux filles, ce seroit probablement aux Goths qu'auroit été réservé l'honneur de relever l'empire d'Occident; mais la fortune, presque toujours si favorable à ce prince, celui entre les rois barbares qui eut le plus de vraie grandeur, lui refusa un héritier auquel il put transmettre sa puissance.

Il mourut le 30 août 526, et son règne passa comme un brillant météore, qui disparoît sans exercer sur les saisons aucune influence durable. Les deux nations des Visigoths et des Ostrogoths, qu'il avoit réunies, se divisèrent de nouveau à sa mort. Amalaric, déjà âgé de vingt-cinq ou vingt-six ans, demeura à Narbonne, d'où il gouverna PEspagne et la partie de la Gaule située entre le Rhône, le Lot et les Pyrénées; Athalaric, son autre petits-fils, âgé à peine de quatre ou cinq ans, demeura à Ravenne, sous la tutelle de sa mère Amalasonthe. à la tête des Ostrogoths de l'Italie et de la Provence

La ruine des barbares est plus rapide que celle des peuples civiisés, parce que leur corruption est plus prompte. Ils doivent leurs vertus à leur situation plus qu'à leurs principes : ils sont sobres, vaillans, actifs, parce qu'ils sont paurres et élevés à la dure. La richesse, au contraire, n'a pour eux en réserve que des jouissances physiques; car ils ne sont point en état de partager les jouissances intellectuelles des peuples civilisés, et avec l'opulence commencet tous leurs vices. Mais notre instruction n'exige point que, pour jugor de leur décadence, nous la suivions dans tous ses honteux détalls : Il nous suffira de dire sur les Visigoths que, depuis la mort du grand Théodoric iusqu'au règne d'Athanagilde, qui transféra le siége de la monarchie à Tolède (526-554), quatre rois se succédèrent sur le trône : Amalaric régna de 526 à 531, Theudis mourut en 548. Theudiscle en 549, et Agila en 554. Tous périrent assassinés par la main de leur successeur. En Italie, sept rois des Ostrogoths succédèrent à Théodoric jusqu'à la destruction de la monarchie par Bélisaire, en 554, savoir : Athalaric, qui régna de 526 à 534 ; Théodat. dont le règne finit en 536; Vitigès en 540, Hildebald en 541, Eraric en 541, Totila en 552, et Téja en 554. Le sort de la plupart ne fut pas plus heureux; mais nous aurons occasion de lui donner un peu plus d'attention en suivant, dans un prochain chapitre, les conquêtes de Justinien. A la même époque, nous verrons la chute des Vandales d'Afrique ; nous allons voir celle des Bourguignons dans les Gaules. Aucune lueur n'éclaire encore les révolutions intérieures ou de la Grande-Bretague ou de la Germanie, et, après la mort de Théodoric. tout l'intérêt dans l'Occident se concentre sur l'histoire des Francs.

Le rapide accroissement de la monarchie des Francs est un phénomène d'autant plus remarquable qu'ils ne furent nullement secondés. depuis la mort de Clovis, ou par les vertus ou par les talens de leurs chefs, et très-peu par les qualités propres à la nation. Les Francs, au moment de la conquête de la Gaule, étoient parmi les plus barbares entre les barbares, et ils le demeurèrent longtemps. Ils se distinguoient entre les autres par un extrême mépris pour les peuples qu'ils avoient conquis, et par la dureté avec laquelle ils les traitoient. Les Visigoths avoient fait compiler, pour régir leur monarchie, un extrait assez détaillé du code de Théodose, qui servoit alors de loi à l'empire; les Ostrogoths avoient publié leurs lois propres, qui se rapprochoient peut-être davantage de celles de la république romaine. et qui montroient une attention soutenue au droit et à la manière de rendre la iustice; les Bourguignons, plus rudes que les Goths. avoient publié leurs lois nationales, plus empreintes que les précédentes de l'état sauvage pour lequel elles avoient été faites, mais cependant équitables, et surtout égales entre les vainqueurs et les vaincus. Les Francs publièrent aussi leurs lois, et ce furent les plus barbares de toutes. Le code pénal des peuples germaniques se réduisoit à l'échelle des amendes; tout se rachetoit par une compensation

pécuniaire, wehrqild, argent de défense, ou widerqild, argent de compensation : mais les Francs, soit saliens, soit ripuaires, estimèrent seuls le sang des Romains à la moitié et souvent à moins de la moitié du sang du barbare. Le meurtre et toutes les autres offenses furent punis dans cette proportion. Cet affront public fait, dans la législation même, aux peuples vaincus, étoit d'accord avec le reste de leur conduite : ils méprisoient, avec l'instruction des Latins, et leur langue, et tous leurs arts, et toutes leurs sciences; ils étoient violens, brutaux, sans pitié, et la pesanteur de leur joug n'étoit rachetée que par leur respect pour les prêtres. Mais cette haute vénération pour l'Eglise, et leur sévère orthodoxie, d'autant plus facile à conserver que, ne faisant aucune étude, et ne disputant jamais sur la foi, ils ne connoissoient pas même les questions controversées, leur donnèrent dans le clergé de puissans auxiliaires. Les Francs se montrèrent disposés à hair les ariens, à les combattre et les dépouiller sans les entendre; les évêques, en retour, ne se montrèrent pas scrupuleux sur le reste des enseignemens moraux de la religion : ils fermèrent les veux sur les violences, le meurtre, le déréglement des mœurs: ils autorisèrent en quelque sorte publiquement la polygamie, et ils prêchèrent le droit divin des rois et le devoir de l'obéissance pour les peuples.

Mais les Francs étoient vaillans, nombreux; car la population s'étoit rapidement accrue dans les Gaules; bien armés, passablement instruits dans l'ancienne discipline romaine, d'après leur long service dans les armées de l'empire, et presque toujours victorieux dans les combats. Les liens de leur association étoient si relâchés, leur obéissance ou aux rois ou aux lois sembloit tellement volontaire, ils étoient tellement affranchis et d'impôts et de devoirs sociaux, qu'aucun barbare ne crovoit perdre aucun de ses priviléges nationaux en entrant dans leur association. D'autre part, les Francs, qui, dans leur premier établissement au delà du Rhin, avoient été formés d'une confédération de petits peuples, étoient très-accoutumés à l'idée d'admettre de nouyeaux confédérés : ils ne demandoient à ceux qui vouloient faire partie de leur association que de marcher sous les mêmes drapeaux quand il leur conviendroit de faire la guerre; du reste, ils ne changeoient point leur organisation intérieure, ils ne leur envoyoient point de gouverneurs, ils ne destituoient point leurs rois ou leurs ducs héréditaires, ils ne faisoient chez eux de levées forcées ni d'hommes ni d'argent, et ils les admettoient seulement à la participation du pouvoir et de la gloire.

C'est de cette manière que, pendant l'espace d'un demi-siècle que comprend le règne des quatre fils de Clovis (511-561), toute la Germanie se trouva apparteuir à l'association des Francs, sans avoir été conquise. Le royaume de Clovis, fondé par des soldats aventuriers dans quelques villes de la Belgique, avoit pour limites le Rhin : sa tribu étoit composée de Saliens, et peut-être aussi de Sicambres; mais il n'est point sûr que d'autres Saliens indépendans de lui ne fussent pas restés dans leurs anciennes demeures sur la droite du Rhin, It n'est question, dans toute l'histoire de son règne, ni des Chauces, ni des Chérusques, ni des Chamaves, ni d'aucun des anciens peuples francs que nous savons avoir formé la confédération primitive. Ils étoient tous demeurés indépendans dans la partie de la Germanie que, d'après eux, on nomma Franconie; tous, dans le demi-siècle suivant, entrèrent avec joie dans une confédération qui, sans leur faire perdre aucun de leurs droits, leur assuroit de nouveaux avantages.

Au delà des Francs, situés sur le Rhin et dans la Franconie, se trouvoient les Frisons, sur les bords de l'Océan ; les Saxons, vers les bouches de l'Elbe, qui, les uns et les autres, commencèrent aussi à se dire Francs, ou du moins à marcher avec eux dans la première moitié du vi siècle; ensuite les Allemands ou Souabes, près des sources du Rhin, les Bayarois sur les bords du Danube, qui tous contractèrent pacifiquement les mêmes engagemens, sans apporter aucun changement à leur organisation intérieure, si ce n'est qu'il est probable que leurs chefs quittèrent alors le titre de rois qu'ils laissèrent aux fils de Clovis, pour prendre celui de ducs. Les Thuringiens sculs, entre tous les peuples germaniques, furent soumis par les armes. Ils avoient de leur côté fondé une puissante monarchie des bords de l'Elbe et de l'Undstrut à ceux du Necker, ils s'étoient associés les Warnes et les Hérules, et il y avoit entre eux et les Francs une rivalité de gloire, et d'anciennes offenses à venger. On rapporte la guerre de Thuringe aux années 528 et 530. Les fils de Clovis profitèrent, pour attaquer cette nation, de la dissension de ses chefs, et les fratricides royaux qui composent presque seuls à cette époque l'histoire de toutes les monarchies. Trois frères gouvernoient les Thuringiens : Baderic, Hermanfroi et Berthaire. Ils s'étoient récemment convertis au christianisme, et Hermanfroi avoit épousé une nièce du grand Théodoric, io d'Italie. Celle-ci, accoutumée chez les Goths à ce que la couronne passat toujours à l'aîné des princes, reprochoit à son mari de se contenter d'un trône divisé. Hermanfroi, se rendant un jour à la saile des festins, trouva la table à moitié découverte. Et comme il en demandoit la raison à sa femme : « Tu te plains, lui dit-elle, de n'avoir que la » moitié d'une table, et tu ne te plains pas de n'avoir que la » moitié d'un royaume. » Hermanfroi entendit ce reproche; pour saitsaire sa femme, il surprit d'abord son frère Berthaire, et le poi-guarda; il s'entendit ensuite avec Thierri, j'un des fils de Clovis, pour attaquer Baderic, qu'il fit également périr; mais il ne voulut point alors donner au roi franc la récompense qu'il lui avoit promise : la guerre s'engagea, et Hermanfroi, vaincu, périt avec toute sa famille, non point cependant dans une bataille, mais par trahison, dans une conférence demandée par son ennemi.

Nous avons avancé dans cette histoire sans nommer les nouveaux rois des Francs, et en effet il est pénible d'arrêter ses regards sur des princes dont nous n'avons à raconter que des actes de perfidie ou de cruauté. Quatre fils avoient succédé à Clovis : Thierri, Clodomire, Childebert et Clothaire, dont l'ainé avoit vingt-cinq ans, le cadet treize ou quatorze. Tous quatre décorés d'une longue chevelure, tous quatre nommés rois, ils s'étoient établis dans quatre villes différentes, mais rapprochées : à Paris, Orléans, Soissons et Metz, afin d'y jouir avec moins de contrainte des plaisirs du trône, d'avoir chacun un palais et des officiers séparés, et d'être moins habituellement menacés par le poignard ou le poison fraternel. La monarchie n'étoit point divisée comme la royauté. Les Francs formoient toujours un seul peuple. Les rois avoient trop peu de part au gouvernement en temps de paix, pour que la division du pouvoir royal fût presque aperçue de leurs sujets. A la guerre, chacun avoit ses leudes, ses guerriers qu'il s'attachoit par des faveurs particulières; et dans les expéditions générales, les Francs suivoient celui des rois en qui ils avoient le plus de confiance. Les provinces étoient cependant divisées entre les frères, mais d'une manière si bizarre qu'il faut bien reconnoître que cette division n'avoit pas pour but le gouvernement. C'étoient les tributs des villes romaines, c'étoient les biens de terre qui étoient divisés, plutôt que les États; chacun des frères avoit voulu avoir sa part des vignes et des olíviers du Midi, comme des prairies et des forêts du Nord, et leurs possessions se trouvoient entremèlées dans toute l'étendue des Gaules de telle sorte qu'on pouvoit à peine faire dix lieues sans changer de domination.

La vie des quatre frères ne fut pas égale : l'alué, Thierri, qui n'étoit point dis de Cloitide, mais d'une mattresse ou d'une femme païeune de Clovis, mourut en 534 ; il eut pour successeur son fils Théodebert, qui mourut en 547, et auquel succéda Théodeberd, for de Théodebert, mort suss enfanse en 538. Le second des rois francs, Clodomire, fut tué dans la guerre de Bourgogne, en 526. Le troisème, Childebert, mourut en 558, et Clothaire, qui survécut à tous les autres, recueillit et réunit tous leurs héritages; il ségan seul sur les Francs jusqu'en 561. Il seroit difficie et peu avantageux de fiser dans se mémoire cette liste nécrologique. Le gouvernement des quatre fils de Clovis ne fut proprement qu'un seul règne, qui comprend un demi-siècle (511-561).

Les quatre frères se tendirent réciproquement des embûches, mais ils ne se firent point la guerre. Nous verrons bientôt qu'ils étoient peu avares du sang de leurs proches; il est probable cependant que les Francs n'auroient pas voulu, pour leurs intérâts privés, descendre à des hostilités entre eux. Ces rois eurent peu d'occasions de signaler leurs talens militaires. Cependant ils conduisirent quelques expéditions : Thierri et Clothaire en Thuringe ; Childehert dans la Gaule narbonnaise; Théodebert en Italie. Ils y enrichirent leurs soldats par le piliage, et ils maintinrent la réputation de la valeur nationale. Cette valeur, au reste, se signaloit plus souvent encore dans des expéditions volontaires où des aventuriers s'engageoient sous des chefs qu'ils avoient choisis, pour participer au pillage de l'Italie, alors disputée entre Bélisaire, général de Justinien, et les Ostrogoths. Ces expéditions diverses n'avoient en quelque sorte que des résultats individuels, savoir : la fortune ou la mort de tel ou tel guerrier ; si ce n'est cependant que les Ostrogoths renoncèrent à la possession de la Provence, et que cette partie importante des Gaules fut soumise aux Francs dès l'an 536. Mais une autre conquête plus avantageuse encore fut celle de la Bourgogne, et celle-là fut le résultat d'une guerre nationale, en même temps que d'une vengeance de famille.

Gondebaud, roi des Bourguignons, le même qui avoit massacré ses trois frères, avoit continué à régner seul sur cette nation, de l'an 500 à l'an 516, et saint Avitus, archevêque de Vienne, son sujet, l'avoit exhorté, dans une lettre que nous avons encore, à calmer ses remords pour ces fratricides; il lui disoit de « ne plus » pleurer avec une piété ineffable sur les funérailles de ses frères, » puisque c'était le bonheur du royaume qui diminuoit le nombre » des personnes royales, et ne conservoit au monde que celles-là » seules qui suffisoient à l'Empire. » Gondebaud s'étoit dès lors montré un roi habile et juste. Il avoit protégé ses sujets romains, et il avoit pourvu à ce que leurs droits fussent désormais respectés. Quand il mourut, en 516, son fils Sigismond recueillit son héritage. embrassa lui-même l'orthodoxie, et engagea le plus grand nombre des Bourguignons à se convertir aussi. Sigismond, que l'Église a reconnu comme saint, et qu'elle révère encore aujourd'hui, fut le fondateur du couvent de Saint-Maurice en Valais, qu'il combla d'immenses richesses. Nous ne savons presque autre chose sur son règne de huit ans que cette fondation, et la précipitation avec laquelle il fit étrangler son fils Sigéric, pendant son sommeil, sur de faux soupçons qu'il avoit conçus contre lui. Il vivoit en paix, tout occupé de ce qu'on nommait alors des bonnes œuvres, c'est-à-dire des pénitences et des aumônes aux moines, lorsque sainte Clotilde, veuve de Clovis, qui s'étoit aussi retirée du monde pour se consacrer tout entière à la religion, auprès du tombeau de saint Martin à Tours, suspendit ses prières, pour venir en 523 à Paris, où ses trois fils étoient réunis : et voici, selon le saint évêque Grégoire de Tours, le langage qu'elle leur tint :

« Faites, mes chers enfans, que je n'aie point à me repentir de la » l'injure que j'ai reque il y a trente-trois ans, et vengez avec con-» stance la mort de mon père et de ma mère. » Les trois fils jurèrent de servir le ressentiment de leur mère; ils attaquèrent les Bourguignons, et les ayant défaits, dans un combat, ils arrètèrent raint Sigismond, qui s'étoit déjà revêtu d'un habit de moine, et qui cherchait à se rendre au couvent de Saint-Maurice; après l'avoir retenu guelque temps prisonnier, Clodomire le fit jeter dans un puits, près quelque temps prisonnier, Clodomire le fit jeter dans un puits, près

Un frère de Sigismond, nommé Godemar, avoit rassemblé les Bourguignons fugitifs. A leur tête il repoussa les Francs. Clodomire revint l'attaquer en 524, mais il fut tué dans la bataille de Véséronce; les Francs, découragés, demandèrent à traiter avec les Bourguignons.

d'Orléans, avec sa femme et ses deux enfans.

Godemar fut reconnu, et continua huit ans encore à réguer en pair ; mais en 532 les Francs l'attaquèrent de nouveau, le firent prisonnier dans une bataille, le traitèrent comme on traitait alors les rois prisonniers; toute la Bourgogne fut soumise, et dès lors les Bourguignons, tout en conservant leurs lois et les magistratures qui leur étoient propres, commencèrent à marcher sous les étendards des Francs.

La vengeance de sainte Clotilde étoit accomplie sur les enfans et les petits-enfans de ses oppresseurs, mais sa joie fut empoisonnée. Clodomire étoit tué; son frère, Clothaire, qui avoit déjà deux femmes, épousa la veuve de Clodomire, nommée Gondioque; et il remit les trois fils de son frère, encore en bas âge, à sainte Clotilde, pour qu'elle les fit élever. Il restoit seul alors à la tête des Francs, avec son autre frère Childebert. Il craignoit que les fils de Clodomire ne réclamassent un jour l'héritage de leur père. Les deux frères se réunirent, à Paris, pour consulter sur leurs intérêts ; ils firent demander à leur mère de leur envoyer les trois enfans, pour qu'ils les montrassent au peuple et les fissent reconnoître pour rois. Clotilde les envoya, en effet, avec un nombreux cortége d'officiers de leur maison, et de jeunes pages de leur âge qu'elle faisoit élever avec eux. Arcadius, sénateur auvergnat, et l'un des confidens de Childebert, revint bientôt à elle avec des ciseaux et une énée nue. l'invitant à décider elle-même ce qu'il falloit faire de ses petits-fils. Dans un mouvement d'indignation et de désespoir, Clotilde s'écria qu'elle aimeroit mieux les voir morts que tonsurés et enfermés dans un cloître. Cette réponse fut acceptée comme un consentement par ses deux fils. Clothaire, saisissant par le bras l'aîné des deux princes, qui étoit à peine âgé de dix ans, le lança par terre, et lui plongea son couteau dans l'aisselle; le plus jeune saisit alors les genoux de Childebert, en lui demandant grâce. Childebert était touché, et les yeux baignés de larmes, il imploroit à son tour la grâce de l'enfant ; mais Clothaire, en fureur, s'écria : « C'est toi qui m'as excité, et tu m'abandonnes ! » Livre-moi cet enfant, ou tu périras pour lui. » Childebert, en effet, le repoussa par terre, et Clothaire l'y égorgea. Tous leurs pages, leurs nourriciers et leurs domestiques furent massacrés en même temps, et Childebert partagea ensuite avec Clothaire l'héritage de Clodemire. Un troisième fils de celui-ci nommé Clodoald, avoit échappé aux recherches de ses deux oncles. Il demeura longtemps caché : enfin, parvenu à l'âge de raison, il se coupa lui-même

les cheveux, reçut l'habit religieux, et rentrant en France après la mort de Clothaire, il y bâtit le couvent qui porte son nom : c'est celui de Saint-Cloud.

Après avoir appris les crimes des premiers rois des Francs, on voudroit les voir subir immédiatement la punition qu'ils avoient méritée, mais cette satisfaction nous est rarement accordée. Les nations sont bientôt punies de leurs vices et de leurs crimes ; pour elles la morale est la même chose que la politique; mais les individus dont nous voyons seulement le commencement de l'existence sont soumis à une autre rétribution : parmi eux les puissans imposent souvent silence tout ensemble à la voix de leur conscience, à l'opinion publique et à la postérité. Childebert et Clothaire s'étoient mis audessus des remords; bien plus, ils étoient confirmés dans cette tranquillité d'âme par les assurances que leur donnoient les moines, qu'ils combloient de biens. « Lorsque, » disoit Clothaire dans un diplôme de l'an 516, en faveur du couvent de Réome, « lorsque, avec une » âme dévote, nous prêtons l'oreille aux pétitions de nos prêtres. » quant à ce qui concerne les profits des églises, nous pouvons nous » confier que nous aurons Jésus-Christ pour rémunérateur de tous » les biens que nous leur ferons 1, » Tel étoit le christianisme qu'on enseignoit à Clothaire, et la confiance dans laquelle on l'élevoit : tandis qu'on fermoit les yeux sur les meurtres que nous avons déjà vus, sur ceux que nous verrons encore; tandis qu'on lui permettoit d'épouser tout ensemble, Radegonde, fille du roi des Thuringiens, qu'il avoit fait périr ; Chemsène, mère de son fils Chramne ; Gondioque, veuve de son frère Clodomire; Wultrade, veuve de son petit-neveu Théodebald, Ingonde et Aregonde. Il faut pourtant convenir que les évêques firent quelques objections quand il épousa Wultrade, et l'obligèrent, au bout de peu de mois, à la donner en mariage à Gariwald, duc de Bavière ; mais quant aux autres mariages, le saint évêque de Tours les raconte dans le langage de l'Ancien Testament.

- « Clothaire avoit déjà reçu Ingonde en mariage, dit saint Gré-» goire, et il l'aimoit uniquement, lorsqu'elle lui fit une requête en
- » lui disant : Mon seigneur a fait de sa servante ce qu'il lui a plu : il l'a
- » appelée à son lit; maintenant, pour accomplir sa mercy, que mon

<sup>1</sup> Diplôm., t. IV, p. 616.

- » seigneur et mon roi écoute ce que sa servante lui demande. Elle le
   » prie de vouloir bien choisir, pour Aregonde ma sœur, sa servante.
- » prie de vouloir bien choisir, pour Aregonde ma sœur, sa servante,
   » un homme riche, afin que son alliance ne m'humilie point, mais
- » que, m'exaltant au contraire, je puisse servir mon seigneur avec » plus de fidélité. Clothaire l'ayant entendue, et étant fort luxu-
- » plus de fidelité. Clothaire l'ayant entendue, et étant fort luxu-» rieux, s'enflamma d'amour pour Aregonde; il se hâta de se rendre
- rieux, s'enflamma d'amour pour Aregonde; il se hâta de se rendre
   à la maison de campagne qu'elle habitoit, et se l'associa en ma-
- » riage. Après l'avoir prise, il revint à Ingonde, et lul dit : Je me
- » suis occupé de la mercy que tu m'avois si doucement demandée.
- » Tu voulois pour ta sœur un mari riche et sage ; je n'en ai point su
- » trouver de meilleur que moi-même : sache donc que je l'ai épou-
- sée; et je pense que cela ne te déplaira pas. Ingonde lui répondit :
   Oue mon seigneur fasse ce qui paroit bien à ses yeux, pourvn que
- » sa servante trouve grâce auprès de son roi. »

La fin de Clothaire fut digne de son commencement. Après vovin partagé quarante-sept ans le trône avec ses frères, il surrécut trois ans au dernier d'entre eux. Childebert, mort à Paris en 558, et qui ne laissoit point de fils. Clothaire s'empressa de chasser en exil la femme de Childebert el ses deux filles, et de chercher en même temps à se venger de son propre fils Chramne, qui s'étoit attaché à Childebert de préférence à lui. Chramne alla chercher un refuge chez les Bretons de l'Armorique, qui refusoient aux Francs l'obéissance, et qui prirent en effet les armes pour la défense du jeun prince; mais les Bretons furnt viances, et Chramne prit de nouveau la fuite. « Il avoit des vaisseaux préparés sur mer, poursuit Gré-a goire de Tours; mais, comme il atroit, pour mettre aussie en sàreté

- » sa femme et ses filles, il fut atteint par les soldats de son père,
- » arrêté et chargé de liens. Lorsqu'on vint l'emener au roi Clothaire,
- » celul-ci ordonna qu'il fut brulé par le feu, avec sa femme et ses
- » filles. Ainsi donc on les enferma dans la chaumlère d'un pauvre » homme; Chramne fut lié et étendu sur un escabeau, avec le linge
- » de l'autel qu'on nomme l'oraire, après quoi l'on mit le feu à la
- » maison, dans laquelle il périt avec sa femme et ses filles.
- » Le roi Clothaire, parvenu à la cinquante-unième année de son » règne, se rendit ensuite, avec de riches présens, aux portes du
- » temple de Saint-Martin. Arrivé à Tours auprès du sépulcre de cet
- » évêque, il confessa toutes les actions dans lesquelles il avoit à se
- » reprocher quelque négligence, et priant avec de grands gémisse-

- » mens, il demanda au saint confesseur d'obtenir la miséricorde du
- » Seigneur pour ses fautes, et d'effacer par son intervention tout ce
- » qu'il avoit pu commettre de répréhensible. Lorsqu'il fut de retour,
- » un jour quil chassoit dans la forêt de Cuise, il fut surpris de la » fièvre, et il revint à son palais de Compiègne. Comme il étoit
- » cruellement tourmenté de la fièvre, il s'écria : Qu'en pensez-vous?
- » quel est ce roi des cieux, qui tue ainsi les grands rois de la terre? » Dans cette souffrance, il expira. Ses quatre fils le portèreent avec
- » beaucoup d'honneur à Soissons, et l'ensevelirent dans la basilique
- » de Saint-Médard. Il mourut un jour après celui qui complétoit
- » l'année depuis que son fils Chramne avoit été mis à mort. »

## CHAPITRE X.

Justinien. - 527-565.

Au milieu de cette période d'obscurité que nous avons entrepris de parcourir : après avoir vu les lumières historiques s'éteindre également dans le Levant et le Couchant; après avoir été abandonnés par tous les historiens de Rome, par toute cette école de rhéteurs et de philosophes qui s'étoit formée pendant les règnes de Constantin et de Julien, nous nous retrouvons tout à coup entourés d'une vive clarté historique qui, du Levant, se répand sur le Couchant, et qui nous montre le monde déjà changé de face; l'époque où le prince des législateurs a donné à l'empire ces recueils de lois qu'on invoque encore dans nos tribunaux. Le règne de Justinien, de 527 à 565, est une des plus brillantes périodes de l'histoire du Bas-Empire : elle a été illustrée par deux écrivains grecs, Procope et Agathias, dont le premier surtout est digne de marcher sur les traces de ces anciens pères de l'histoire grecque, qu'il avoit pris pour modèle. Un des plus grands hommes que présentent les annales du monde, Bélisaire, dont les vertus et les talens semblent également étrangers à la cour de Byzance, également inexplicables au milieu de tant de bassesse et de vices, reconquit sur les barbares l'Afrique, la Sicile, l'Italie; ces provinces où des monarchies puissantes avoient été fondées, et qu'on auroit du croire bien à l'abri des armes méprisées des Grecs. Une législation reconnue par tout l'Occident, par des pays qui n'avoient jamais appartenu à l'empire, ou qui depuis longtemps avoient secoué son joug, mais rejetée depuis des siècles par les peuples auxquels elle étoit destinée, a survécu à cet empire, et a mérité de

nos jours encore le nom de raison écrite. Des monumens des arts dignes d'admiration s'élevèrent à Constantinople et dans toutes les provinces deux cents ans après qu'on avoit cessé de construire, et lorsque tous les peuples ne sembloient plus occupés que de renverser.

Le règne de Justinien, par sa longueur, sa gloire et ses désastres, peut, sous plus d'un rapport, être comparé au règne plus long encore. non moins glorieux ou non moins désastreux, de Louis XIV. Le grand empereur, comme le grand roi, était doué d'une belle figure : il avoit de la grâce et de la dignité dans les manières, et il donnoit à ceux qui l'approchaient l'idée de cette maiesté que tous deux ambitionnoient avec une passion égale; Justinien, comme Louis, savoit choisir les hommes, et les employer dans la carrière qui leur étoit propre. Bélisaire, Narsès, et plusieurs autres moins célèbres, et cependant dignes d'estime, remportèrent pour lui des victoires qui donnèrent au monarque toute la gloire d'un conquérant; Jean de Cappadoce, qu'il chargea de ses finances, y introduisit l'ordre, mais en même temps il porta à sa dernière perfection l'art de dépouiller le contribuable; Thibonien, auquel il confia la législation (527-546), mit à son service son immense érudition, sa justesse d'esprit et la profonde science d'un jurisconsulte, mais aussi toute la servilité du courtisan qui vouloit cimenter le despotisme par les lois. La pompe des édifices de Justinien, où l'on remarquoit plus de faste que de pureté de goût, épuise son trésor; ses monumens illustrent encore sa mémoire, mais leur construction fut plus funeste à ses peuples que la guerre elle-même; les places fortes dont il couvrit ses frontières. et qu'il fit construire de tous les côtés avec des frais énormes, n'arrétèrent point, dans sa vieillesse, les invasions de ses ennemis. Justinien protégea le commerce; pour la première fois, dans l'histoire de l'antiquité, on voit le gouvernement s'occuper de la science économique; on lui doit l'introduction du ver à soie, de la culture du mûrier, et des fabriques d'étoffes de soie, importées de la Chine; par ses négociations soit dans l'Abyssinie, soit dans la Sogdiane, il chercha à ouvrir à ses sujets une route nouvelle pour le commerce de l'Inde, qui les rendit indépendans de la Perse; les progrès qu'il fit faire aux manufactures ne paroissent cependant avoir angmenté ni la richesse réelle ni le bonheur de ses sujets. Justinien, se figurant que les rois ont plus de lumières que le commun des hommes pour juger des matières de foi, voulut que tout l'empire adoptat sa croyance: il persécuta tous ceux qui ne pensoient pas comme lui, et il se priva ainsi des secours de plusieurs millions de bons citoyens qui se réfugièrent chez ses ennemis et leur portèrent les arts de la Grèce. Son règne peut être signalé comme l'époque fatale de l'abolition de plusieurs des plus nobles institutions de l'antiquité. Il fit fermer l'école d'Athènes (529), où une succession non interrompue de philosophes, entretenus par un salaire public, avoient enseigné dès le temps des Antonins les doctrines platonique, péripatétique, stoïque et épicurienne. Il est vrai qu'ils les rattachoient toujours à la religion pajenne. et même à la magie. Il abolit, en 541, le consulat de Rome, dépouillé depuis longtemps de tout pouvoir, et réduit à n'être plus qu'une occasion ruineuse de dépenses, parce que ceux qui en étoient revêtus se crovoient obligés de donner des jeux magnifiques au public. Les fêtes coûtoient fréquemment à chaque candidat au moins deux millions de francs; enfin quelques années plus tard on vit finir aussi. vers 552, le sénat lui-même de Rome. L'ancienne capitale du monde, prise et reprise cinq fois pendant le règne de Justinien, et traitée chaque fois avec un redoublement de barbarie, se trouva tellement ruinée, les familles sénatoriales furent tellement moissonnées par le glaive, par la misère et par les supplices, qu'elles n'essayèrent plus de soutenir la dignité de ce nom antique.

Le règne brillant de Justinien semble bien plus encore que celui de Louis XIV devoir nous convaincre que les périodes de gloire ne sont point celles de bonheur. Jamais homme n'apprêta de plus brillans tableaux aux panégyristes qui, ne considérant qu'une seule face dans les événemens, pouvoient louer l'étendue de ses conquêtes, la sagesse de ses lois, la splendeur de sa cour, la magnificence de ses bâtimens, les progrès même des arts utiles : jamais homme ne laissa de plus tristes contrastes aux historiens, et le souvenir de souffrances plus générales, plus destructives de la race humaine. Justinien conquit les royaumes des Vandales et des Ostrogoths; mais l'une et l'autre nation furent en quelque sorte anéanties par la conquête, et avant qu'il recouvrât une province elle étoit déjà changée en désert par ses armes. Il étendit les limites de son empire, mais il ne put défendre celles qu'il avolt reçues de ses prédécesseurs. Chacune des trente-huit années de son règne fut marquée par quelque invasion des barbares, et l'on a prétendu qu'entre ceux qui tomboient sous le glaive, ceux qui périssoient de misère et ceux qui étoient emmenés en captivité, chaque invasion coûtoit deux cent mille sujets à l'empire. Des fléaux contre lesquels la prudence de l'homme est sans force semblèrent dans le même temps s'acharner contre les Romains, comme pour leur faire expier leur gloire; des tremblemens de terre plus fréquens qu'ils ne l'avoient été dans aucune autre période renversèrent leurs cités. Antioche, la métropole de l'Asie, fut entièrement bouleversée le 20 mai 526, pendant que tous les habitans des campagnes voisines s'y trouvoient réunis pour les processions de l'Ascension, et l'on a affirmé que deux cent cinquante mille personnes avoient été écrasées sous les ruines de ces somptueux édifices : ce fut le commencement d'un fléau qui se renouvela à de courts intervalles jusqu'à la fin du siècle. La peste, d'autre part, apportée en 542 du voisinage de Péluse en Égypte, s'attacha au monde romain avec un tel acharnement que jusqu'à l'an 594 on ne fut pas quitte de ses retours ; en sorte que cette même période, illustrée par tant de monumens, peut être considérée avec effroi comme celle des funérailles de l'espèce humaine.

Justinien étoit né en 482 ou 483, près de Sophia, dans la Bulgarie actuelle ou l'ancienne Dardanie : il étoit issu d'une famille de laboureurs. Son oncle, Justin l'ancien, s'étoit engagé comme simple soldat dans les gardes de l'empereur Léon; la bravoure seule de Justin l'avoit fait avancer de grade en grade dans la carrière militaire jusqu'au plus élevé. Il réussit enfin, le 10 juillet 518, à se faire décorer de la pourpre ; mais déjà il étoit âgé de sojxante-huit ans : depuis longtemps il avoit appelé auprès de lui son neveu, auquel il destinoit son héritage, et dont les talens et la vigueur pouvoient appuyer sa vieillesse. Il l'associa enfin à l'empire, le 1er avril 527, quatre mois avant sa mort. Justinien étoit alors âgé de quarante-cinq ans : il avoit eu le temps d'apprendre auprès de son oncle à connoître les cours et la politique; mais il ne s'étoit point montré aux armées, et, neveu d'un soldat qui devoit à sa bravoure toute sa fortune, il n'avoit jamais fait la guerre en personne. Une fois monté sur le trône, son âge plus avancé, l'étiquette de la cour de Byzance, et les craintes pour sa sûreté, qu'exprimoient les courtisans, le tinrent toujours éloigné des armées. Il fit la guerre pendant trente-huit ans, et ne parut jamais à la tête de ses soldats.

Justinien ambitionna cependant dès le commencement de son règne la gloire militaire; la situation de son empire, les dangers dont il étoit entouré, les menaces des peuples barbares sur presque toutes ses frontières, lui faisoient en effet un devoir de songer de bonne heure à se mettre en état de défense, à rétablir la discipline de ses troupes. la valeur et l'esprit guerrier de ses sujets, à les accoutumer aux armes. et surtout à trouver dans les milices, dans la population même de ses vastes États, ses moyens de défense. L'amour d'une semblable gloire militaire auroit été aussi honorable au chef de l'empire qu'avantageuse à ses sujets : mais ce ne fut point celle qu'ambitionna Justinien : sous son règne comme sous celui de ses prédécesseurs, il fut interdit au citoven de posséder des armes; et si une inquisition domestique ne suffisoit pas pour enlever toutes celles qui pouvoient être conservées au sein des familles, tout exercice militaire du moins fut sévèrement défendu aux bourgeois par un mattre craintif et jaloux : aussi. malgré l'immense étendue de l'empire et la nombreuse population des provinces orientales, les levées d'hommes furent presque impossibles : les grands généraux de Justinien n'entreprirent jamais leurs plus éclatantes conquêtes avec des armées qui passassent vingt mille hommes : ces armées mêmes furent formées presque uniquement d'ennemis de l'empire, engagés sous ses étendards : la cavalerie et les archers de Bélisaire se composoient de Scythes ou Massagètes, et de Persans; l'infanterie, d'Hérules, de Vandales, de Goths, avec un petit nombre de Thraces, les seuls entre les sujets de l'empire qui conservassent quelquefois un reste d'ardeur militaire. Les bourgeois et les paysans ne se montroient pas seulement incapables de combattre pour leurs propriétés et leur vie en rase campagne, ils n'osoient pas même défendre les remparts des villes, les retraites fortifiées que l'empereur leur avoit ménagées sur toutes les frontières; non plus que les longues murailles qui couvroient la Chersonèse de Thrace, les Thermopyles ou l'isthme de Corinthe, Les Bulgares, qui paroissent être d'origine slave, avec un mélange de sang tartare, et qui s'étoient établis dans la vallée du Danube, s'unissant avec d'autres Esclavons toujours restés à la même place, mais qui, comme le roseau, s'étoient courbés sous les vagues de l'inondation et relevoient leur tête dans les champs déserts qu'elle avoit parcourus, étoient devenus assez redoutables pour dévaster l'empire. Ils n'étoient renommés ni pour leur armure, ni pour leur ordonnance, ni pour leur vertu militaire; cependant ils ne craignoient pas de passer toutes les années le Danube pour enlever des captifs et du butin, et de s'avancer jusqu'à trois cents

milles de ses rives; et Justinien regardoit comme un jour de victoire celui où il les décidoit à se retirer avec leur proie.

Une autre partie de l'empire étoit menacée par un ennemi plus formidable, puisqu'il disposoit d'armées bien plus nombreuses, d'immenses richesses, et de presque tous les arts de la civilisation; tandis qu'il faisoit toujours la guerre en barbare exterminateur. Le grand Chosroès Nushirvan, roi de Peres, fut contemporain de Justinien, et son règne se prolonges davantage encore (531-579). Quand il parviat conce, il truvus els obstilités commencées entre les deux nations; cependant sa monarchie, épuisée par des guerres civiles et les invasions des Huns blancs, avoit autant que l'empire besoin de repos et d'une administration plussage. Chosroès signa avez Justinien, en 531, une paix que les deux monarques nommèrent perpétuelle, et l'empereur grec, au lieu d'en profiter pour mettre ses frontières à l'abrid des attaques journalières de ses anciens ennemis, songea immédiatement à la conquête de possessions lointaines qu'il ne pouvoit espérer de défendre ensuite.

L'Afrique la première tenta l'ambition de Justinien. Genséric étoit mort le 24 janvier 477, après trente-sept ans de règne sur Carthage. La couronne des Vandales avait passé successivement à Hunnéric. mort en 484, à Gunthamond jusqu'en 496, à Trasamond jusqu'en 523, qui, tous trois, paroissoient avoir été fils de Genséric, et qui, tous trois, sont représentés comme avant été des ennemis furieux de la foi catholique. Ils exercèrent, dit-on, au nom des ariens, les persécutions les plus cruelles : on les accuse d'avoir fait arracher dès la racine la langue d'un grand nombre d'évêques : il est vrai que des témoins oculaires, non du supplice, mais du miracle, assurent qu'ils n'en souffrirent aucune incommodité, et qu'ils n'eu prêchèrent dès lors qu'avec plus d'éloquence. En 523, Hildéric, petit-fils de Genséric, succéda à son oncle Trasamond; il rappela les évêques exilés, et il fit jouir sept ans les sujets romains d'Afrique d'une administration plus paternelle ; mais les Vandales regrettèrent bientôt la tyranuie qu'ils étoient accoutumés à exercer sur le peuple conquis. Ils accusèrent leur monarque de succomber à une mollesse efféminée, tandis qu'on leur aurait pu reprocher à eux-mêmes de s'être trop tôt accoutumés à toutes les jouissances des pays chauds, à une opulence acquise par le sabre, et dissipée sans retenue et sans pudeur; on ne les voyoit se mouvoir qu'entourés d'esclaves, comme les mameluks de nos jours ; leurs fêtes étoient encore des exercices militaires, mais ils en aimoient la pompe seule, et non les fatigues. Gélimer, du sang royal des Yandales, aigrit leurs ressentimens; il dirigea une insurrection contre Hildéric : ce roi fut arrèté et jeté dans un donjon, et Gélimer s'assit sur le trône à sa place.

La guerre d'Afrique fut entreprise par Justinien sous le prétexte de faire respecter la succession légitime du trône, et de retirer Hildéric de prison. L'empereur étoit encouragé dans ses projets par l'état d'anarchie où sembloit être l'Afrique. Un lieutenant de Gélimer étoit révolté en Sardaigne, et s'y étoit fait couronner comme roi. D'antre part, un Romain africain avait soulevé ses compatriotes à Tripoli, au nom du symbole de saint Athanase, et il y avoit plant l'étendard de l'empire. Justinien étoit, de plus, encouragé par les prophéties des évêques orthodores, qui lui promettaient la victoire; et en mettant Bélisaire à la tête de cette expédition, il fit le choix le plus prope à l'assurer en effet.

Bélisaire, né parmi les paysans de la Thrace, avoit fait ses premières armes dans les gardes de l'empereur Justin. Il avoit déjà acquis de la réputation dans la guerre de Perse, où il avoit commandé en chef dans un moment difficile. Après une défaite qu'on n'attribuoit point à sa faute, il avoit déployé une habileté supérieure à celle qui se manifeste dans la victoire, pour sauver l'armée qui lui étoit confiée, A peu près égal en âge à l'empereur, il étoit comme lui dominé par sa femme, et comme lui il étoit fidèle à une personne qui n'avoit de son sexe ni la modestie ni la douceur. Justinien, en montant sur le trône, s'étoit empressé d'en partager tous les honneurs avec Théodora, fille d'un des cochers qui conduisoient les chars dans les courses du cirque : et à cette profession, honteuse chez les Romains, elle avoit joint une conduite plus honteuse encore, jusqu'au temps où Justinien la retira du vice et l'éleva à lui. Dès lors ses mœurs ne donnèrent plus de prise aux reproches, ses conseils furent souvent ceux du courage et de l'énergie; mais sa cruauté et son avarice contribuèrent à rendre l'empereur odieux. Antonina, femme de Bélisaire, était également fille d'un cocher du cirque; sa jeunesse avoit également été débordée ; son caractère étoit également ferme et audacieux : elle ne renonça point, comme Théodora, à ses anciens penchans : mais ella fut pour son mari, sinon une épouse, du moins une amie fidèle, Admise dans la confidence de l'impératrice, ce fut elle qui ouvrit à Bélisaire la route des grandeurs; ce fut elle encore qui le défendit par son crédit, et qui le maintint dans le commandement malgré les intrigues de ses rivaux.

Dix mille fantassins et cinq mille chevaux seulement furent embarqués à Constantinopie, et donnés à Bélisaire pour entreprendre la conquête de l'Afrique (au mois de juin 533). La flotte qui transportoit cette armée ne pouvoit faire toute la traversée sans relâcher en route pour prendre des raffachissemens; mais elle fut reque dans un port de Sicile, qui dépendoit des Ostrogoths, avec une impruente hospitalité. Les rois barbares, qui s'étoient partagé les provinces de l'empire romain, auroient dû comprendre que leur cause étoit commune, et leurs moyens de résistance auroient paru alors bien supérieurs aux moyens d'attaque des Gress. Mais des offenses privées, des haines de famille, les avoient aigris les uns contre les autres; les mariages des rois et des filles de rois commencoient à exercer leur fatale influence sur la politique, et à troubler ceux qui avoient cra s'unir; et les Ostrogoths, les Visigoths, les Francs et les Vandales, loin de se secorir, se réjourent des désastres les uns des autres.

Bélisaire débarqua (septembre 533) à Caput Vada, à cinq journées de Carthage. Les Vandales s'attendoient si peu à son attaque, que le frère de Gélimer étoit alors même en Sardaigne avec leurs meilleures troupes, occupé à comprimer la révolte de cette fle. Ce fut pour Gélimer un motif d'éviter quelques jours le combat; mais en temporisant ainsi, il donna à Bélisaire l'occasion de faire juger aux provinciaux, aux Africains, qu'on nommait toujours Romains, de la discipline de son armée, de la protection libérale qu'il étoit décidé à leur accorder, de la douceur de son propre caractère. Bélisaire fonda l'espoir de ses conquêtes sur l'amour des peuples; il montroit une bienveillance si paternelle à ces provinciaux qu'il venoit protéger et non conquérir, tant de respect pour tous leurs droits, tant de scrupule pour ménager leurs propriétés, que les Africains, longtemps opprimés, humiliés, dépouillés par des maîtres barbares, n'avoient pas plutôt salué les aigles romaines qu'ils se croyoient aux plus beaux jours de leur prospérité sous le règne des Antonins. Gélimer, avant le débarquement de Bélisaire, régnait tout au moins sur sept à huit millions de sujets, dans une contrée qui, auparavant, en avoit compté peut-être quatre-vingts millions; tout à coup il se trouva seul avec ses Vandales au milieu des provinciaux romains. L'historien Procope.

qui, pour relever la gloire de son héros, cherche plutôt à multiplier le nombre des vaincus, assure que la nation pouvoit compter cent soixante mille hommes en âge de porter les armes; nombre considérable sans doute, et qui indique une bien grande multiplication de puis la première conquête, mais nombre bien fobble quand, au lieu d'une armée, on doit y voir une nation. Gélimer, avec toutes les forces qu'il put rassembler, attaqua Bélissire, le 14 septembre, à dix milles de Carthage; son armée fut mise en déroute, son frère et son neveu furent tutés, et lui-men fut obligé de sefunir vers les déserts de Numidie, après avoir fait massacrer dans sa prison son prédécesseur Hildéric, que, jusque-là, l'avoit retenu prisonnier. Le lendemain, Bélisaire fit son entrée dans Carthage, et cette grande capitale, où le nombre des Romains l'emportoit encore infiniment sur celui des Vandales, l'accueillit comme un libéraleur.

Jamais conquête ne fut plus rapide que celle du vaste royaume des Vandales; jamais la disproportion entre le nombre des conquérans et celui du peuple conquis ne montra mieux combien la tyrannie est une mauvaise politique, combien l'abus de la victoire de ceux qui gouvernent par l'épée creuse rapidement leur tombeau. C'étoit au commencement de septembre que Bélisaire avoit débarqué en Afrique: avant la fin de novembre. Gélimer avoit rappelé son second frère de Sardaigne, rassemblé une nouvelle armée, livré et perdu une nouvelle bataille : l'Afrique étoit conquise et le royaume des Vandales étoit détruit. Il auroit fallu bien plus de temps à l'armée de Bélisaire pour parcourir seulement la longue étendue des côtes; mais la flotte romaine transporta jusqu'à Ceuta les tribuns des soldats qui alloient prendre le commandement des villes : partout ils étoient recus avec joie : partout les Vandales trembloient, se soumettoient sans combat, et disparofssoient. Gélimer, qui s'étoit retiré avec une suite peu nombreuse en Numidie, dans une forteresse éloignée, se soumit au printemps suivant, moyennant une capitulation honorable, qui fut plus honorablement encore respectée par Justinien. Gélimer reçut d'amples possessions en Galatie, où il lui fut permis de vieillir en paix, entouré de sa famille et de ses amis. Le respect pour la foi donnée à un rival jadis puissant étoit alors un acte de vertu trop rare pour que nous ne devions pas le célébrer. Les plus braves des Vandales s'engagèrent dans les troupes de l'empire, et servirent sous les ordres immédiats de Bélisaire; le reste de la nation, enveloppé dans les convulsions de l'Afrique, dont nous aurons de nouveau occasion de dire quelques mots, disparut bientôt entièrement.

Justinien, qui demandoit des trophées à ses généraux, avoit peine cependant à leur pardonner leur gloire. Il ressentit une extrême jalousie des victoires rapides de Bélisaire. Avant la fin de ce même automne de 534, qui avoit suffi à la conquête d'un royaume, il lui donna l'ordre de revenir à Constantinople, trop tôt pour le bonheur de l'Afrique. Dans le caractère sans égal de Bélisaire, les vertus ellesmêmes s'étoient proportionnées au gouvernement despotique; la volonté de son maître, non la prospérité de l'État, étoit le but unique de ses actions, l'unique mesure de ce qu'il jugeoit bien ou mal. Il comprit que son rappel causeroit la ruine de l'Afrique, mais il n'hésita pas. Comme il montoit, à Carthage, sur ses vaisseaux, il vit les flammes allumées par les Maures révoltés dans les provinces qu'il avoit reconquises; il prédit que son ouvrage seroit détruit aussi rapidement qu'il avoit été accompli ; mais la volonté de l'empereur lui parut une loi de la destinée : il partit, il arriva : sa prompte obéissance désarma la jalousie excitée par de tels succès, et Justinien lui accorda le consulat pour l'année suivante et les honneurs du triomphe : c'étoit le premier que Constantinople eût vu déférer à un suiet.

A peine la conquête de l'Afrique étoit-elle terminée que Justinien projeta celle de l'Italie, et il destina à soumettre les Ostrogoths le mème général qui s'étoit acquis tant de gloire en soumettant le s'andales. Un empereur romain pouvoit croire son honneur intéressé à ercouvrer la possession de Rome et de l'Italie; mais l'Occident n'avoit aucun motif de lui désirer des succès. Les Vandales s'étoient rendus odieux par leur cruauté, leurs persécutions religieuses et leurs piractres: et les folts avoient de meilleurs titres à l'estime générale. Les plus sages, les plus modérés et les plus vertueux de la race germanique, ils laissoient concevoir de grandes espérances aux pays qu'ils avoient régénérés; leur gloire ne finit pas avec le règne da Théodoric, et jusqu'à la fin de la lutte où ils succombèrent, ils déporèent des vertus qu'on chercheroit en vain chez lessatures barbares.

Nous avons vu qu'à la mort du grand Théodoric (526) la couronne d'Italie avoit passé à son petit-fils Athalaric, âgé à peine de dix ans, sous la régence de sa mère Amalasouthe. Celle-ci, qui avoit perdu son mari avant son père, avoit cherché à donner au jeune prince. expoir de sa famille et de sa attion. toos les avantages d'une éducation libérale, dont elle avoit joui elle-même : mais Athalaric avoitmieux senti les fatigues de l'étude que ses avantages; il avoit aixement trouvé de jeunes courtisans qui lui avoient représenté les soina de sa mère comme avilissans; les vieux guerriers eux-mêmes n'avoient point renoncé aux préjugés nationaux contre l'étude et les mœurs romaines; Athalaric avoit été ôté à sa mère, et, avant l'àge de seize ans, l'ivrognerie et la débauche le conduisirent au tombeau (534).

Par respect pour le sang de Théodoric, et pour la douleur d'Amalasonthe, les Goths lui permirent de choisir elle-même entre ses parens celui qu'elle jugeroit digne du trône et de sa main ; elle arrêta son choix sur Théodat , qui , comme elle , avoit préféré aux plaisirs bruyans des Goths les études romaines; il passoit pour philosophe, elle le croyoit dépourvu d'ambition, et Théodat lui avoit juré en effet que, plein de reconnaissance pour une si grande faveur, il respecteroit toujours ses ordres, et qu'il la laisseroit régner seule, tout en paroissant assis avec elle sur le trône. Mais à peine eut-il été couronné lui-même qu'il fit arrêter sa bienfaitrice (30 avril 535), qu'il la retint prisonnière dans une île du lac de Bolsena, et que peu de mois après il la fit étrangler dans un bain. Justinien embrassa la protection d'Amalasonthe justement comme il avoit embrassé celle d'Hildéric, lorsqu'il pouvoit la venger et non plus la défendre. Béllsaire recut ordre de se préparer à la conquête de l'Italie : mais l'armée que l'empereur lui confia pour une si haute entreprise consistoit seulement en quatre mille cinq cents chevaux barbares, et trois mille fantassins isauriens. Bélisaire vint débarquer en Sicile, en 535; et dans la première campagne de la guerre gothique, il soumit cette île, où la seule ville de Palerme lui opposa quelque résistance.

L'année suivante, Bélissire transporta son armée à Reggio de Calabre, et marchant le long des côtes, tandis que sa flotte l'accompagnoit, il à avança jusqu'à Naples sans qu'aucune armée ennemie lui disputât le terrain. Les mêmes circonstances favorables qui l'avoient secondée en Afrique, les mêmes fruits heureux de son humanité et de sa modération, lui donnèrent en Italie les mêmes avantages. De même les Goths s'aperçurent tout à coup avec effroi qu'ils étoient isolés au milieu d'un peuple qui appeloit leurs ennemis comme ses libérateurs. Toutes leurs mesures de défense furent confondues, la trahison se nanifesta même dans leurs ransp, et un parent de Théodat, chargé

du gouvernement de la Calabre, passa sous les drapeaux de l'empecur. Mais ce qui hâta surtout la ruine des Goths, ce fut la làcheté de leur roi. Théodat s'enferma en tremblant à Rome, tandis que Bélisaire assiégeoit Naples, et entroit dans cette ville par un aquéduc. La nation des Goths, qui comptoit encore deux cent cinquante mille guerriers, dispersés il est vrai, des bords du Danube et de ceux du Rhône aux extrémités de l'Italie, ne voulut pas se soumettre plus longtemps au joug qui l'avilisait. Vitigès, brave général, qui avoit été chargé de défendre les approches de Rome, fut tout à coup proclamé roi par ses soldats, et élevé sur le bouclier, tandis que Théodat, au moment où il apprit cette résolution, prit la fuite, et fut tué par un ennemi privé contre lequel il n'essaya pas même de se défendre. (Août 536.)

Avec l'élection de Vitigès, la guerre des Ostrogoths prit un nouveau caractère. Ce ne fut plus, comme on l'avait vu jusqu'alors, la lacheté et l'imprévoyance aux prises avec le talent; mais deux grands hommes, deux maîtres dans l'art de la guerre, dignes de l'amour des peuples comme de leur confiance, qui, en se mesurant l'un avec l'autre, luttoient en même temps chacun de leur côté avec d'insurmontables difficultés. Bélisaire étoit , comme en Afrique, juste, humain, généreux autant que brave ; il avoit de même attiré à lui les cœurs des Italiens, mais sa cour le laissoit sans argent et presque sans soldats. La dure loi de la nécessité, les ordres qui lui venoient de Constantinople, les collègues avides qui lui étoient donnés, le forcoient de nourrir la guerre par la guerre, et de dépouiller ceux qu'il auroit voulu protéger. Vitigès étoit encore à la tête d'une nation belliqueuse et puissante, mais son royaume étoit désorganisé : il lui falloit du temps pour rassembler ses bataillons épars, pour ranimer la confiance de ses guerriers, qui se croyoient de toutes parts entourés de traîtres. Il jugea nécessaire d'évacuer Rome, que Bélisaire occupa, le 10 décembre 536; de quitter même la basse Italie, et de se replier sur Ravenne, pour remettre l'ordre dans son armée. Quand il eut organisé ses forces, il revint, au mois de mars suivant, assiéger Bélisaire dans l'ancienne capitale qu'il lui avoit abandonnée.

Les limites que nous nous sommes prescrites ne nous permettent point de chercher à faire counottre les opérations militaires, même des plus grands généraux; ce n'est pas dans un abrégé aussi rapide qu'on peut chercher aucune instruction sur l'art de la guerre. Nous avons voulu présenter, en un seul tableau, la chute du monde antique, la dispersion des élémens d'où devait naître le moude moderne, et renvoyer à d'autres pour tous les détails. D'ailleurs ce ne seroit pas sans répugnance que nous nous appesantirions sur les malheurs de l'humanité, sur les souffrances effroyables causées par deux chefs vertueux. Le spectacle en est bien plus douloureux que celui de tous les excès de la tyrannie, car l'indignation soulage l'âme. Lorsque nous passons en revue les crimes des fils de Clovis, notre horreur pour ces monstres laisse peu de place à la pitié. Au contraire, lorsque Vitigès assiégea Bélisaire dans Rome (et ce siège dura une année entière), on vit deux héros sacrifier deux nations à leur acharnement. Bélisaire, par son intrépidité, sa patience, sa persévérance, soutint le courage de sa foible garnison, tandis que presque toute la population de Rome périssoit de faim et de misère. Vitigès ramena. sans se rebuter, tous les bataillons des Goths à l'attaque des murs de Rome, iusqu'à ce que les assaillans fussent tous détruits par le glaive ou par les maladies pestilentielles. Son courage et son habileté se déployèrent dans cette guerre à mort. S'il avoit réussi, l'indépendance de sa nation étoit sauvée; mais elle périt presque en entier dans ces funestes combats.

Justinien avoit voulu que l'Italie fût de nouveau rangée parmi les provinces de l'empire romain : mais sa vanité étoit satisfaite s'il possédoit le sol sur lequel les Romains avoient élevé leur puissance, et il l'acheta au prix de tout ce qui en faisoit la gloire et la valeur. Rome fut défendue : mais Rome, exposée à une longue famine, perdit presque tous ses habitans. Les Goths furent vaincus; mais ils furent détruits, et non pas soumis, et le vide qu'ils laissèrent dans la population énergique et guerrière de l'Italie ne se répara jamais. Les Italiens furent délivrés de ce qu'ils regardoient comme un joug honteux, mais ce fut pour tomber sous un joug cent fois pire. La longueur de la guerre, la pression du besoin, firent violence à la modération accoutumée de Bélisaire, et lui laissèrent d'ailleurs le temps de recevoir les ordres directs de Justinien, au lieu d'agir d'après sa propre impulsion. Les extersions contre les sujets de Rome furent poussées aux derniers extrêmes; et la population, qui sous le règne protecteur de Théodoric avoit réparé ses pertes, fut moissonnée par la famine, par la peste ou par l'épée vengeresse des Goths. Les monumens glorieux de l'Italie, les pierres mêmes, ne furent pas sauvés.

Les chefs-d'œuvre de l'art furent employés au lieu de machines de guerre, et les statues qui ornoient le môle d'Adrien furent lancées sur les assiégeans. Dans sa détresse, Vitigés avoit invoqué l'aide des Francs, et une invasion effroyable de ce peuple barbare, signalée par la destruction de Milan et de Génes (538-539), fit éprover aux Goths que ces guerriers farouches, avides seulement de sang et de butin, ne se soucioient pas même de distinguer leurs alliés d'avec leurs ennemis. Dans une même journée ils taillèrent en pièces l'armée des Goths et l'armée des Grecs qui toutes deux avoient compté sur leur assistance. Ils périrent enfin presque tous de mièree dans la Cisalpine, qu'ils avoient ravagée; mais quand de tels soldats succombent à la faim, c'est qu'il ne reste plus au payson ou au bourgeois rien que leurs opresseurs ouisent biller ou détruire.

Bélisaire poursuivit les Gotlas (mars 538), lorsque ceux-ci furent contraints de lever le siége de Rome; il profita de leur découragement, de leurs souffrances et de toutes leurs fautes; il les assiéges dans Ravenne, et il força enfin (décembre 539) Vitigès à lui remettre cette ville et à se rendre son prisonnier. Vitigès, comme Gélimer, éprouva la générosité de Justinien, et vécut dans l'affluence à Constantionole. Bélisaire fut en même temps raposéé d'Italie.

Justinien se hâtoit toujours de rappeler son général après chaque victoire, et Bélisaire s'empressoit toujours d'obéir. Mais toutes les fois qu'il renonçoit au commandement, les provinces qu'il abandonnoit étoient livrées aux plus dures calamités, et l'État lui-même avoit lieu de regretter que le sort de plusieurs millions d'hommes dépendit des caprices d'une cour, de la défiance ou de l'envie d'une femme hautaine, ou d'un despote jaloux. Au moment même où, cing ans auparavant, Bélisaire avoit quitté l'Afrique d'après les ordres de Justinien, la rébellion des Maures avoit éclaté de toutes parts, et le héros qui par obéissance s'éloignoit en gémissant au moment du danger, put voir de sa flotte l'incendie allumé dans les campagnes qu'il avoit jusqu'alors garanties, par l'ennemi même qu'il en avoit écarté. Les ministres de Justinien semblèrent prendre à tâche d'augmenter chaque jour en Afrique, par leurs vexations, le ressentiment de ceux qui manioient les armes, la foiblesse et l'avilissement de ceux qui n'en avoient point. Le Maure errant, dont les mœurs se rapprochoient déjà de celles de l'Arabe bédouin, s'attacha à détruire toute culture. toute habitation fixe, toute population industrieuse; il repoussa la civilisation jusqu'au rivage; il la confina aux villes maritimes et à leur étroite banlieue, et pendant le reste du règne de Justinien, on estima que la province d'Afrique n'égaloit qu'à peine en étendue le tiers de la province d'Italie.

La retraite de Bélisaire d'Italie, après la captivité de Vitigès, ne fut pas suivie de moins de calamités. Pavie étoit la seule ville un peu considérable qui n'eût pas encore subi le joug des Romains; elle étoit défendue par un millier de soldats goths, qui proclamèrent pour rol leur chef Hildibald, et celui-ci avant été assassiné la même année. aussi bien que son successeur Eraric, il fut enfin remplacé par Totila. ieune homme, parent de Vitigès, en qui la bravoure étoit unie à la politique et à l'humanité. Ce nouveau roi, par des vertus éclatantes autant que par des victoires, releva la fortune chancelante des Goths: il rappela successivement aux armées les fils de ceux qui avoient succombé dans les combats; il harcela, il attaqua, il mit en déroute opze généraux indépendans l'un de l'autre, que Justinien avoit chargés de la défense des diverses villes d'Italie; il traversa toute la péninsule, de Vérone jusqu'à Naples, pour recueillir les guerriers épars de sa nation, qui dans chaque province avoient été obligés de courber la tête sous le joug : enfin dans le cours de trois années (541-544). il rendit à la monarchie des Ostrogoths la même étendue, si ce n'est la même vigueur, qu'elle avoit au moment joù la guerre avoit commencé. Justinien envoyoit bien de temps en temps des renforts aux généraux qui commandoient pour lui en Italie; mais ce n'étoient jamais que de petits corps de troupes, qui prolongeoient la lutte, et qui ne donnoient aucune espérance de la terminer. L'arrivée de deux cents hommes de Constantinople étoit un événement; telle étoit même la désolation universelle de l'Italie, que des troupes de cent ou deux cents soldats la traversoient tout entière sans trouver personne en état de les arrêter. Justinien, en 544, renvoya bien Bélisaire en Italie, mais sans lui donner une armée, et pendant quatre années, le héros fut réduit à lutter contre son adversaire, plutôt comme un chef de brigands que comme un général. L'étendue du dommage n'étoit pas proportionnée en effet à la petitesse des ressources, et une poignée de soldats suffisoit de part et d'autre pour brûler et détruire ce qu'elle ne pouvoit défendre.

Totila assiègea Rome fort longtemps; il s'en rendit enfin mattre le 17 décembre 546; déterminé à détruire une ville qui avoit montré aux Goths une si longue hostilité, il en abattit les murailles, et en chassa tous les habitans, qui cherchèrent un refuge dans la Campanie. Pendant quarante jours l'ancienne capitale du monde demeura déserte. Bélisaire profita de cette circonstance pour y rentrer et s'y fortifier de nouveau; mais il en fut de nouveau chassé. Justinien, en abandonnant ce grand homme presque sans argent et sans armée pour lutter contre un ennemi infiniment supérieur en forces, sembloit prendre à tâche de détruire par ses propres mains une réputation dont il étoit jaloux. Il rappela ensuite Bélisaire pour la seconde fois. Après sa retraite, l'Italie fut livrée pendant quatre ans à toutes les fureurs des guerres civiles et étrangères ; elle fut exposée aux invasions des Francs et des Allemands, qui y descendoient sans ordre de leur gouvernement, sans chefs nommés par l'État et sans autre but que d'exercer en grand le brigandage. Enfin, Justinien assembla de nouveau, en 552, une armée de près de trente mille hommes, et il en donna le commandement à un homme qu'on ne devoit guère s'attendre à voir déployer les talens et le caractère d'un héros. C'étoit l'eunuque Narsès, qui avoit passé sa jeunesse à diriger dans le palais les travaux des femmes, qui plus tard avoit formé son expérience dans les ambassades, qui, lorsqu'il parut enfin à la tête des armées, justifia la confiance de Justinien. Il remporta, au mois de juillet 552, une grande victoire sur les Goths dans le voisinage de Rome, Totila v fut tué. Dans l'année suivante il gagna, au mois de mars, près de Naples, une nouvelle victoire où Téjas, que les Goths avoient donné pour successeur à Totila, fut également tué. Ainsi furent accomplis le renversement de la monarchie des Ostrogoths, la destruction presque absolue de leur nation, et la soumission à l'empereur des déserts de cette Italie où si longtemps on avoit vu accumuler toutes les voluptés et toutes les richesses de l'univers.

Après les victoires de Narsès, l'Italie fut gouvernée au nom des empereurs de Constantinople, par des exarques qui établirent leur résidence à Ravenne. A peine, il estvrai, cette contrée demeura-telle seize ans sous la domination de l'empire d'Orient. Toutefois, la forte ville de Ravenne demeura aux Grees avec la Pentapole, qu'on nomme aujourd'hui Romagne, en mémoire, non pas de Rome, mais de l'empire gree, qui se faisoit nommer empire romain d'Orient. La Romagne, avec quelques autres provinces plus petites, continua deux siècles entiers, et jusqu'à l'an 752, à être gouvernée par l'exarque

d'Italie; un autre exarque gouvernoit l'Afrique, et résidoit à Carthage. Justinien avoit même étendu ses conquêtes sur quelques villes d'Espagne, et il avoit contribué à entretair l'anarchie dans cette grande péninsule; mais la province romaine qu'il y avoit recouvrée n'étoit pas assez importante pour mériter un troisième exarque. Des dues grees furent donnés aux villes espagnoles qui, de 550 à 620, ouvrirent leurs portes aux généraux de Justinien et de ses successeurs.

Les guerres que, pendant le même temps, Justinien soutint dans l'Orient contre Chosroès, n'occasionnérent guére mins de misère. La Syrie fut envahie par les Persans; les frontières de l'Arménie furent ravagées par eux, et la Colchide fut disputée avec obstination pendant seize ans entre les deux empires (540-556). Mais après beaucoup de sang répandu, les frontières des Romains et des Persans restèrent à peu près les mêmes qu'avant la guerre; et comme dès lors ces pays sont demeurés plongés dans la barbarie, ils méritent moins d'attention de notre part.

Justinien étoit âgé de près de quatre-vingts ans, lorsqu'il dut avoir recours pour la dernière fois à la vaillance et à l'habileté de son général, non moins âgé que lui, à l'occasion d'une invasion des Bulgares, qui en 559 s'avancèrent jusqu'aux portes de Constantinople. Le vieux Bélisaire fut invoqué comme pouvant seul sauver l'empire. Il rassembla avec peine trois cents soldats parmi ceux qui avoient dans un meilleur temps partagé ses travaux; une troupe timide de paysans et de recrues se joignit à lui, mais ne vouloit pas combattre. Cependant il réussit à repousser les Bulgares; cet avantage et l'enthousiasme du peuple excitèrent la jalousie et la crainte de Justinien, qui avoit toujours châtié par une disgrâce chaque victoire de son général. Déjà une fois, en 540, il l'avoit condamné à une amende équivalente à trois millions de francs. En 563, une conspiration contre Justinien fut découverte : Bélisaire v fut enveloppé : tandis que ses prétendus complices furent exécutés. Justinien, feignant de lui faire grâce, lui fit arracher les yeux, et confisqua toute sa fortune. Tel est le récit qu'a adopté le jeune et savant biographe de Bélisaire, lord Mahon, quoiqu'il repose seulement sur l'autorité d'historiens du x1° et du xıı siècle. On vit le général qui avoit gagné deux royaumes, aveugle, et conduit par un enfant, présenter un plat de bois devant le couvent de Lauros, pour demander une aumône d'une obole. Il

semble cependant que la clameur du peuple sit repentir Justinien, qui rendit à Bélisaire sou palais. Il y mourut le 13 mars 565. Justinien mourut le 14 novembre de la même année.

Une gloire plus solide que celle des conquêtes demeura d'âge en age attachée au nom de Justinien : c'est celle que lui ont valu la collection et la publication de l'ancien drolt romain. Les Pandectes et le Code qui furent mis en ordre et promulgués par son autorité, contiennent l'immense dépôt de la sagesse des âges précédens. On est étonné de trouver tant de respect pour le droit dans un despote, tant de vertus dans un âge corrompu ; un tel culte de l'antiquité à l'époque du bouleversement de toutes les institutions; enfin, une législation latine tout entière publiée par un Grec au milieu des Grecs. Encore que Justinien ait quelquefois effacé de ces lois antiques leur caractère noble et primitif, pour y imprimer un cachet servile, qu'il ait bouleversé quelquefois un système longuement mûri par les jurisconsultes, d'après des caprices qui lui étoient propres et un intérêt tout personnel, les recueils qu'il sanctionna n'en demeurent pas moins un précieux monument de la justice et de la raison humaine, dont il a été, non le créateur, mais le conservateur.

Le gouvernement absolu, qui avoit corrompu toutes les vertus romaines, ne donna pas même, sous Justinien, la paix intérieure au peuple en échange de la liberté. Le despotisme peut bien déshonorer les guerres civiles et les mouvemens populaires, mais il ne les supprime pas. Il n'y avoit plus assez de vertus dans Constantinople pour qu'un homme exposat sa vie pour la défense de ses droits, pour celle de l'honneur de la patrie, pour celle des lois qu'il regardoit comme sacrées; mais on se battoit pour les cochers du cirque. Les courses de chars, spectacle favori des Romains, avoient été imitées à Constantinople, et ensuite dans toutes les grandes villes ; on y offroit des prix qui étoient disputés entre des cochers revêtus d'un uniforme, les uns vert, les autres bleu : la populace entière se partageoit entre leurs deux bannières. Deux factions ennemies éclatèrent dans toute l'étendue de l'empire. La religion, la politique, la morale, l'honneur, la liberté, tous les sentimens élevés étoient étrangers à leur animosité : les verts et les bleus cependant, qui ne se disputoient que les prix du cirque, ne pouvoient être satisfaits que par le sang les uns des autres. Justinien lui-même, excité par d'anciens ressentimens de Théodora, embrassa les passions des bleus; et pendant son règne, les verts ne purent obtenir aucune justice. Les juges, pour décider sur la propriété, sur l'honneur, sur la vie des cityens, s'informoient moins encore de leur conduite ou de leurs droits que de la faction à laquelle ils s'intéressoient, de leur attachement aux bleus ou aux verts. A plusieurs reprises, les violences privées se changèrent en sédit ons ouvertes; mais en 532, dans la plus violente de ces révoltes, celle qu'on désigne par son cri de guerre nica ou victoire, la capitale fut pendant cinq jours abandonnée au pouvoir d'une populace en fureur: la cathédrale, beaucoup d'églies, de bains, de théâtres, de palais et une grande partie de la ville furent réduits en cendres. Justinien, sur le point de s'enfuir, ne fut retenu sur le trûne que par la fermedé de Théodors, se femme, et des torrens de sans furent répandus par ceux qui manquoient de courage pour défendre leur patrie contre les barbares, ou leurs d'oits contre l'opression inférieure.

## CHAPITRE XI.

Les Lombards et les Francs, 561-613.

Au moment du renversement de l'empire d'Occident, lorsque chacune de ses provinces étoit envahie par un peuple différent, et qu'il se fondoit autant de royaumes que l'on comptoit d'aventuriers hardis à la tête d'une troupe de barbares, l'univers présentoit une scène confuse, où tant d'intérêts se croisoient, se contrarioient les uns les autres, qu'il sembloit fort difficile de suivre la marche générale des affaires. Cette complication a déià cessé en grande partie pour nous. A dater depuis le règne de Justinien, l'intérêt pour l'Europe se partage presque uniquement entre l'empire grec et le royaume des Francs, qui n'avoît point encore acquis le titre d'empire, mais qui n'en étoit pas moins à la tête de tout l'Occident. Cet intérêt unique. cette monarchie presque universelle des Francs dans l'Occident, continua insqu'à la fin du règne de Louis le Débonnaire et aux guerres civiles entre ses fils en 840. Pendant ces trois siècles, l'histoire du monde latin est quelquefois enveloppée d'une grande obscurité : elle est toujours incomplète et presque toujours barbare : mais elle se rattache régulièrement aux progrès et aux révolutions d'un grand peuple sur lequel nous fixerons le plus habituellement nos yeux.

Dans le même temps l'histoire de l'Orient ne tarda pas à se compliquer. Le sceptre de Justinien fut transmis successivement à son nereu, Justin le Jeune (565-574); par célui-ci à Tibère II (574-582), à Maurice (582-602), à Phocas (602-610), et à Héradius (610-642). De ces cinq princes, trois sont illustres par de grandes vertus et de grandes victoires: Tibère, Maurice et Héraclius; et cette période mériteroit, au moins autant que celle du règne de Justinien, d'être considérée comme glorieuse si elle étoit plus pleinement connue; mais, dans les monarchies, l'intérêt n'est point assez vivement excité par les choses publiques pour que beaucoup d'hommes d'un talent distingué se vouent à la carrière pénible de l'histoire. C'est rarement par une impulsion propre à leurs auteurs que les annales sont continués. La vanité du monarque lui fait bien quelquefois nommer un historiographe; mais cette même vaulté interdit à l'écrivain qu'il a choingease, de dire la vérilé. Les événemens ne nous sont alors représentés que dans des panégyriques qui d'inspirent point de confance, ou dans des chroniques sans couleur et sans vie qui n'excitent point d'intérêt. Le règne de Justinien avoit eu le bonheur insigne d'avoir un grand historien, et ce bonheur se représente rarement dans l'historie pyzantine.

Cette même période répondoit à l'enfance et à la première éducation d'un personnage destiné dans son âge mir à changer la face de l'univers. Justinien étoit mort en 565, Mahomet maquit en 569. Il est vrai que jusqu'à sa fuite à Médine, en 622, le reste du monde, et l'Ambie elle-même, s'aperquerat à peine de son estisence, et que depuis même qu'il fut parvenu an pouvoir souverain, les dit dernières années de sa vie, 622-632, furent consacrées à la conquête de cette grande pédinsule: en sorte que l'empire, même en éprouvant pour la première fois [628-632] les armes des musulmans, ne soupçomoit point la grande révolution qu'its avoient accomplie.

Avant de nous engager dans l'histoire du fondateur de la religion nouvelle, nous jetterons encore, dans un autre chapitre, un coup d'œil sur l'état de l'Orient, sur les conquêtes et les défaites de Chosroès II, qui, durant son règne mémorable (590-028), répandit un éclat précurseur de sa chute sur la monarchie des Persuns sessanides; il nous suffit, pour à présent, de rappeier la concordance des événemens dans les diverses parties du monde, et nous tournerons de nouveau nos regards vers l'Occident.

La contrée qui avoit été si longtemps considérée comme la souveraine du monde, l'Italie, ruinée, désolée par les guerres des Grecs et l'anéantissement de la monarchie des Ostrogoths, ne tarda pas à éprouver une nouvelle révolution. L'eunsque Narsès, qui en avoit fait la conquête, avoit été chargé de la gouverner: parvenu à une grande vieillesse, il administra quinze ans (553-568) un pays qui, peut-être, auroit eu besoin d'un gouverneur plus jeune et plus actif. L'eunuque, qu'on prétend être mort à l'âge de quatre-vingt-quinze ans, s'étoit établi à Ravenne : de là il soumettait de nouveau les Italiens aux lois de l'empire ; lois qui ne se faisoient presque connoître à eux que par le poids des impositions dont on les accabloit. Narsès servoit un maître avare, et îl étoit avare lui-même : on l'accuse d'avoir amassé, par les sueurs du peuple, une richesse scandaleuse, tandis que l'Italie ne recueilloit aucun avantage de ce gouvernement qu'elle payoit si cher. Les fugitifs, dispersés par les armées des Goths et des Grecs, s'étoient rassemblés de nouveau dans les villes; Milan se relevoit de ses ruines, les autres cités recouvroient aussi quelque population : mais les campagnes étoient abandonnées, et les récoltes, qui nourrissoient les restes des Italiens, étoient probablement dues aux mains mêmes des citadins : personne n'auroit osé vivre dans les champs quand la force publique n'existoit nulle part, et qu'aucune protection n'étoit assurée aux agriculteurs. Les événemens qui signalèrent la fin de l'administration de Narsès indiquent qu'il n'y avoit point d'armée en Italie, quoique des peuples barbares, ennemis, et qui en connoissoient les chemins, assiégeassent les portes de cette belle contrée.

Narsès, destitué avec insulte de son gouvernement, par l'impératrice Sophie, femme de Justin II, qui, lui envoyant une quenouille, lui faisait dire de reprendre les travaux des femmes, pour lesquels il étoit fait, est accusé d'avoir appelé lui-même les barbares pour qu'ils vinssent accomplir sa vengeance; mais ils n'avoient peut-être aucun besoin d'une telle invitation. Dans la contrée, autrefois romaine, qui s'étend du pied des Alpes aux rives du Danube, deux peuples germaniques avoient établi leur habitation : les Gépides, de la race des Goths, et les Lombards, de la race des Vandales. Tous deux avoient la réputation de l'emporter en férocité sur les précédens ennemis de l'empire ; tous deux avoient accepté, moyennant des tributs déguisés sous le nom de pensions, l'alliance des Grecs; les Gépides devoient garder les portes de l'Italie, les Lombards avoient contribué à sa conquête par les vaillans auxiliaires qu'ils avoient fournis à Narsès. Une haine acharnée divisoit ces deux peuples, et elle étoit aigrie encore par les aventures chevaleresques, et peut-être fabuleuses, qu'on racontoit de leurs rois. Les historiens des peuples barbares ne connoissent jamais les événemens domestiques du pays, ou n'en gardent jamais la mémoire ; les rois seuls paroissent sur la scène , leurs aventures prennent la place des exploits nationaux, et les fictions mêmes dont ils sont l'objet méritent quelque attention, puisqu'elles nous font connoître la direction que prenoit alors l'imagination populaire.

Alboin, le jeune héritier du royaume des Lombards, avoit déjà signalé sa valeur dans une expédition contre les Gépides, où il avoit tué de sa main le fils de leur roi. Cependant son père exigea, avant de l'admettre à sa table, qu'il reçût ses armes d'une main royale et étrangère, C'étoit, disoit-il, l'usage constant de la nation : c'est ce qu'on a appelé depuis l'armement d'un chevalier, et cet usage même est attesté par Paul Warnefrid, historien lombard, contemporain de Charlemagne, Alboin, avec quarante de ses plus braves compagnons, ne craignit point d'aller demander l'armement chevaleresque à Turisund, roi des Gépides, père du prince qu'il avoit tué. Un devoir d'hospitalité, plus étroit encore aux yeux du vieux roi que celui de la vengeance, le fit recevoir à la table du monarque gépide ; il v fut revêtu d'une armure nouvelle, et protégé au milieu de l'ivresse d'un banquet où Cunimond, fils de Turisund, avoit voulu venger sou frère. Cette hospitalité guerrière, et mèlée à tant de sentimens de haine. donna occasion à Alboin d'infliger un nouvel outrage à la maison royale des Gépides : il enleva Rosmonde, fille de Cunimond, mais il ne put point se mettre en sûreté avec elle; on les poursuivit dans leur fuite, et on lui reprit Rosmonde; ses offres de mariage furent rcietées, et les deux rois comme les deux peuples, aigris par des offenses mutuelles, ne songèrent plus qu'à la destruction l'un de l'autre. Le moment où ils laissèrent éclater leur haine fut celui où Alboin et Cunimond eurent l'un et l'autre succédé à leurs vieux pères.

Le roi lombard se sentoit le plus foible; il rechercha des appuis étrangers; il appela des Saxons sous ses étendards; il se fortifia surtout par l'alliance du chagan des Avares, peuple pasteur sorti des montagnes de la Tartarie, et qui, fuyant la vengeance des Turcs, avoit traversé tous les déserts des Salves et des Sarmates. Il avoit menacé les frontières des Grecs, et cuvahi celles de quelques peuples germains sujets des Francs; il erroit ensuite dans l'Europe septentrionale avec ses troupeaux, cherchant, les armes à la main, à se procurer une demeure. Alboin réunit ses projets de vengeance contre les Gépides à eplui d'une nouvelle conquéte, celle de l'Italie, où il vouloit établir

sa nation. La vallée du Danube, si cruellement ravagée par tous les peuples barbares, ne conservoit presque aucun reste de son ancienne civilisation : tandis que ses riches pâturages convenoient à l'établissement d'un peuple pasteur. Mais les Germains, sans vouloir s'asservir aux arts ni à l'agriculture, avoient appris à eu connaître les jouissances : ils vouloient conquérir un pays où le peuple sujet pût travailler pour eux, et ils conclurent avec les Avares un traité sous la condition singulière qu'ils attaqueroient en commun les Gépides , qu'ils détruiroient leur monarchie, qu'ils partageroient les dépouilles; mais qu'après la conquête, les Lombards abandonneroient et leur propre pays, et celui des vaincus, à leurs confédérés, et qu'ils iroient ailleurs tenter leur fortune. Cette convention, unique peut-être dans l'histoire des traités et des alliances, fut accomplie comme elle avoit été stipulée. Le royaume des Gépides fut envahi, leurs forces furent détruites par Alboin dans une grande bataille (566), toutes leurs richesses furent partagées entre les vainqueurs : leurs personnes mêmes furent réduites en esclavage, et parmi celles-ci la princesse Rosmonde fut rendue à Alboin, qui l'épousa. En même temps les Lombards se préparèrent à abandonner aux Avares la Pannonie et la Norique, où ils étoient établis depuis quarantedeux ans. Ils rassemblèrent leurs femmes, leurs enfans, leurs vieillards, les esclaves; ils se chargèrent de leurs richesses; ils mirent le feu à leurs maisons, et ils s'acheminèrent vers les Alpes Juliennes.

Alboin, qui réunisoit toutes les qualités et tous les défauts d'un aurhare, n'étoit pas moins distingué par sa prudence et sa valeur que par sa féroctié et son intempérance. La nation des Lombards, qu'il conduisoit, signalée dès les temps de Tacite, par sa bravoure, entre tous les peuples germaniques, n'étoit pas nombreuse. Avant d'envahir l'Italie, il chercha à s'assurer des renforts. Il avoit d'anciennes relations avec les Saxons, il avoit mérité leur confiance; il les appela sous ses étendards, et vingt mille d'entre eux viurent grossir son armée. Il rendit la liberté à tous les Gépides qui lui étoient échus en partage, et il les enrolle dans ses batailions. Il appela aussi divers autres peuples germains à se rendre auprès de lui, et, parmi eux, on remarque les Bavarois, qui s'étoient récemment établis dans la content à la present de lui et de la present de la conficie de la quelle lis out donné leur nom. Ce n'étoit pas une armée, c'étoit une émigration d'une nation tout entière, qui, dans l'an-

née 568, descendit les Alpes du Friuli. L'exarque Longin, qui avoit succédé à Narsès, s'enferma dans les murs de Ravenne, et n'essaya pas un moment de tenir la campagne. Pavie, qui avoit été fortifiée avec soin par les rois ostrogoths, ferma ses portes, et soutint un siége de quatre ans (569-572). Plusieurs autres villes, Padoue, Monselice, Mantoue, résistèrent de même par leurs seules forces, mais avec moins de constance. Les Lombards avançoient lentement dans l'intérieur du pays, mais ils avançoient toujours; à leur approche les habitans s'enfuvoient de préférence vers les places fortes bâties sur les côtes dans l'espérance d'y être secourus par les flottes des Grecs, on tout an moins de trouver un refuge sur leurs vaisseaux s'il falloit rendre la ville. On savoit qu'Alboin s'étoit lié, par un vœu atroce, à passer tous les habitans de Pavie au fil de l'épée quand il prendroit cette ville, et la résistance d'une place forte, qui ne pouvoit être secourue. ne laissoit prévoir dans l'avenir que d'affreuses calamités. Les tles de Venise accueillirent les nombreux fugitifs de la Vénétie, et, à leur tête, le patriarche d'Aquilée vint s'établir à Grado: Ravenne ouvrit ses portes aux fugitifs des deux rives du Pô; Gênes à ceux de la Ligurie ; les habitans de la Romagne, entre Rimini et Ancône, s'enfermèrent dans les cinq villes de la Pentapole; Pise, Rome, Gaëte, Naples, Amalfi, et toutes les villes maritimes de l'Italie méridionale, se peuplèrent, à la même époque, d'un nombre infini de fugitifs. Les Lombards, qui ignoroient l'art des siéges, n'attaquoient les villes que par la famine et la menace d'un massacre universel. Ce moven. presque infaillible pour les places de l'intérieur, étoit sans succès pour celles des bords de la mer. Toutes demeurèrent fidèles aux Grecs. Mais les Grecs, ignorant la langue des Latins, indifférens sur des contrées si éloignées dont ils ne connoissoient plus la géographie, trop occupés par les guerres des Avares, par celles des Persans, et bientôt après par celles des Arabes, pour envoyer des secours à toutes ces petites places fortes, semées sur des rivages éloignés, se contentèrent d'une obéissance honoraire. Ils attribuèrent les revenus de chaque ville à la défense de cette ville ; ils se crurent généreux, et ils le furent en effet, en ne demandant rien et en ne voulant rien donner. Chaque ville avait conservé sa curie et ses institutions municipales. Tant que l'autorité avoit été proche et constamment despotique, cette curie n'avoit été qu'un instrument d'oppression; elle devint un moyen de salut pour des cités oubliées de leur souverain,

et qui devoient tout foire par elles-mêmes; leur constitution étoti purement républicaire; la confiance des citoyens et leur besoin d'union leur rendit de la dignité. A la tête de ces curies l'empereur gree plaçoit un duc; il trova plus économique de donner ce titre à l'un des citoyens de ces villes s'élogieées; il accepta même le plus souvent la désignation du sénat municipal. Ce duc ou doge ne fut plus dès lors qu'un magistrat républicain, commandant à des milices républicaines, disposant de finances formées par des contributions presque volondaires, et réveillant chez les Italiens des vertus assoupies mendant des siècles.

Cette heureuse révolution, qui s'opéroit en silence dans les villes maritimes, et qui étoit si peu aperçue des écrivains grecs qu'ils continuoient à faire dire aux libres Vénitiens : « Nous sommes, et nous » voulons tonjours être les esclaves de l'empire grec »; cette révolution, qui retiroit de la bassesse et du vice ceux qui avoient été longtemps les derniers des hommes, pour les donner en exemple au monde, ne fut pas bornée aux cités maritimes d'Italie. Dans tout l'Occident, l'empire grec possédoit des points épars sur les côtes, et n'avoit pas des forces suffisantes pour les protéger ; dans tout l'Occident il appela la vertu qu'il ne connoissoit pas, le patriotisme qu'il ne comprenoit pas, à la défense de ces murailles, de ces forteresses qu'il ne pouvoit garder lui-même. En Espagne, des guerres civiles sous le règne de Leuwigilde, de 572 à 586, et de Récarède, de 586 à 601. excitées par l'esprit d'intolérance réciproque des catholiques et des ariens, ouvrirent aux Grees un grand nombre de places maritimes, et y affermirent de même des gouvernemens municipaux, qui devinrent ensuite d'un glorieux exemple pour les cités libres de la Catalogne et de l'Aragon. En Afrique, les invesions des Gétules et des Maures en coupant toute communication par terre entre les cités maritimes, firent de ces points isolés sur les côtes autant de petites républiques, auxquelles la grande conquête des Arabes ne permit pas de comoftre une longue existence. Sur la côte l'ilvrique, en face de l'Italie, les habitans, repoussés sur les rochers qui dominent la mer, y trouvèrent des refuges contre les soulèvemens des Slaves et contre les invasions des Bulgares : aussi la lique des villes libres de l'Istrie et de la Dalmatie, parmi lesquelles Raguse a obtenu une existence glorieuse, ne se réunit volontairement à Venise, en 997, qu'après plusieurs siècles d'indépendance. Les Grecs n'obtinrent pas d'établissement sur les côtes de France; mais l'exemple des villes de Gênes, de Pise, de Naples, ne fut pas perdu pour Arles, Marseille, Montpellier, qui commerçoient avec elles; et la conservation des droits municipaux dans le midi de la France, tandis qu'ils étoient presque abolis dans le nord, doit s'epsfiquer par cette circonstance.

Si les Lombards réveillèrent, sans le vouloir, la liberté sociale parmi leurs ennemis, ils donnèrent aussi à leurs sujets l'exemple de la liberté individuelle, de la liberté sauvage d'une nation qui craint plus encore la servitude que le désordre. Alboin ne fut pas longtemps à la tête de leurs armées. Après trois ans et demi de règne, à dater de la prise de Pavie, qu'il épargna malgré son vœu redoutable, il fut assassiné par cette Rosmonde dont il avoit massacré le père et détruit la nation, et qu'il avoit épousée après avoir déià corrompu sa vertu. Dans l'ivresse d'un festin il lui envoya, plein de vin, une coupe qu'il avait fait faire du crâne de Cunimond, curieusement garnie en or, en l'invitant à boire avec son père. Rosmonde dissimula son ressentiment; mais elle employa cette beauté, qui avoit fait son mallieur et ses fautes, à séduire successivement deux des gardes d'Alboin, qu'elle arma de poignards pour se défaire de son époux. Après la mort d'Alboin, tué à Vérone (573), Cléfi fut élu par les suffrages des Lombards et soulevé sur le bouclier; mais, au bout de dix-huit mois, il fut tué par un de ses pages, et la nation qui s'étoit déjà répandue sur une grande partie de l'Italie, ne lui donna, pendant dix ans, point de successeurs. Dans chacune des provinces où les Lombards avoient fait un établissement, leur assemblée générale suffisoit pour rendre la justice et régler les affaires du gouvernement. Des ducs étoient nommés par elle pour la présider, et l'on en comptoit trente dans toute l'Italie, Cependant, soit que les plus faibles parmi les Lombards commençassent à sentir le besoin d'une autorité supérieure à celle des ducs, pour protéger contre eux le peuple, soit que les guerres étrangères et les intrigues des Grecs fissent désirer un chef commun de la nation, après dix aus d'interrègne, Authoris fut porté sur le trône, probablement vers l'an 584; et, avant le milieu du siècle suivant, les Lombards, sans renoncer au droit d'élire leurs rois, s'étoient déià accoutumés à transmettre la couronne au fils du dernier souverain.

Les Lombards avoient à peine achevé la conquête de cette partie de l'Italie qui a reçu d'eux le nom de Lombardie, lorsque, franchissant les Alpes de Provence, ils tentèrent de piller aussi les États des rois francs, ou peut-être de faire chez eux un établissement.

Depuis la mort de Clothaire I\*\*, survenue en 561, la monarchie des Francs étoit gouvernée par ses quatre fils, Charibert, Gontran, Chilpéric et Sigebert. Ce n'étoit encore que la seconde génération des conquérans, car ces princes étoient petits-fils de Clovis. Cependant le dernier d'entre eux, Gontran, ne mourut qu'en 593, un siècle précisément après le mariage de Clovis avec Clotilde. Ce siècle avoit suffi pour apporter de grands changemens dans l'administration, comme dans les opinions des Francs. Ces guerriers, tous égaux à leur arrivée dans les Gaules, avoient bientôt trouvé, dans l'abus même de la victoire, le moven d'élever des fortunes scandaleuses et qui ne pouvoient être égales. Comme la terre étoit cultivée par des esclaves. ou par des classes d'hommes intermédiaires entre les ingénus et les esclaves, que leurs lois désignent par les noms de tributaires, de lides et de fiscalins. l'étendue des propriétés ne leur paroissoit jamais un obstacle à la culture de leurs fermes. Plus leur nombre étoit petit. comparativement à la grandeur de leurs conquêtes, plus leurs usurpations furent effravantes; non qu'ils dépouillassent par une mesure générale les riches Romains de leurs propriétés, ou qu'ils les réduisissent en esclavage ; mais ils abusoient sans cesse de la violence, dans un pays où il n'y avoit proprement aucun gouvernement, aucune protection pour le foible. L'oppression ne se faisoit pas moins sentir à l'homme pauvre et libre d'origine franque qu'au Romain. Les premiers s'assembloient bien encore dans les plaids provinciaux, pour rendre la justice, mais ils avoient peine à faire ensuite respecter leurs décrets; les riches, qu'on commençoit alors, pour la première fois, à nommer les grands, s'attachoient par quelques concessions de terres des créatures qu'ils nommoient leudes ; les grands, avec leurs leudes, se trouvoient toujours assez forts pour imposer silence à la justice, pour intimider, pour vexer, pour dépouiller les hommes libres, et les contraindre à s'engager aussi dans le nombre des leudes. Les grands se rendoient seuls aux assemblées générales de la nation ; ils étoient seuls connus du monarque, ils étoient seuls chargés du commandement des soldats quand le ban étoit convoqué; bientôt on ne vit presque plus qu'eux dans la nation; cclui qui étoit riche étoit sûr de devenir plus riche encore ; celui qui étoit pauvre étoit sur de se voir ravir le peu qu'il avoit : et en moins d'un siècle, la turbulente démocratie des Francs se trouva changée en une aristocratie territoriale des plus oppressives.

La France proprement dite étoit alors divisée en quatre provinces qui portoient le titre de royaumes, l'Austrasie, la Neustrie, la Bourgogne et l'Aquitaine. Les Francs habitoient seulement les deux premières, et ils donnoient souvent le nom de Romains aux peuples des deux provinces méridionales, quoique les seigneurs, les hommes libres et ceux qui portoient les armes tirassent presque tous leur origine ou des Bourguignons ou des Visigoths; mais se trouvant en moindre nombre au milieu des Gaulois, ils avoient déjà abandonné les langues germaniques pour le latin. Quant à l'Austrasie et à la Neustrie, dont la première avoit pour capitale Metz, et la seconde Soissons, les assemblées du peuple franc s'y tenoient encore assez fréquemment pour empêcher que ce penple n'y tombût dans une oppression complète. Il est probable que ce fut pour la défense des hommes libres contre les grands que fut institué, vers ce temps-là, un grand juge du meurtre, monp-nom, qui étoit le chef de la justice et qui, avant une autorité supérieure aux tribunaux, faisoit tomber sous le glaive ceux qui étoient trop puissans pour être atteints par les lois ordinaires. La ressemblance du nom tudesque de mord-dom avec le nom latin majordomus fit appliquer ce dernier à ce grand officier, et on l'a traduit ensuite par maire du palais, ce qui a complétement confondu les esprits sur l'origine de cette magistrature et sur ses fonctions. Le mord-dom étoit nommé par le peuple et non par le roi, pour administrer la justice et non les revenus royaux. Son office n'étoit pas toujours existant, le peuple le nommoit seulement quand il en sentoit le besoin, dans les temps de factions et surtout dans les minorités; on portoit devant lui le bracile ou la main de justice, et cette main s'abaissoit en effet fréquemment sur les grands malfaiteurs.

La Germanie, qui s'étoit réunie à la confédération des Francs, étoit aussi divisée en quatre royaumes, la Franconie ou France grananique, l'Allemagne ou Souabe, la Bavière et la Thuringe. Dons ces pays, presque absolument barbares, le christianisme commençoit à peine à pénétrer. Les lettres n'y étoient point cultivées, et leurs histoires particulières ou leurs institutions nous sont absolument inconnues. Mais il paroît que chacun de ces grands peuples marchoit sous un duc héréditaire, et qu'il n'avoit avec les Francs d'autres rapports que de faire la guerre en commun. Cependant on vit à deux

reprises, pendant la durée du règne des fils de Clothaire, ces peuples germaniques introduits dans la France par un des rois, marquer leur passage par d'effroyables dévastations. Les fils de Clothaire se haissoient et se tendoient des embûches, comme les fils de Clovis, mais ils trouvèrent plus qu'eux la nation disposée à les suivre dans des guerres civiles.

Des quatre fils de Clothaire, Charibert, qui avoit fixé sa résidence à Paris, et de qui l'Aquitaine dépendoit, pessa sa courte vie à la recherche des plaisirs des sens; il demeurs plongé dans une débauche continuelle, qui étoit alors tellement commune chez les rois qu'elle ne causoit pas même de seandhe. Il avoit quatre femmes à la fois, et parmi elles, deux étoient sœurs; l'une, Marcovefa, avoit auparvant pris le voile de religieuse, mais cette considération n'arrêta point le roi. Charibert mourut en 567, et le partage de l'Aquitaine, son royaume, entre ses trois frères, fut une des grandes causes des guerres civiles de ce siècle.

Gontran, le second des rois, celui qui survécut à tous les autres, car son règne s'étendit de 561 à 593, avoit obtenu en partage la Bourgogne, avec Orléans pour résidence. Il est désigné dans Grégoire de Tours, en opposition avec ses frères, par l'épithète de bon roi Gontran. Ses mœurs en effet passoient pour bonnes, car on ne lui connoît que deux femmes et une maîtresse : encore il répudia la première avant d'épouser la seconde. Son caractère étoit aussi réputé déhonnaire : car, à la réserve des médecins de sa femme, qu'il fit tailler en morceaux, pour n'avoir pas su la guerir; de deux de ses beaux-frères, qu'il fit assassiner, et de son frère adultérin Gondovald. qu'il fit tuer en trahison, on ne cite guère de lui d'autre action cruelle que d'avoir fait raser la ville de Cominges, et massacrer tous les habitans, hommes, femmes et enfans. En général il étoit disposé à oublier les offenses, et son support pour Frédégonde, sa belle-sœur, qui avoit tenté à plusieurs reprises de le faire assassiner, est quelquefois difficile à comprendre.

Par opposition au bon roi Gontrau, on nommoit le troisième frère, Chilpéric, le Néron de la France ; en effet, ce berbaree qui vouloit être poète, grammairien, théologien, qui ambitionnoit tous les succès, excepté l'amour de ses peuples ou l'estime des honnètes gens, peut, sous plus d'un rapport, être comparé au tyran de Rome. Il avoit eu pour parlage Soissons et la Neustier, sur lesqueigi ir éran

de 561 à 584. Plus débordé dans ses mœurs qu'aucun des autres princes français, il rassembla dans son palais un si grand nombre de reines et de maîtresses qu'on n'a point essayé de les énumérer. Mais parmi elles se trouvoit la trop fameuse Frédégonde, digne compagne de ce monstre. Née dans une condition obscure . Frédégonde demeura plusieurs années la maîtresse de Chilpéric avant qu'il songeat à l'épouser : mais ensuite elle acquit sur lui un pouvoir absolu, et elle en profita pour se défaire de toutes ses rivales ; la reine Galswinthe fut étranglée, la reine Audovère, après avoir langui dans l'exil, fut envoyée au supplice, les autres furent chassées du palais. Les fils que Chilpéric avoit eus de toutes ces femmes partagèrent leur sort ; trois fils d'Audovère, parvenus à l'âge d'homme, périrent successivement par l'ordre ou du moins avec le consentement de leur père Chilpéric. Le sort de leur sœur fut plus cruel encore : Frédégonde l'abandonna aux désirs effrénés de ses pages avant de la faire immoler. Des rois qui versoient ainsi le sang de leurs enfans n'épargnoient pas celui du peuple. La France étoit pleine de malheureux à qui Chilpéric avoit fait arracher les yeux ou couper les mains; elle étoit sans cesse alarmée par l'audace des assassins de Frédégonde, qui , poursuivant ses ennemis hors de ses États, les frappoient dans le palais des rois et dans l'assemblée du peuple. De jeunes pages et de jeunes prêtres, qu'elle élevoit dans son palais, étoient les ministres de ses vengeances ou de sa politique; ils marchoient au crime avec l'assurance de gagner le ciel s'ils échouoient sur la terre, « Allcz , leur disoit-elle en » les armant de couteaux empoisonnés; si vous revenez vivans, je » vous honorerai merveilleusement, vous et toute votre race; si » vous succombez, je distribuerai, pour la félicité de vos âmes, des » aumônes abondantes aux tombeaux des saints, » L'auteur contemporain qui rapporte ses paroles ne paraît pas élever de doutcs sur l'efficacité de telles aumônes. Chilpéric mourut assassiné en 584 : mais Frédégonde, laissée veuve avec un enfant de quatre mois, Clothaire II, réussit à faire asseoir ce fils sur le trône de Neustric, et elle mourut seulement en 598, dans la gloire et la prospérité.

Le quatrième frère, Sigebert, auquel l'Austrasie étoit échue en partage, avec la résidence de Metz, étoit fort jeune lorsqu'il monta sur le trône; ses mœurs furent cependant plus rangées, car il n'eut d'autre femme que la célèbre Brunehault, fille d'Athanagilde, roi des Visigoths. L'Obéisance des nations germaniques d'outre-Rhin étoit si incertaine que, sans tenir compte de leur nombre ou de l'étendue des pays qu'elles habitoient, on les avoit toutes ajoutées à son partage, quoiqu'il fût le plus jeune et celui qui devoit dans le royaume avoir la moindre part. Mais Sigebert enseigna bientôt au reste des Francs combien ces nations, qui n'obéissoient à aucun frein, pouvoient être redoutables. Deux fois, dans ses brouilleries avec Chilpéric, il les introduisit dans le cœur de la France; deux fois tous les bords de la Seine, tous les environs de Paris, furent ravagés avec fureur. Sigebert se crovoit déià mattre de la Neustrie : il avoit permis aux nations teutoniques de se retirer chargées de dépouilles, lorsqu'il fut assassiné, en 575, par deux pages de Frédégonde. Sa couronne passa à un enfant mineur, Childebert II; neuf ans plus tard, comme nous venons de le dire, la couronne de Neustrie passa à un autre mineur, Clothaire II. Charibert étoit mort sans enfans; Gontran, qui vivoit toujours, n'en avoit point non plus. On ne lui déféra point la tutelle de ses neveux; les trois royaumes d'Austrasie. Neustrie et Bourgogne commençoient, aux yeux des Francs eux-mêmes, à être complétement séparés. La minorité des rois, et la haine dont s'étoient chargés leurs pères, permettoient à la noblesse d'attirer à elle tout le pouvoir. L'Austrasie ne fut plus dès lors qu'une aristocratie foiblement tempérée par l'autorité du juge du meurtre, mord-dom, qu'on a nommé maire du palais. La Neustrie tendoit, mais par des progrès plus lents, au même état. Le roi Gontran, indolent, inconstant, sans cesse menacé par le poignard, ne pouvoit pas, même en Bourgogne, arrêter les progrès de l'aristocratie. Sans être le tuteur de ses neveux, il se croyoit encore nécessaire à leur défense. Un jour que le peuple étoit rassemblé dans la cathédrale, à Paris, et que le diacre avoit imposé silence pour commencer la messe, Gontran, qui s'étoit rendu dans cette ville peu après le meurtre de Chilpéric, pour rétablir la paix dans la Neustrie, s'adressa aux assistans, et leur dit : « Hommes » et femmes qui êtes ici rassemblés, je vous conjure de ne point » violer la foi que vous m'avez donnée, de ne point me faire périr » comme vous avez fait périr récemment mes frères : le ne demande

- » que trois ans, mais i'ai besoin de trois ans pour élever mes neveux,
- » que je regarde comme mes fils adoptifs. Gardons qu'il n'arrive et
- » que la Divinité ne permette qu'à ma mort vous ne périssiez avec
- » ces enfans, puisqu'il ne reste de ma race personne d'arrivé à l'âge
- » viril qui vous défende, » Au lieu de trois ans, le bon Gontran en

vécut dix encore, et il mourut ensuite dans son lit, de maladie. Mais il est douteux que sa vie ou sa mort fussent aussi essentielles qu'il le supposoit au sort de sa famille, et plus encore de sa nation.

Ün lis adultérin de Clothaire, un frère de Gontran, qu'il ne vouloit pas reconnaître, profita de la mort de presque tous les chefs de sa famille pour essayer de se faire proclamer roi par les Francs. Pendant cette guerre civile, Gontran assembla les plaids de la nation à Paris. Grégoire de Tours, qui assista sans doute à cette assemblée, nous en a laisée une description animée, qui nous fait mieux connoître l'état de la France qu'un récit détaillé de hauts faits de guerre. Nous la rapporterons, plutôt que de nous astreindre, pour faire connoître cêtte période, à tracer des annales nationales, et à suivre l'ordre chronologique des événemens. La France, ne faisant aucune conquête au déhors, ne changeoit point dans ses rapports avec les autres peuples; tandis que le tableau de se assemblées nationales nous représente, non point une journée, mais un siècle entier.

Le rovaume d'Austrasie, di Grégoire de Tours, députa à ces plaids,

en SSA, au nom de Childebert, Egidius, évêque de Reims, GontranBoson et Sigewald (c'étoient les chefs de l'administration du jeune
prince); ils étoient accompagnés per beaucoup d'autres seigneurs
austrasiens. Lorsqu'ils furent entrés, l'évêque prit la parole : « Nous
rendons grâce au Dieu tout-puissant, dit-il, au roi Gentran, de ce
que, après beaucoup de travaux, il t'a rendu à tes provinces et à
ton royaume. — En effet, répondit le roi, c'est à lui, qui est
to roi des rois et le seigneur des seigneurs, que nous devons rendre
grâce. C'est lui qui a fait ces choses par sa miséricorde, et non pas
toi, qui, par ton conseil perfide et tes parjures, as fait brûler mes
provinces l'année passée; toi, qui n'as jamais gardé ta foi à aucun
homme; toi, doat les fraudes s'étendent partout, et qui te montres,
aon point en prêtre, mais en eneme ide noter royaume. »

L'évêque, trembiant de colère, se répondir ien à ce discours ; mais un autre des députés dit : « Ton neven Childebert te supplie d'ondonner qu'on lui rende les cités que son père a possédées. » A quoi 
le roi répondit : « Je vous ai déjà dit suparavant que nos conventions 
me les ont conférées, en sorte que je ne veux point les rendre. » 
Un autre député lui dit : « Ton neveu te demande que tu ordonnes 
» qu'on lui livre cette Frédégonde criminelle, qui a fait périr tant de 
» rois , afia qu'il venge la mort de son père, de son oncle et de ses

cousins. » — Gontran reprit : « Je ne saurois la livrer en sa puis sance, puisque son fils à elle-même est roi. D'ailleurs, je ne crois
 point vraies les choses que vous alléguez contre elle. » Après tous

» point vraies les choses que vous alléguez contre elle. » Après tous cenx-ià, Gontra-Boson s'approcha du roi, comme s'il avoit quelque chose à dire. Mais comme le bruit s'étoit déjà répandu que Gondovald avoit été proclamé roi, Gontran le prévint et lui dit : « Ennemi de » ce pays et de notre royaume, pourquoi as-tu passée on Crient II y

» a quelques années, pour en faire venir ce Ballomer ( c'est ainsi que

le roi appeloit toujours Gondovald, qui prétendoit être son frère),
 et pour le conduire dans nos États? Toujours tu fus perfide, et tu

» n'as jamais gardé une seule de tes promesses. » Gontran-Boson lui

répondit : « Tu es seigneur et roi, et tu sièges sur le trône ; en sorte

» que personne n'ose répondre aux choses que tu avances. Je pro-» teste seulement que je suis innocent de tout ce que tu viens de dire.

» Mais si quelqu'un de même rang que moi m'a accusé en secret de

» ces crimes, qu'il vienne à présent au grand jour et qu'il parle. Et » toi, ô roi, tu soumettras cette cause au jugement de Dieu, afin

» toi, o roi, tu soumettras cette cause au jugement de Dieu, atin » qu'il décide entre nous, lorsqu'il nous verra combattre dans l'espla-

» nade d'un même champ. »

Chacun, gardant alors le silence, le roi reprit : « C'est une chose » qui devroit enflammer le cœur de tout le monde, pour repousser

» qui devroit ennanmer le cœur de tout le monde, pour repousser » de nos frontières cet étranger, dont le père gouvernoit un moulin;

» car, c'est une vérité, son père a tenu le peigne à la main, et il a » cardé les laines. » — Or, quoiqu'il pût se faire que le même homme eût fait les deux métiers, quelqu' un des députés répondit aux reproches la sia en control de la laine en que la siir per est homme en deux la sia en la laine en que la siir per est homme en deux.

du roi. « Quoi donc ! selon ce que tu affirmes, cet homme a eu deux » pères, l'un meunier, l'autre artisan en laines. Prends donc garde,

ô roi l de quelle manière tu parles, car nous n'avions point encore
 entendu dire que, excepté dans une cause spirituelle; un fils pût

» avoir deux pères en même temps. » A ces mots, plusieurs éclatèrent de rire; après quoi un autre des députés lui dit : « Nous prenons congé

» de toi, ò roi! car, puisque tu n'as point voulu rendre les cités qui » appartiennent à ton neveu, nous savons que la hache est encore

appartiennent à ton neveu, nous savons que la hache est encore
 entière, qui a frappé tes deux frères à la tête; elle abattra la ticnne

» plus tôt encore. » Ils partirent ainsi avec scandale, et le roi, firité de leurs paroles, ordonna qu'on leur jetât à la tête le fumier des chevaux, la paille, le foin pourri, et les boues de la ville. Ils se retirèren t avec leurs habits tout tachés; l'affront et l'injure qu'ils reçurent furent immenses.

ашшеняея,

Les causes de l'animosité entre Gontran et les députés d'Austrasie sont pour nous sans intérêt; ses conséquences finirent avec la génération qui les vit naître; mais les rapports entre les rois et les grands, les menaces mutuelles, les affronts mêmes par lesquels le roi voulut se venger, nous apprennent ce que les noms nous disposent sans cesse à onblier, ce qu'étoient les rois, ce qu'étoient les nobles. Nous y voyons cque nous devons entendre par cette constitution immuable pendant quatorze siècles, dont la stabilité est si souvent présentée à notre admiration, comme si tout n'avoit pas changé avec chaque génération dans la monarchie, et comme s'îl y avoit le moindre rapport entre les pérogatives de Gontran, celles de Charlemagne et celles de Louis XIV.

Avant la mort de Gontran, Childebert II étoit parvenu à l'âge d'homme; il se trouva doué de plus d'énergie, de plus de talent peutêtre qu'on n'en avoit vu déployer depuis longtemps dans la race de Clovis : mais en même temps d'un degré de férocité et de perfidie qui dépassoit également celles de ses prédécesseurs. Il se sentoit resserré de tous côtés par l'aristocratie austrasienne, qui avoit en silence usurpé tous les pouvoirs de la nation et tous ceux du roi. Le pays se trouvoit partagé en vastes districts, dont quelques nobles s'étoient attribués la propriété, ils en avoient distribué des parcelles à leurs anciens compagnons d'armes, les hommes libres des Francs, qui consentoient à prendre le titre de leudes, et à s'engager par un serment particulier à seconder leur seigneur dans toutes ses entreprises. Avec leur aide, ces seigneurs étoient sûrs de se perpétuer dans le gouvernement des duchés, quoique ceux-ci eussent dû demeurer à la nomination ou des rois ou des peuples. Par la loi, toutes les dignités étoient toujours électives; par le fait, elles étoient devenues toutes héréditaires. Childebert, se débattant contre cette aristocratie, tantôt invoquoit l'aide de son oncle Gontran, tantôt avoit recours aux expédiens plus surs du poignard et de la hache francisque. Ceux qui se crovoient les plus avancés dans sa familiarité étoient quelquefois frappés à ses côtés, par ses ordres, au milieu des fêtes; et l'on ne lit point sans frémir avec quelle joie féroce il excitoit les éclats de rire du duc Magnovald, à un combat de taureaux, tandis qu'il faisoit avancer en silence des bourreaux derrière lui, qui abattirent sa tête pendant qu'il rioit encore, et la firent rouler dans le cirque. Un grand nombre des seigneurs austrasiens périrent par les ordres de Childebert II; en même temps il recueilit la succession de son oncle Gontran; il repoussa l'eriant Clothaire II, toujours gouverné par sa mère Frédégonde, jusqu'aux extrémités de la Neustrie. Il se croyoit affermi sur le trône; mais on ne l'est guère quand on a contre soi la haine de tout un peuple. Childebert II avoit échappé à heaucoup de conspirations, à beaucoup de révoltes armées; il périt en 596, par le poison, et ses meurtriers furent assex habiles pour se dérober aux recherches, qui ne sont jamais très-actives après la mort d'un homme détesté.

Ce fut à cette époque, cent ans précisément après la conversion de Clovis, que la belliqueuse nation des Francs se trouva soumise à trois rois mineurs, sous la régence de deux femmes ambitieuses, cruelles. et accoutumées à tous les crimes. Frédégonde étoit, en Neustrie, tutrice de Clothaire II, âgé à peine de onze ans; Brunehault, en Austrasie et en Bourgogne, étoit tutrice de Théodebert II et de Thierri II. ses petits-fils, agés de dix et de neuf ans. Brunehault avoit probablement contribué à inspirer à son fils Childebert II cette haine pour l'aristocratie, et cet acharnement à la détruire par des coups d'État. qui l'avoient enfin conduit lui-même au tombeau. Cette femme hautaine, mais douée de grands talens, d'une grande connoissance des hommes, et d'une force inébranlable de caractère, s'étoit relevée, à plusieurs reprises, de catastrophes qui auroient écrasé un être plus foible. Deux fois mariée, d'abord à Sigebert, roi d'Austrasie, puis à Méroyée, fils de Chilpéric, elle avoit vu ses deux maris tomber sous le poignard des assassins envoyés par Frédégonde. Elle avoit été prisonnière de ses ennemis; elle vivoit entourée de grands, conjurés à sa perte. Après la mort de son fils, elle fut plus souvent encore menacée par les ducs d'Austrasie, qui s'irritoient de ne pouvoir résister à son ascendant, qui s'indignoient de lui voir à dessein corrompre les mœurs de ses deux petits-fils pour les gouverner plus longtemps, et qui, après des reproches insultans ou des menaces, finissoient par croire à la supériorité de sa prudence, ou par obéir à l'autorité indéfinissable qu'ils reconnoissoient en elle. Longtemps elle avoit été d'une beauté remarquable, et plus longtemps encore elle avoit fait usage des restes de cette beauté qu'une couronne relève toujours , pour attacher à son service des partisans plus dévoués. Mais déjà aïeule, et à sa mort bisaïeule, les armes communes des femmes devoient être peu puissantes entre ses mains, « Écarte-toi de nous, & femme! lui

» disoit le due Ursio, si tu ne veux que les pieds de nos cheraux te p foulent en terre. » Brunehault resta cependant; elle resta dix-sept ans en Austrasie, après avoir été ainsi menacée; elle continua à gouverner ceux qui ne vouloient pas même la reconnoltre pour égale; elle continua à employer les finances du royaume à élever les monumens qui attestèrent sa gloire; car on montra longtemps les chaussées à prendre pour des ouvrages des Romains; elle seconda puissamment le pape Grégoire le Grand dans ses missions pour la conversion de la Bretagne, alors partagée entre les Anglo-Saxons, et c'est à son zèle, aux secours constans qu'elle donnoit aux missionnaires, que, si nous en croyons les lettres de ce pape, l'Angleterre doit son christianisme. Le pays même qu'elle régissoit de sa main puissante montra bientôt les signes de cette prospérité qui est presque toujonrs l'ouvrage de l'énergie réunie au talent.

Mais les ducs d'Austrasie ne pouvoient consentir à se soumettre : ils tronvèrent moven d'engager dans leur parti leur roi Théodebert II. qui étoit presque imbécile, aussi bien que l'esclave que Brunehault lni avoit donnée pour maîtresse, et dont il avoit fait sa femme avec le consentement de la reine-mère. Ils firent tout à coup, en 598. enlever Brunehault de son palais, et la firent déposer, seule, à pied. sans argent, sur les frontières de Bourgogne. La superbe Brunehault se rendit en suppliante auprès du plus jeune de ses petits-fils. Thierri II. qui régnoit à Châlons-sur-Saône. Dans cette nouvelle cour, son ambition se trouvoit excitée par un ardent désir de vengeance; elle vouloit gouverner la Bourgogne, mais c'étoit surtout pour tourner ses armes contre l'Austrasie et écraser son petit-fils. Il lui fallut plusieurs années avant d'être maîtresse de l'esprit de Thierri II et de celui du peuple ; il lui fallut plusieurs assassinats avant d'avoir écarté du pouvoir tous ceux qui étaient contraires à ses vues; il lui failut supporter en patience la résistance ouverte des Francs à la guerre civile, et donner les mains à des accommodemens qu'elle détestoit. Après quatorze ans, enfin, le moment de la vengenace arriva pour elle. Thierri II, en 612, déclara la guerre à son frère ; il défit l'armée des Austrasiens dans deux grandes batailles. Theudebert lui-même tomba entre ses mains. Il fut mis à mort par l'impitovable Brunehault, avec son fils Mérovée, dont la tête enfantine fut brisée contre la pierre. Mais ce triomphe de cette aïeule barbare, remporté sur

son propre sang, précédoit de bien près sa propre ruine. Le fils de sa mortelle ennemie, Clothaire II, avoit grandi en silence dans un district obscur de la Neustrie, où il avoit été repoussé par ses puissans cousins. Les grands seigneurs austrasiens, et parmi eux les aïeux de la maison de Charlemagne, que l'on commence à distinguer dans leur patrimoine sur les bords de la Meuse, indignés de retomber sous le joug de Brunehault, recoururent à Clothaire II pour obtenir leur délivrance. Thierri II mourut tout à coup au milieu de ses victoires. car la terrible science des poisons est la première entre les sciences chimiques qui soit cultivée avec succès parmi les peuples barbares. L'armée que Brunehault rassembla pour défendre ses quatre arrièrepetits-fils, auxquels elle destinoit la couronne, avoit déjà conjuré pour sa perte. Les Austrasiens, secondés par les Bourguignons, rencontrèrent les Neustriens entre la Marne et l'Aisne, en 613. Mais au signal de la trompette qui devoit engager le combat, toute l'armée de Brunehault prit la fuite ou passa sous les drapeaux ennemis. La reine elle-même, avec sa petite-fille et ses arrière-petits-fils, fut présentée à Clothaire II, qui condamna aussitôt à la mort tout ce qui restoit du sang de Clovis, dont il demeura ainsi le seul survivant. Brunehault fut pendant trois jours livrée à des tourmens divers et promenée sur un chameau à la vue de toute l'armée. Ensuite Clothaire la fit lier par les cheveux, par un pied et par un bras à la queue d'un cheval indompté; il l'abandonna à ses ruades, et les champs furent souillés des chairs en lambeaux de cette malheureuse mère de tant de rois.

#### CHAPITRE XII.

L'Occident et l'Orient au vite siècle et jusqu'aux attaques des musulmans.

Il y a des périodes dans l'histoire du monde où un voile (éuêreux esmble s'étendre sur toute la terre, et où tous les documens authentiques, tous les témoins impartiaux nous manquent, pour nous faire comprendre la suite des évênemens. Nous sommes arrivés à une de ces périodes d'obscurité : c'est le vri s'écle, oi les historiens de l'Occident et de l'Orient se taisent en même temps, et où de grandes révolutions se préparent ou s'accomplissent sans que nous puissions en développer les circonstances ou en concevoir l'enchaînement. Ces ténèbres, qui couvrent en même temps l'histoire des Francs ou des Latins et celle des Grees, durérent jusqu'au moment où une lumière nouvelle et inattendue sortit de l'Arabie, et où un peuple de pasteurs et de voleurs recueillit tout à coup l'héritage des lettres que les nations dès longtemps civilisées laissoient échapper.

Le priucipal luminaire de l'histoire d'Occident après la chute de l'empire romain, Grégoire, évêque de Tours, qui mourut en 595, n'a conduit son histoire ecclésiastique des Francsque jusqu'à Pannée 591. Malgré son ignorance, son intolérance, et le désordre de sa narration, il nous fait seul connaître des mœurs, des opinions, un système de gouvernement qui, sans lui, seroient enveloppés de l'obscurité la plus profonde. Après lui, un autre auteur, bien plus barbare, bien plus concis, qu'on croit s'étre nommé Frédégaire, a continué l'histoire des Francs jusqu'à l'année 641, et il a, comme son prédécesseur, répandu une foible lumière, non-seulement sur la Gaule, mais sur de Germanie, l'Italie et l'Espague. Après Frédégaire on ne trouve plus

rien qui puisse mériter le nom d'histoire, jusqu'au temps de Charlemagne. Il s'écoula un siècle et demi pour lequel on n'a presque, dans tout l'Occident, que des dates et des conjectures.

Demême, dans l'Orient, après la grande lumière répandue sur l'histoire par les deux contemporains de Justinien, Procope et Agathias, on se trouve réduit, d'abord au récit toujours incomplet dans sa diffusion, toujours ampoulé, toujours chargé d'ornemens superficiels et vide de choses, de Théophylat Simocatta; et celui-ci s'arrètant vers l'année 603, on est obligé de descendre aux chroniques et aux abrégés de Théophanes et de Nicéphore, tous deux morts après Charlemagne, et tous deux occupés uniquement de la chronologie, non des causes ou des effets des événemens.

Cette longue période, si mal connue, ne fut pas cependant sans importance ou dans l'Occident ou dans l'Orient, L'Italie, sous la domination des Lombards, dont le premier historien, Paul Warnefrid, est aussi coutemporain de Charlemagne, se rétablissoit lentement de ses calamités : les rois lombards, d'abord électifs, et plus tard héréditaires, montrèrent du respect pour la liberté de leurs sujets, aussi bien pour ceux d'origine romaine que pour ceux de la race teutonique; leurs lois furent égales et sages, du moins pour des lois de peuples barbares : leurs ducs ou gouverneurs de province acquirent de bonne heure un sentiment de fierté et d'indépendance qui leur fit chercher un appui dans l'affection de leurs sujets. Nous ne donnerons pas la chronologie des vingt et un rois lombards qui se succédèrent dans l'espace de deux cent six ans, depuis la conquête d'Alboin en 568, jusqu'au renversement de leur monarchie par Charlemagne en 774. Ces noms échapperoient bientôt à la mémoire, et leur histoire n'est point assez détaillée pour que nous puissions les graver dans le souvenir par des pensées qui se rattachent aux faits; nous savons seulement que pendant cette période la population de l'Italie recommença à faire des progrès; que la race des vainqueurs y prospéra, mais sans faire disparoître celle des vaincus, puisque ce fut la langue de ceux-ci qui l'emporta; que les campagnes furent de nouveau cultivées; que les villes se relevèrent, et surtout Pavie, capitale du royaume, et Bénévent, capitale du plus puissant des duchés lombards, qui s'étendoit sur presque tout le royaume de Naples; que les arts, qui rendent la vie douce, recommencèrent aussi à être pratiqués par les habitans de l'Italie; et que les Lombards, entrés plus tard que les Francs dans la

carrière de la civilisation, les devancèrent cependant, et s'accoutumoient déjà à regarder leurs voisins comme des barbares.

Pour l'histoire des Francs, cette période seroit plus importante encore si elle étoit mieux connue. Clothaire II, le fils de Chilpéric et l'arrière-petit-fils de Clovis, avoit été proclamé roi en 613 par toute la monarchie. Son pouvoir ne s'étendoit pas seulement sur les Gaules jusqu'aux Pyrénées, il étoit reconnu également dans toute la Germanie, même par ces Saxons que Charlemagne eut plus tard tant de peine à conquérir. Le royaume des Francs étoit devenu limitrophe de l'empire nouveau que les Avares avoient fondé dans la Transvivanie et la Hongrie, et qui menaçoit à Constantinople les Grecs d'une ruine totale. Durant un règne de quinze ans sur ce vaste empire franc (613-628), Clothaire semble à peine avoir été troublé par aucune guerre étrangère : il se reposoit dans sa force, ses voisins le craignoient, et les Lombards eux-mêmes avoient consenti à lui payer un tribut. Les arts avoient fait dans les Gaules des progrès considérables, à en juger par la quantité de temples et de couvens dont la piété de Clothaire II et de son fils couvroit la France. et par les draps de soie, par les ornemens d'orfévrerie dont ils les décorèrent. Le commerce avoit aussi recouvré une activité nouvelle: le besoin des épiceries de l'Inde, celui des manufactures de la Grèce. étoient universellement sentis par ces magnats des Francs, qui ne trouvoient point leurs désirs satisfaits par les produits naturels de leurs immenses propriétés. Quelques-uns de ces chess entreprirent d'exercer le commerce à main armée, et d'établir une communication entre la France et la Grèce par la vallée du Danube. Les marchands partoient de la Bayière, où finissoit l'empire des Francs, et ils s'avancoient iuseu'au Pont-Euxin. Ils passoient entre les Avares et les Bulgares, sans cesse menacés du pillage, mais sans cesse prêts à défendre avec leur épée les convois qu'ils conduisoient au travers de ces pays sauvages. Un marchand franc, nommé Samo, se distingua. en conduisant ces caravanes, par sa valeur et par les services importans qu'il rendit aux Vénèdes; et ce peuple slave, qui habitoit la Bohême, l'en récompensa en lui déférant la royauté, que Samo conserva trente-cinq ans.

Mais malgré la vaste étendue de l'empire franc, l'autorité royale étoit à peine sentie hors de la présence du roi. Tous les peuples germaniques avoient des ducs héréditaires qui ne rendoient à Clothaire, ou à son successeur Dagobert, qu'une obéissance presque nominale. Les provinces méridionales des Gaules se gouvernoient de leur côté par l'autorité de leurs ducs, que le roi avoit bien le droit de changer, mais qu'il se hasardoit rarement à destituer. Il ne sentoit complétement roi que dans les deux provinces d'Austrasie et de Neustrie : il résidoit dans la seconde, et généralement à Paris; et pour que la première n'échapat point à son autorité, il lui envoya l'ainé de ses fils, Dagobert, qu'il nomma roi en 622, lorsque ce jeune prince n'étoit encore agé que de quinze ans. Dagobert fixa sa résidence à Metz, sous la tutelle d'Arnoliphe et de Pépin, deux des plus puissans seigneurs de l'Austrasie en deçà du Rhin, et deux encêtres de la maison carlovingienne.

En 628. Ciothaire II mourut, et Dagobert lui succéda. Un plus jeune frère, nommé Charibert, né d'une autre femme de Clothaire, ne conserva pas longtemps le royaume d'Aquitaine, que Clothaire lui avoit assigné en partage, et Dagobert régna sur tout l'empire des Francs, de 628 à 638, avec un pouvoir qui égaloit presque celui qu'exerça plus tard Charlemagne. Mais Dagobert nous est peint sous parte d'abord de son extrême modération, de sa douceur, de sa déficrence à l'autorité de Pépin et de saint Arnolphe, évêque de Metz; et puis on nous le montre à cette époque même faisant assassiner Chrodoald, un des ducs de Bavière, qui lui étoit vivement recommandé par son père. On nous parte du voyage qu'il fit autour de son royaume pour en prendre possession, comme ayant manifesté combien étoit grand son amour pour la justice et son humanité. Mais écoutons Frédégaire lui-même: « De là il prit le chemin de Dijon et de Saint-

- » Jean-de-Losne, où il résida quelques jours, avec une forte volonté
- de juger le peuple de tout son royaume selon la justice. Plein de
   ce désir bienfaisant, il n'admettoit point le sommeil dans ses yeux,
- » il ne se rassasioit point de nourriture, n'ayant d'autre pensée que
- » de faire que tous pussent se retirer contens de sa présence après
- » avoir obtenu justice. Le jour même où il comptoit se rendre de » Saint-Jean-de-Losne à Châlons, il entra dans le bain avant qu'il
- » fit tout à fait jour, et en même temps il fit tuer Brodulphe, oncle
- » de son frère Charibert, » que le même historien dit être l'un des hommes les plus estimables de son royaume.
  - De même on nous parle de sa sagesse, de la purcté de ses mœurs;

mais on nous dit aussi qu'il s'y fit une grande révolution dès la première année de son règne, lorsqu'il eut atteint vingt ans. « C'est » alors, dit Frédégaire, que s'abandonnant sans mesure à la luxure,

- » il eut, à l'exemple de Salomon, trois reines et un grand nombre » de concubines. Les reines étoient Nantechilde, Wulfégonde et
- » Berchilde; quant aux noms des mattresses, comme il y en avoit
- » beaucoup, j'ai redouté la fatigue de les insérer dans cette chro-» nique. »

Deux actions cruelles de Dagobert souillent bien plus sa mémoire que le désordre de ses mœurs; mais celles-là aussi ne nous sont point expliquées. Au moment de la mort de son frère, il fit massacrer son neveu encore enfant, de peur qu'il ne réclamât un jour son héritage. L'autre action est bien plus afroce encore : en une seule nuit il fit massacrer neuf mille Bulgares auxquels il avoit accordé l'hospitalité, et dont il se défit ensuite, de peur de causer quelque mécontentement aux Aures, au fer desquels ces Bulgares s'étoient dérobés par la

fuite.

Dagobert fut le bienfaiteur de l'abbaye de Saint-Denis et le fondateur d'un grand nombre de riches couvens : aussi sa piété a surtout été célébrée par les moines. Mais c'étoit la piété telle qu'on l'entendoit au viie siècle; elle ne se manifestoit par aucun autre symptôme que par les largesses faites aux couvens. Cette piété avoit lié Dagobert de la manière la plus intime avec deux saints que la France vénère encore sans les connoître : le premier étoit saint Éloi, orfévre du roi, qui, sous ses yeux et par ses ordres, fit tous les ornemens de l'église de Saint-Denis, et qui se croyoit permis de voler saintement le trésor royal pour enrichir le couvent de Solignac, qu'il avoit fondé de son côté; le second étoit saint Ouen, d'abord référendaire de la cour, et plus tard évêque de Rouen. Dagobert vivoit tour à tour avec ces deux saints, dont il suivoit aveuglément les conseils; avec les moines de Saint-Denis, au milieu desquels il chantoit en chœur, et avec ses nombreuses maîtresses. Sa dévotion pour saint Denis étoit si exclusive qu'à plusieurs reprises il fit piller d'autres églises de ses États pour enrichir celle de son saint favori.

À la mort de Dagobert commence la succession des rois fainéans, période de cent quatorze ans (638-752), durant laquelle treize rois régnèrent successivement, ou sur la France entière, ou sur une partie de la monarchie, sans qu'il y en ait eu plus de deux qui soient arrivés à l'âge d'homme, sans qu'il v en ait eu un seul qui ait obtenu iamais le plein développement de ses facultés. Le grand juge, le mord-dom, qu'on a nommé maire du palais, et qui avoit été institué presque dès les commencemens dans les trois monarchies, d'Austrasie. Neustrie et Bourgogne, étant élu par le peuple, ne pouvoit être, comme le roi, ou un mineur ou un imbécite. Son pouvoir s'accrut de l'incapacité de celui qui devoit être son supérienr : la minorité des deux fils de Dagobert donna au maire d'autant plus d'occasion de se faire connoître de la nation et d'attirer à lui toute l'autorité. L'olsiveté dans laquelle vivoit le rol, la corruption qui s'attache au pouvoir, et l'exemple de ses prédécesseurs, l'entrainèrent bientôt dans des déréglemens de tout genre. Il n'y eut pas un roi mérovingien qui ne fût père avant quinze ans, qui ne fût décrépit à trente. Ce grand pensionnaire de la nation, qui n'avoit d'autre part au gouvernement que la libre disposition des terres et des domaines royaux, vivoit dans une ivresse continuelle; ses sujets ne connoissoient de lui que ses vices; et la rapidité avec laquelle un enfant succédoit à un autre enfant ne paroît pas même avoir excité de soupçons chez les Francs sur tant de morts prématurées.

Un autre intérêt cependant divisoit alors la nation des Francs : les petits propriétaires, désignés sous les noms d'arimans ou d'hommes libres, avoient longtemps laissé usurper leurs droits par les grands et les ducs : longtemps ils s'étoient laissés dépouiller Isolément : ils avoient même prêté les mains à leur propre oppression en se faisant les leudes, les serviteurs des grands selgneurs, movennant la promesse d'une assistance mutuelle. Quelque vexation plus ouverte des grands. quelque tentative plus audacieuse pour dépouiller les hommes libres de leur propriété on de leurs droits, les réunit, au milieu du vu siècle. pour leur défense. Ils avoient presque renoncé au combat en Austrasie, où la famille des ancêtres de Charlemagne, que nous nommerons d'avance carlovingienne, puisqu'elle n'avoit pas d'autre nom. étoit à la tête de la haute noblesse. Cette famille avoit déià acquis un pouvoir immense, et avoit engagé la plupart des hommes libres à suivre ses étendards, sous le nom de leudes ; en Neustrie, au contraire, les hommes libres, ayant conservé plus d'indépendance, se rendirent aux assemblées nationales; ce furent eux qui élurent le mord-dom ou maire du palais, qui semble avoir été Institué pour protéger cet ordre inférieur, et qui peut-être, comme le justiza des Aragonais, devoit toujours être pris dans ses rangs. Ils réussirent en effet, en 656, à élever à cette première place Ébroin. homme plein de talens et d'énergie, mais ennemi acharné du pouvoir croissant de l'aristocratie, et qui, comme juge, comme général, comme administrateur du royaume, n'eut jamais d'objet plus constamment en vue que d'abaisser les ducs et de ruiner les grands.

Les deux factions sentirent bientôt qu'il leur convenoit d'étendre leurs alliances de l'un à l'autre royaume. Les hommes libres, opprimés en Austrasie par le maire Wulfoald, qui étoit d'une maison ducale, avoient recours à la protection d'Ebroin, et venoient souvent se ranger sous ses étendards. Les ducs de Neustrie et de Bourgogne. et le chef de leur parti. Léger. évêque d'Autun, intrigueient contre Ebroin, et correspondoient avec les grands d'Austrasie. Ils tournoient surtout leurs regards vers le ieune Pépin d'Héristal, petit-fils, par les femmes, de Pépin, ministre de Dagobert et grand-père de Pépin le Bref, roi de France. De frequentes guerres civiles, dans l'un et l'autre royaume, signalèrent l'administration d'Ebroin (656-681). Plusieurs rois furent déposés de part et d'autre, quoique, étant à peine sortis de l'enfance, ils n'eussent guère eu d'autre part aux événemens que celle de les sanctionner par leurs noms. Le parti de la noblesse cependant ne se contenta pas d'écarter du trône le souverain qui lui déplaisoit. Ses victoires, en Austrasie et en Neustrie, furent signalées par des régicides. Dagobert II, en Austrasie, fut attaqué par les grands, en 678, condamné par un concile, et poignardé. Saint-Wilfrid, qui dans son enfance lui avoit donné l'hospitalité, fut arrêté par l'armée des Austrasiens, qui venoit d'accomplir cette révolution, et un évêque, l'ayant reconnu, lui adressa ces reproches : « Avec » quelle téméraire confiance osez-vous traverser la région des Francs, » vous qui seriez digne de mort pour avoir contribué à nous ren-

» voyer ce roi de son exil, ce destructeur de nos villes, qui méprisoit

» les conseils des seigneurs, qui humilioit, comme Roboam, fils de » Salomon, les peuples par des tributs, qui ne respectoit ni les

» églises de Dieu ni leurs évêques? Aujourd'hui il a payé la peine » de tous ses crimes: il est tué, et son cadavre gtt sur la terre. »

Le même parti des nobles et des évêques ne traita pas avec moins de rigueur Childéric II, au moment où ce roi de Neustrie, parvenu à l'âge de vingt et un ans, commença à donner l'essor à l'amour effréné du plaisir, amour héréditaire dans sa race. Ébroin et l'évêque d'Autun, Léger, les chefs des deux partis, étoient alors également arrêtés, et détenus dans un même couvent à Luxeuil, dont le supérieur les avoit forcés à se réconcilier. Mais dans les murs du clottre, le saint évêque d'Autun n'abandonnoit pas le soin de son parti. Il ourdit une conspiration, dont son frère Gaérin fut le principal chef. Childéric II fut surpris, en 673, comme il chassoit dans la forêt de Livry, et massacré avec sa femme et son fils en bas âge, et le pouvoir de l'aristocratie sembla raffermi. Ébroin eependant avoit été relâché au moment de la révolution; bientôt il trouva moyen de rassembler de nouveau l'armée des hommes libres : il surprit celle des grands au pont Saint-Maxence; il les défit à plusieurs reprises; il fit prisonniers presque tous ceux qui avoient eu part à la mort de Childéric II. et il vengea cette mort par des supplices. Saint Léger, exposé à des tourmens cruels, fut cependant réservé en vie; ses biographes assurent que toutes ses blessures se refermoient miraculeusement aussitôt qu'elles lui avoient été infligées, et qu'après qu'on lui eut coupé les lèvres et la langue, il n'en parloit qu'avec plus d'éloquence. Privé de ses yeux et mutilé de tous ses membres, saint Léger étoit déjà vénéré par les peuples comme un martyr, Ebroin sentoit sa colère s'accroître, lorsqu'il vovoit tout le mal qu'il avoit fait à son ennemi tourner à sa gloire. Il vouloit faire dégrader saint Léger par les évêques de France, qu'il assembla en concile en 678; et il somma le saint de confesser au milieu des prélats qu'il était complice du meurtre de Childérie II. Le bienheureux Léger ne voulait ni souiller la fin de sa vie nar un pariure, en niant sa participation au régicide, ni cependant attirer de nouveaux malheurs sur lui-même en l'avouant. Il se contenta donc de répondre à toutes les questions qui lui furent faites que Dieu seul, et non les hommes, pouvoient lire dans le secret de son eœur. Les évêques, n'en pouvant tirer d'autre réponse, regardèrent ces paroles comme un aveu; ils déchirèrent sa tunique du haut jusqu'en bas en signe de dégradation, et le livrèrent au comte du palais, qui lui fit trancher la tête. La commémoration du martyre du saint régicide se célèbre le 2 octobre, et il y a peu de villes de France où quelque église n'ait été élevée en son honneur.

Après la mort d'Ébroin, en 681, les maires, nommés par le parti des hommes libres, qui lui succédérent, n'eurent plus ou la même énergie ou le même talent. La guerre se ralluma entre l'Austrasie et la Neustrie : la première, depuis le meurtre ou le supplice de Dagobe

arreis

Dérieni.

r.ka

19000

bilder

.etns

istora

HELDER!

DOOM

nf Sir

presq

Vess

urma

ut a

ru'ele

SPERM

Feat

ar la

lore

ig

œ.

10

bert II, n'avoit plus de roi; elle obéissoit alors à Pépin d'Héristal, qui prenoît le titre de duc, et qui gouvernoît avec l'aide du parti de nobles. Une grande bataille entre les deux peuples et les deux partis fut livrée, en 687, à l'estry en Vermandois. Les nobles triomphèrent; le maire des hommes libres fut tué, leur roi Thierri III tomba au pouvoir des grands. Pépin, qui croyoit avoir encore hesoin d'un fantôme de roi, au lieu de le destituer, l'attacha à son parti, et le fit reconnoître, tant en Austrasie qu'en Neustrie; mais en même temps il s'empara seul de toute l'administration. Il fit élever son fils à la dignité de maire de Neustrie, et il réduisit le roi à n'être plus que le capití de son sujet.

La grande révolution qui transmit la souveraineté des Francs, de la première à la seconde dynastie, date de la bataille de Testry en Vermandois : c'est en 687 que le pouvoir royal fut livré au second des Pépin, quoique la couronne ne fut placée sur la tête du troisième Pépin, son petit-fils, qu'en 752. On se fait une fausse idée de cette révolution quand on la considère comme l'usurpation des maires du palais : c'est au contraire leur défaite par leurs anciens adversaires. qui se décorèrent de leurs titres. Le mord-dom électif, chef des hommes libres, premier magistrat de la Neustrie et représentant d'un pays où les Francs avoient commencé à se confondre avec les Romains et à adopter leur langage, fit place au duc héréditaire d'Austrasie. capitaine de ses leudes, ou d'hommes qui s'étoient volontairement dévoués à un service également héréditaire, moyennant quelque concession de terres. Ce duc étoit secondé par tous les autres ducs, qui combattoient pour l'aristocratie, contre la royauté et contre le peuple; sa victoire fut signalée par un second triomphe de la langue teutonique sur la latine, et par le rétablissement des diètes ou assemblées de la nation. Elles furent dès lors tenues d'une manière beaucoup plus régulière, et elles s'emparèrent de tous les droits souverains ; mais les seuls grands seigneurs y représentèrent la nation. Bientôt s'ensuivit la dissolution presque absolue du lien social. Tous les ducs qui avoient secondé Pénin se proposoient, non de devenir ses suiets. mais de régner avec lui ; en sorte que toutes les nations d'au delà du Rhin renoucèrent à l'obéissance des Francs : que l'Aquitaine, la Provence et la Bourgogne, gouvernées de leur côté par des ducs. devinrent, en quelque sorte, des provinces étrangères, et que Pépin. se contentant de laisser ou son fils ou un de ses lieutenans à Paris.

41

pour surveiller le roi, transporta le siége réel du gouvernement dans son duché d'Austrasie, et fixa sa résidence tour à tour à Cologne ou à Héristal près de Liége.

Ce fut sur la fin de l'administration de Pépis d'Héristal que les musulmans commencèrent à menseer l'Europe occidentale. Bis conquirent l'Espagne de 711 à 1714, et Pépis mourut le 16 décembre 714, après avoir gouverné la France vingt-sept ans et demi, depuis la bataille de Testry. Mais avant d'exposer quelle fut la naissance, quels furent les progrès de l'empire musulman, avant de voir comment Charles-Marriel, fifs de Pépin, sauva l'Occident de leurs conquêtes, nous devons suivre de même les obscures révolutions de l'empire d'Orient jasqu'au moment où il entre en lutte avec eux.

L'inconvénient de la période aride que nous parcourons n'est pas seulement de nous forcer à promener nos regards des extrémités de l'Occident à celles de l'Orient, et de passer successivement en revue des personnages qui n'avoient aucun rapport les uns avec les autres. La brièveté et le manque de critique et de jugement des chroniques auxquelles nous sommes réduits entassent devant nos veux des événemens dont nous ne voyons point la connexion; ils nous semblent s'exclure au lieu de découler les uns des autres, et ils peuvent d'autant moins se graver dans notre mémoire que pous les avons moins compris. L'histoire de l'Orient, pendant les cinq règnes de Justin II, Tibère II, Maurice, Phocas et Héraclius, de 567 à 642, nous présente plutôt les fantômes d'un mauvais rêve que des événemens réels : les trois premiers, il est vrai, nous offrent un contraste auquel nous devrions être accoutumés: ce sont des souverains très-vertueux, ou qui nous sont peints comme tels, et des peuples très-misérables : c'est en effet presque toujours ainsi que les historiens des monarchies ont fait l'histoire. Mais la tyrannie de Phocas, les défaites et ensuite les victoires d'Héraclius ne ressemblent point à l'enchaînement naturel des événemens, et ne sauroient s'expliquer par elles-mêmes. Dans une guerre dont tous les détails nous sont inconnus, les Persans, sous les ordres de Chosroès II, conquirent toutes les provinces de l'empire d'Orient, en Asie; Héraclius, à son tour, conquit toute la Perse jusqu'aux frontières de l'Inde, et après des expéditions presque fabuleuses, les deux empires, également épuisés, furent hors d'état de se défendre contre un ennemi nouveau dont ils ne soupconnaient pas même l'existence. Réduits presque à des conjectures sur l'origine de ces révolutions subites, nous remarquous seulement qu'une grande cause de foiblesse s'étoit développée dans l'empire d'Orient, avec de nouveaux systèmes religieux et des persécutions acharnées. Les esprits s'étoient aignis, les sujets s'étoient aiémés du gouvernement. Les soctes opprimées non-seulement se refusérent à défendre leur patrie, elles appelèrent au contraire les camenis, elles leur livrèrent volontairement les plus fortes et les plus riches provinces de l'empire; et c'est dans l'interprétation des mystères de la foi qu'il faut chercher le secret des conquêtes des Persans, puis des musulmans.

Ce ferment de nouvelles révolutions, qui se développoit à la fin du vi siècle, datoit du règne de Justinien. Aux anciennes querelles entre les catholiques et les ariens, sur la divinité de Jésus-Christ, en avoient succédé d'autres bien plus oiseuses, bien plus inintelligibles, bien pins étrangères à toutes es actions humaines et à toute influence de la foi sur la conduite, celles sur l'union des deux natures et des deux volontés dans la personne du Sauven:

On avoit pu regarder comme une question fondamentale dans la religion chrétienne, de décider si le Bédempteur étoit dieu ou s'il étoit une crésture de la Divinité; car, selon qu'on expliquoit ce mystère, l'une des sectes reprochoit à l'autre de refuser, si ce n'est à la Divinité, du moins à l'une de ses manifestations, l'adoration qui lui étoit due, tandis que la secte contraire accusoit ses adversaires acvier le premier des commandemens, la bese même de la religion, en adorant celui qui leur avoit enseigné de n'adorer que le roi des cleux. Mais le dogme de la divinité de Jésus-Christ ayant prévalu dans l'égirse cathollque, l'explication de l'union incompréhensible de la Divinité avec l'homme étoit absolument indifférente dans ses conséquences. On pouvoit la représenter par des mots; mais il étoit impossible que la raison humaine la comprit, plus impossible qu'elle diriged les actions de l'ionne en conséquence.

Cependant deux explications de ce mystère avoient été présencie l'une, qu'on nomma des monophysites regardoit la Diviaité écomme syant été l'âme qui onimoit le corps humais de Jésus-Christ. Dans ce système, il n'y avoit qu'one seule nature, mais divine, dans l'âme du Sauveur; qu'une seule nature aussi, mais humaine, dans la matière dont son corps étoit formé. Ce système, qui a été déclaré hérétique, avoit été embrassé avec chaleur par Justinion et plus concore par sa femme Théodora, en qui la débanché où la crusuité n'avoient point éteint le zèle théologique. Il donna lieu à de sanglantes persécutions contre les évêques, les moines, les laïques qui ne voulurent pas y souscrire.

Le système orthodore admit au contraire dans Jéaus-Christ l'union des deux natures complètes, c'est-à-dire de l'âme et du corps d'un homme dans Jéaus, fils de Marie, avec l'âme divine et le corps divin du Christ, l'une des trois personnes de la Divinité. Les deux êtres complets et distincts étoient cependant si intimement unis qu'on ne pouvoir rien attribuer à l'homme qu'on n'attribuât en même temps au dieu. De cette explication même naquit une nouvelle dispute de mots. On demanda si cet être double étoit animé par une seule volonté, l'âme divine prédominant tellement sur l'âme humaine qu'elle dirigeât seule les actions du Christ: ce fut l'opinion des monohélites. Elle fut déclarée hérétique, et les orthodoxes établirent comme un dogme que l'âme humaine de Jéaus avoit une volonté pleine et entière, mais qu'elle étoit toujours conforme à la volonté pleine et entière de l'âme divine du Christ.

Toute notre attention suffit à peine à saisir ces distinctions subtiles, qui prétendent mettre en opposition des causes inconnues, dont les effets sont toujours les mêmes. Leur examen fatigue la raison; il semble même avoir quelque chose de blasphémateur contre l'être divin qu'on soumet ainsi à une sorte de dissection morale. Avec plus de peine encore suivrions-nous toutes les nuances de ces opinions et toutes les sectes diverses auxquelles elles donnèrent lieu. Mais l'influence de ces questions subtiles fut fatale pour l'empire. Chaque secte persécuta à son tour; et les orthodoxes, ceux, c'est-à-dire, qui restèrent en possession de la victoire, abusèrent plus cruellement que les autres d'un pouvoir qui leur demeura plus longtemps. Les premiers dignitaires de l'Église furent chassés de leurs sièges , plusieurs périrent dans l'exil, plusieurs en prison, plusieurs même furent envoyés au supplice. Tout culte fut interdit aux opinions réprouvées, toutes les propriétés des églises condamnées furent saisies ; des milliers de moines, combattant avec des bâtons et des pierres, dirigèrent des séditions dans lesquelles des flots de sang furent répandus ; de grandes villes furent abandonnées au pillage et à toutes les vexations de soldats barbares, pour les punir de leur attachement à des mots bien plus qu'à des idées. Et à la fin du vi la plus grande partie de l'empire, tout l'Orient surtout, soupiroit après un libérateur étranger.

après le joug même d'un païen ou d'un mage, pour échapper à l'intolérance des orthodoxes et des empereurs.

Les nestoriers, qui poussoient plus loin encore que les orthodoxes la séparation entre les deux natures, qui opposoient plus formellement que les catholiques le Jésus homme au Christ divin, furent les premiers persécutés; ils abandonnérent complétement l'empire; plusieurs centaines de milliers de sujets de Justinien émigrèrent en Perse; ils y portèrent les arts, les manufactures et la connoissance de la tactique et des machines de guerre des Romains. Les conquêtes de Chosroès furent secondées par leurs armes et par les trahisons de leurs partisans secrets, qui livrèrent à l'ennemi plusieurs des forteresses de l'Asie.

Les eutychéens, les plus zélés parmi les monophysites, qui, pour maintenir l'unité de nature dans le Christ, nioient que son âme divine eût été revêtue d'un corps humain, furent écrasés par les persécutions. . . Ils ne se maintinrent qu'en Arménie, où leur Église fleurit jusqu'à ce jour. Mais cette hérésie fit succéder chez les Arméniens, les plus anciens alliés de l'empire, à l'ancienne partialité pour les Grecs, une haine acharnée qui n'est pas éteinte non plus. Une secte mitigée de monophysites, les jacobites, cherchèrent un refuge en Perse, en Arabie et dans la haute Egypte; ils s'unirent également avec les ennemis de leur pays. Dans les montagnes du Liban, les monothélites, ou ceux qui n'admettent dans le Christ qu'une seule volonté, levèrent l'étendard de la révolte; ils furent, et ils sont encore aujourd'hui, désignés par le nom de maronites. Les monophysites, écrasés dans le reste de l'empire, opposèrent en Égypte une résistance invincible, parce que la masse entière du peuple partageoit leurs opinions. Mais cette masse du peuple, persécutée, dépouillée de toutes les dignités de l'Église, de toutes ses richesses, de tout droit dans l'État. renonca, à son tour, à la langue des Grecs comme à l'union avec l'Église. Alors commença la secte des cophtes, et son Église indépendante, qui s'étendit aussi dans l'Abyssinie et dans la Nubie. Elle seconda de tout son pouvoir les armes de Chosroès, et quand celui-ci fut vaincu à son tour, elle implora l'aide des musulmans.

Tel étoit l'état de l'Orient, telles étoient les seules passions que parut ressentir le peuple pendant les cinq règnes qui remplirent l'espace depuis la mort de Justinien, en 567, jusqu'aux conquêtes des musulmans, en 632. Nous tracerons à présent un précis succinct de ces cinq règnes; et les matériaux auxquels nous sommes réduit ne nous permettroient guère de nous étendre davantage, lors même que nous le voudrions.

Le scentre de Justinien avoit été transmis, en 567, à son neveu Justin II; prince d'un caractère doux et bienveillant, mais faible, qui reconnut les défauts de l'administration de son oncle, qui promit de les corriger , mais qu'un état constant d'infirmité retint prisonnier dans le palais, et entouré de femmes et d'eunuques. De tels conseillers donnèrent à son gouvernement tous les caractères de l'intrigne, de la foiblesse et de la défiance. Nous avons vu comment. pendant son règne, l'Italie fut perdue par la conquête des Lombards. En même temps les Avares, chassés par les anciens Turcs du voisinage du Thibet, étoient devenus conquérans en passant d'Asie en Enrope : ils evoient fondé leur empire dans la vallée du Danube, à peu près anx mêmes lieux qu'Attila regardoit comme le siège de sa puissance. De là . ils étendirent leurs dévastations sur toute la presqu'île Illyrique. Les Persans aussi, sur la fin du règne du grand Chosroès Nushirvan , poussèrent leurs ravages jusqu'au faubourg d'Antioche , et réduisirent en cendres la ville d'Apamée. A la fin de son règne, cependant, Justin II réalisa les espérances qu'il avoit fait naître à son commencement. Il choisit un successenr, non point dans sa famille, mais dans l'empire. Il démèla dans son capitaine des gardes, Tibère, le plus vertueux, le plus brave, le plus humain de ses spiets. Il l'associa à la couronne, en décembre 574, et lui résigna les rênes du gouvernement, sans essayer, pendant les quatre années qu'il vécut encore, de partager ou de ressaisir un pouvoir qu'il avoit abandonné.

On suppose que l'impératrice Sophie, femme de Justin II, avoit eu quelque influence sur le choir que fit son mari. Tibère n'étoit pas seulement le plus brave, il étoit aussi le plus beau de tous les courtisans; on ignoroit qu'il fût marrie; et lorsque Justin, en le plaçant sur le trône, lui avoit dit: «Révérez toujours l'impératrice Sophie comme votre mère, » Sophie avoit compté se l'attacher bientôt par un autre titre, et donner se mais avec le couronne au nouvel empereur; mais Tibère fit alors paroltre sa vraie épouse, Anastasie, dont il avoit auparavant caché l'existence. Il prodigua sans cesse dès lors, à Sophie, les marques d'un respect et d'une affection toute filiale pour lui faire oublier cette mortification; il excuss son ressentiment, il perdonna les conspirations dans lesquelles son dépit l'entraîna, et il

accorda, ce qui étoit jusqu'alors sans exemple dans l'histoire impériale, une complète amnistie à ceux qui, les armes à la main, avoient proclamé un autre empereur, tout comme au rival lui-même qu'ils avoient décoré de la pourpre. Le règne de Tibère II fut le premier. depuis la conversion de Constantin, qui donnat l'idée des vertus chrétiennes sur le trône, de la douceur, de la modération, de la patience, de la charité. Malheureusement ce bon prince ne survécut que quatre ans à Justin; mais se sentant atteint d'une maladie mortelle, il choisit parmi les étrangers à sa famille, comme il avoit été choisi, celui qu'il iugea le plus digne de recevoir de lui le pouvoir suprême. Le successeur et le fils adoptif de Tibère II fut Maurice (582-602). général qui avoit commandé l'armée dans la guerre contre les Persans : il étoit alors âgé de quarante-trois ans, et, avec des vertus moins pures que son prédécesseur, avec quelque mélange de hauteur, de foiblesse, de cruauté et d'avarice, il étoit cependant digne de la préférence qui lui avoit été accordée.

Maurice, qui avoit dû son élévation à la carrière militaire, qui avoit sait de l'art de la guerre une étude assez approfondie pour écrire sur la tactique un traité qui s'est conservé jusqu'à nous, n'essaya point de conduire en personne ses armées, tellement les mœurs efféminées de Constantinople avoient rendu incompatible la puissance souveraine avec le métier de soldat. Il n'opposa qu'une foible résistance aux Lombards, et il se contenta de renouveler en Italie les garnisons dans le petit nombre de villes qui lui étoient demeurées. Son plus redoutable ennemi fut donc Baian, le kanou-chagan des Avares, de 570 à 600, qui sembloit avoir pris pour modèle Attila. dont il occupoit la contrée et peut-être le palais. Dans les vastes plaines de la Bulgarie, de la Valachie et de la Pannonie, où il ne souffroit point de culture, il étoit presque impossible à une armée régulière d'atteindre ses troupes errantes et de les punir de leurs ravages; tandis qu'elles pénétroient impunément dans les plus riches provinces de l'empire, qu'elles menaçoient presque chaque année les faubourgs de Constantinople, qu'elles enlevoient sur leur passage toutes les richesses des Grecs avec des milliers de captifs : aussi, après avoir avec insolence vendu la paix contre un tribut, après avoir insulté les ambassadeurs de l'empereur dans son pays, insulté Constantinople par ses propres ambassadeurs, Baian se faisoit un ieu de violer les traités qu'il avoit jurés.

Les relations de Maurice avec l'empire des Persans furent cou-

ronnées de plus de succès. Le grand Chosroès Nushirvan étoit mort en 579, âgé de plus quatre-vingts ans. Son fils Hormouz, qui lui succéda (579-590), se rendit odieux par tous les vices qui pouvoient lasser enfin la longue patience des Orientaux. Son avarice aliéna les troupes, ses caprices dégradèrent les satrapes de Perse, et sa prétendue justice avoit envoyé au supplice, comme il s'en vantoit luimême, treize mille victimes. Une insurrection éclata contre lui dans les principales provinces de Perse; Maurice la seconda en faisant pénétrer une armée romaine dans la Mésopotamie et l'Assyrie; les Turcs du Thibet en même temps s'avancèrent dans le Khorasan et la Bactriane, et la monarchie des Persans sembloit déjà sur le penchant de sa ruine. Un général, illustré sous Nushirvan par sa valeur et son habileté, Bahram ou Varanes, la sauva ; mais en rejetant les ordres d'Hormouz, il se chargea seul de la guerre contre les Turcs et contre les Romains. Il vainquit les premiers; quoiqu'il fût moins heureux contre les seconds, il conserva cependant son crédit sur les Persans. Hormouz ayant voulu le destituer en lui envoyant un message insultant, Bahram leva l'étendard de la révolte, il fit prisonnier son souverain, et il donna à la Perse le spectacle nouveau d'un iugement public, dans lequel le fils captif de Nushirvan plaida lui-même sa cause devant les nobles de Perse, et fut par leurs ordres déposé, aveuglé et jeté dans un cachot où peu de mois après il fut étranglê par un ennemi personnel (590).

Un parti parmi les Persans ávoit désiré transmetre la couronne à Chosroès II, fils d'Hormouz; mais Bahram ne voulut pas le reconnaître; et Chosroès, dont la vie étoit menacée, ne put trouver de salut qu'en se réfugiant chez les Romains. Maurice accueillit le fugitif avec une générosité qui se trouvoit d'accord avec la politique. Il lui épargna une visite fatigante et humiliante à Constantinople. Il fit épargna une visite fatigante et humiliante à Constantinople. Il fit sasembler sur les frontières d'Arménie et de Syrie une armée considérable, dont il donna le commandement à un général Narsès, Persan d'origine, et qu'il ne faut pas confondre avec le conquérant de l'Italie. Les passions populaires des Persans étoient déja prêtes pour une contre-révolution; les mages s'étoient déclarés contre Bahram, une armée des partisans de Chosroès se joignit à celle des Romains; celle-ci s'avança jusqu'au Zab, sur les frontières de Médie, et les drapeaux de l'empire sur son déclin pénétrèrent dans des contrées que les aigles romaines n'avoient jamis vues, ni aux temps de la

république, ni sous le règne de Trajan. Bahram, vaincu dans deux batailles, périt dans les parties les plus orientales de la Perse. Chosroès s'assit de nouveau sur le trône, et il cimenta sa reslauration, suivant l'usage des despotes orientaux, par le sang de nombreuses victimes. Cependant il conserva auprès de lui l'armée auxiliaire que lui avoit fournie Maurice. Il se déclara le fils adoptif de l'empereur romain, il lui rendit quelques forteresses longtemps disputées entre les deux Etats, il accorda aux chrétiens de Perse une liberté de conscience que les mages leur avoient toujours refusée, et les Grees se réjouirent de la part qu'ils avoient eue à cette révolution, comme d'un des événemens les plus glorieux de leur histoire.

Bientôt, il est vrai, ils éprouvèrent qu'une alliance solide ne repose jamais que sur l'amitjé des peuples, et non sur celle des souverains. Maurice voulut, au mois d'octobre 602, faire quelque réduction dans la paye des soldats; il voulut leur faire prendre leurs quartiers d'hiver dans le pays des Avares; une sédition éclata dans le camp; les soldats, furieux, décorèrent de la pourpre un de leurs centurions, nommé Phocas, qui ne s'étoit distingué entre eux que par la violence de ses imprécations contre l'empereur. Celui-ci espéroit encore se défendre à Constantinople : mais le peuple de cette ville détestoit autant que l'armée sa parcimonie, et l'accueillit avec une volée de pierres : un moine, l'épée à la main, parcourut les rues en le dénoncant comme avant encouru la colère de Dieu. On n'accuse cependant Maurice d'aucune hérésie; et, dans un siècle où les affaires de l'Eglise se méloient sans cesse avec celle de l'État, Maurice seul semble être demeuré étranger aux querelles ecclésiastiques. Il s'enfuit à Chalcédoine; mais les officiers de Phocas, qui venoient d'entrer en triomphe à Constantinople, l'y atteignirent : ses cinq fils furent égorgés sous ses yeux; il péritle dernier, et les slx têtes furent exposées aux insultes du peuple dans l'hippodrome de Constantinople. Peu de mois après, la veuve de Maurice et ses trois filles furent égorgées de la même manière. C'étoit le prélude de l'effroyable tyrannie que Phocas devoit exercer huit ans sur l'empire (602-610). Son règne ne le cède point en atrocité à ceux de Néron ou de Caligula.

Chosroès pouvoit se croire obligé, même par un sentiment de reconnaissance, à venger celui qui l'avoit replacé sur le trône; mais as politique saist avidement ce prétexte pour déclarer la guerre aux Romains, et les plus opulentes cités de l'Asie furent livrées à l'épée 11. des Persans pour les punir d'un crime auquel elles n'avoient participé en aucune manière. Chosroès II conscra jusieure campagnes à se rendre mattre des places des frontières; et tant que régus Phocas, il ne dépassa guère les limites de l'Euphrate. Mais Phocas fut renersé; le crime que Chosroès prétendoit venger fut puni; Héraclius, fils de l'exarque de Carthage, partit avec une flotte africaine, et fut reçu le 5 octore 610 dans le port de Constantinople, où il fut salué du nom d'auguste. Phocas, après avoir été livré à des tourmens cruels, eut la tête tranchée, et le nouvel empereur fit demander vainement au monarque persan de rétablir entre les deux empires une pair que Chosroès n'avoit plus de motif pour troubler.

Ce fut précisément alors que Chosroès, laissant derrière lui les rives de l'Euphrate, entreprit la conquête de l'empire romain : tandis qu'Héraclius, dont le long règne (610-642) ne nous est raconté que dans des chroniques incomplètes, en passoit les douze premières années dans une langueur, dans un découragement qui font le plus étrange contraste avec les brillantes expéditions qui le signalèrent plus tard. En 611. Chosroès occupa les villes les plus importantes de Syrie, Hiéropolis, Chalcis, Berrhœe et Alep. Bientôt il se rendit maître d'Antioche, la capitale de l'Orient, et sa prise fut suivie par celle de Césarée, capitale de la Cappadoce, Chosroès consacra plusieurs campagnes à la conquête de toute l'Asie romaine; mais on pe nous a conservé la mémoire d'aucune bataille livrée pour lui résister, d'aucun siège soutenu avec obstination, d'aucun général romain illustré même par ses revers. En 614, la Palestine fut envahie par les armes des Persans. Jérusalem ouvrit ses portes, les églises furent pillées, quatre-vingt-dix mille chrétiens furent massacrés, et le feu des mages remplaca dans le temple l'adoration du vrai Dieu. En 616, l'Égypte fut également conquise ; les Persans s'avancèrent jusqu'aux déserts de Lybie, et détruisirent, dans le voisinage de Tripoli, les restes de l'ancienne colonie grecque de Cyrène. La même année, une autre armée s'avanca au travers de l'Asie mineure jusqu'à Chalcédoine, qui se rendit après un long siège ; et une armée persane se maintint dix ans, en vue de Constantinople, sur le Bosphore de Thrace.

L'empire presque entier sembloit réduit aux murs de la capitale; car, dans le même temps, les Avares, recommençant leurs ravages avec plus de férocité que jamais, avoient envahi ou détruit tout le continent européen jusqu'à la longue muraille qui, à trente milles de Constantinople, séparoit cette extrémité de la Tirace de la terre ferme. Des villes maritimes, semées à de grandes distances les unes des autres, sur toutes les côtes de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, reconnoissoient encore l'autorité nominale des empereurs; mais elles étoient elles-mêmes tellement menacées, leur situation étoit tellement dangereuse, qu'on ne pouvoit en tirer ni argent, ni milices pour des expéditions lointaines. Le renversement du trône d'Harcilius ne sembloit plus devoir être différé que pour peu d'années.

C'est alors aussi que l'homme dont la mollesse efféminée, dont la découragement n'avoit inspiré que du mépris, déploya tout à coup la vigueur d'une jeune soldat, l'énergie d'un héros, et les talens d'un conquérant. Les chroniques décharnées qui nous représentent seules le règne d'Héraclius, ne nous expliquent ni ass succès ni ses revers; elles ne nous disent point pourquoi il dormit douze ans sur un trône qui tomboit en poussière; pourquoi son réveil fut celui d'un grand homme, pendant les six années qui lui suffirent pour dompter la Perse (622-627); pourquoi il retomba ensuite dans la même apathie, et reperdit, par les armes des musulmans, dans les quatorze der nières années de son règne (628-642), tout ce qu'il avoit gagné.

Réduits à de simples conjectures sur ce phénomène historique. nous avons lieu de croire que les revers de l'empire étoient dus au profond mécontentement des sujets, à ces haines religieuses, à ce ressentiment pour des persécutions injustes, qui faisoient désirer aux hérétiques de toutes les provinces un vengeur plutôt qu'un bon roi. Mais après qu'en haine du gouvernement et de l'Église, les monophysites, les monothélites, les eutychéens, les nestoriens, les jacobites, les maronites, eurent livré aux mages leurs forteresses et leur patrie, la ruine de leurs ennemis cessa bientôt de les consoler de leur propre oppression : ils regrettèrent l'indépendance nationale et la patrie qu'ils avoient perdue; alors leurs vœux appelèrent Héraclius, qu'ils avoient trabi. Celui-ci, que la nature avoit destiné à être un grand homme, quoique les pompes royales, les courtisans, les eunuques, les femmes l'eussent endormi dans la mollesse, devina la foiblesse réelle d'un empire qui s'étoit épuisé par ses conquêtes. Il comprit que les armées du roi de Perse, disséminées sur l'immense étendue des provinces romaines, n'arriverojent jamais à temps pour se soutenir les unes les autres; qu'elles craindroient à

944

toute heure une rébellion, et qu'elles n'oseroient abandonner leurs quartiers éloignés pour se porter au secours du centre. Au lieu d'attaquer l'armée persane qu'il voyoit à Chalcédoine, aux portes mêmes de Constantinople, il embarqua sur une flotte tout ce qu'il avoit pu rassembler de soldats, et il vint prendre terre dans la Cilicie, à l'ang leque forme l'Asie mineure avec la Syrie. Dix ans d'oppression sous les mages avoient fait regretter aux Orientaux le gouvernement de la nouvelle Rome. Héraclius renforça son armée de tous ceux qui avoient assez d'énergie pour tenter de secouer le joug. Au lieu de chercher les armées persanes, il s'efforca de se placer derrière elles, et avec un art et une audace qui mériteroient d'être mieux connus, il les évita longtemps en ravageant toujours le pays d'où elles étoient sorties. Pendant que tout l'empire d'Orient étoit occupé par les Persans, il porta les armes romaines dans le cœur de la Perse, il pénétra dans des régions dont l'existence avoit jusqu'alors été presque inconnue aux Grecs, et où jamais conquérant européen n'avoit porté ses pas. Après avoir ravagé les bords de la mer Caspienne, il attaqua successivement, il prit ou il incendia les différentes capitales de Chosroès jusqu'à Casbin ou Ispahan; il éteignit le feu perpétuel des mages, il chargea ses troupes d'un immense butin, et il fit éprouver à la Perse tous les désastres que depuis dix ans elle faisoit éprouver à l'empire.

Héraclius ne cessoit d'offrir la paix à Chosroès tout en ravageant ses États, et l'orgueilleux monarque la refusoit toujours au milieu de ses défaites : mais les Persans ne voulurent pas se soumettre plus longtemps aux souffrances qu'attiroit sur eux tant d'obstination et tant de foiblesse. Une insurrection éclata contre le roi persanle 25 février 628. Chosroès fut égorgé avec dit-huit de ses fils : und'entre eux seulement, Siroès, fut réservé en vie et assis sur le trône à sa place. La paix fut rétablie entre Constantinople et la Perse : les anciennes limites des deux empires sur l'Euphrate furent réciproquement reconnues; mais l'Asie entière étoit ruinée, elle étoit épuisée par cette double invasion ; et le conquérant qui, pendant ce temps, grandissoit ignoré en Arabie, n'éprouva plus qu'une foible résistance lorsque, dès l'année suivante, 629, il commenca à verser sur l'Asie le torrent victorieux des armées musulmans.

FIN DU PREMIER VOLUME.

# TABLE ANALYTIQUE

### DU TOME PREMIER.

## CHAPITRE I".

Introduction. - Grandeur et faiblesse de l'empire romain.

| Importance des études politiques, ou de la théorie des associations                | 1  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Division de ces sciences, qui ont pour but le plus grand bien social 1             | i  |
| Doutes, incertitudes et systèmes opposés dans toutes ces sciences 1                |    |
| Ces doutes ne doivent point ralentir nos efforts; car nous sommes forcés           |    |
| chaque jour à choisir entre les systèmes                                           | Ľ  |
| C'est à l'expérience qu'il faut demander des lumières dans toutes les              | •  |
| Dans les sciences sociales, il faut attendre l'expérience, non la diriger ; projet |    |
| de l'empereur Gallien ,                                                            | Ľ  |
| L'histoire, recueil de toutes les expériences sociales; indulgence qu'elle         |    |
| doit nous enseigner                                                                | ú  |
| Instructions à chercher dans l'histoire du monde du sve au xe siècle 1             |    |
| Relations toujours subsistantes entre les Romsins, leurs vainqueurs, et            | •  |
| nous                                                                               | ľ  |
| Grandeur attachée au souvenir de l'empire romain, même dans sa décadence.          |    |
| Fixité des limites de l'empire : étendue du monde romain                           |    |
| Frontièrea de l'empire ; peuples dont elles le séparent                            |    |
| Division de l'empire en quatre préfectures, des Gaules, d'Illyrie, d'Italie et     |    |
| d'Orient                                                                           | 9  |
| Nombre des grandes cités; leurs monumens, tons destinés à l'utilité popu-          | •  |
| laire                                                                              | ٥. |
| Calamités de l'empire; son étendue sysit détruit le pstriotisme                    |    |
| Plus de communauté de langage; le grec et le latin; les idiomes provin-            | •  |
| ciaux                                                                              |    |
| État des personnes ; grande cause de foiblesse ; six conditions diverses 2         |    |
|                                                                                    |    |
|                                                                                    |    |
|                                                                                    | d  |
| Population des grandes villes; son insoucisnee; elle est nourrie et amusée         |    |
| aux dépens de l'État                                                               | ŗ  |
|                                                                                    |    |

### CHAPITRE II.

Les trois premiers siècles de l'empire romain.



246 TAI

| ASC                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Division en quatre périodes : les empereurs Juliens, les Flaviens, les par-<br>venus, les collègues | 30  |
| 30 A. C. 68 Nat Empereurs de la famille Julia pendant quatre-vingt-                                 |     |
| dix-huit ans; leur caractère                                                                        | 30  |
| Organisation de l'armée et distribution des légions.                                                | 31  |
| Oppression dans Rome ; prospérité dans les provinces ; sénat républicain ;                          |     |
| fidelité de l'armée                                                                                 | 32  |
| 69-192. — Empereurs de la famille Flavia ; neuf princes en cent vingt-trois                         |     |
| ans; leurs vertus                                                                                   | 34  |
| L'histoire est stérile dans cette période pacifique                                                 | 35  |
| Prosperité; progrès de la civilisation; funcste effet des latifundia                                | 35  |
| Les seules frontières conservent une population guerrière; largesses                                |     |
| d'Hérodes Attleus                                                                                   | 37  |
| 192-284 Parvenus, soldats usurpateurs de l'empire ; trente-deux princes                             |     |
| en quatre-vingt-douze ans                                                                           | 37  |
| Toute légitimité étant détruite, les soldats seuls maîtres de l'État ; leurs                        |     |
| exeès                                                                                               | 38  |
| 253-268 Règne de Gallien; invasion des harbares par toutes les fron-                                |     |
| tières                                                                                              | 39  |
| Les soldats, sentant leur danger, nomment enfin de plus dignes chefs                                | 40  |
| Dépopulation de l'empire ; colonles barbares appelées dans son sein                                 | 41  |
| 284-323. — Collègues; grand caractère et talens de Dioelétlen                                       | 42  |
| Deux augustes et deux césars donnés pour chefs à l'empire                                           | 43  |
| Dureté du gouvernement ; persécutions                                                               | 44  |
| Abdication de Dioclétien; anarchie                                                                  | 45  |
| CHAPITRE III.                                                                                       |     |
| Les barbares avant le rv° siècle.                                                                   |     |
| Nous avons recueilli l'héritage des Romains et des barbares ; il faut étudier                       |     |
| les uns et les autres                                                                               | 47  |
| Division des barbares sur les trois frontières, d'Afrique, d'Asie, d'Europe.                        | 48  |
| Les Bérébères, Gétules et Maures, soumis d'abord, rechassent ensuite les                            |     |
| Romains vers les côtes                                                                              | 49  |
| Les barbares qui entourent l'Égypte ; les moines du désert de la Thébaïde.                          | 50  |
| Les Arabes commerçans et voleurs ; grandeur de Palmyre ; Zénobie                                    | 51  |
| 236 A. C. 226 JC. — Empire des Parthes, de la mer Caspianne au golfe<br>Persique.                   | 53  |
| 226. — Ardshir fait revolter les Persans; les Sassanides; civilisation impar-                       | -04 |
| faite des Persans                                                                                   | 53  |
| Les Arméniens; leur âge hrillant sous Tiridates (297-342)                                           | 54  |
| Les Scythes ou Tartares ; leurs mœurs ; leur férocité à la guerre                                   | 55  |
| Leur liberté; leur vie pastorale les preparoit aux conquêtes                                        | 56  |
| Chute de la monarchie des Huns, qui chasse leurs émigrations vers l'Europe.                         | 58  |
| Barbares d'Europe ; les races celtique, slave et germanique                                         | 38  |
| Ancienne domination des Celtes; les druides; asservissement de la race                              | -   |

| ANALYTIQUE.                                                                                                                              | 247 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| La race slave ; étendue de sa domination ; elle est aussi asservie                                                                       | 60  |
| Les Germains ; ils s'arrêtent dans la civilisation pour sauver leur liberté                                                              | 61  |
| Gouvernement des Germains ; pouvoir et condition périlleuse de leurs rois.                                                               | 62  |
| Pouvoir dea femmes et pouvoir des prêtres chez les Germains Peuples divers et confédérations des Germains, Francs, Allemands, Saxons,    | 63  |
| Goths, etc                                                                                                                               | 64  |
| CHAPITRE IV.                                                                                                                             |     |
| Constantin, ses fils et son neveu.                                                                                                       |     |
| Partage du 1ye siècle en trois périodes ; règnes de Constantin, de sa famille,                                                           |     |
| de celle de Valentinien                                                                                                                  | 66  |
| 306 25 juillet. Constantin appelé par les soldats à succéder à son père                                                                  |     |
| Constance Chlore                                                                                                                         | 66  |
| Caractère de Constantin ; il hésite entre les deux religions ; ses cruautés                                                              |     |
| contre les Francs                                                                                                                        | 67  |
| 340 Six empereurs à la fois ; Constantin fait périr Maximien, son beau-                                                                  |     |
| père                                                                                                                                     | 68  |
| 323. — Constantin réunit tout l'empire et fait périr tous ses rivaux 329. — Fondation de Constantinople ; Constantin abjure le caractère | 70  |
| romain                                                                                                                                   | 70  |
| Constantin fait périr presque tous ses parens ; sa prodigalité aux églises ; sa                                                          | ,,  |
| mort                                                                                                                                     | 70  |
| 337 Partage de l'empire entre les trois fils de Constantin : leurs guerres                                                               |     |
| civiles; ils massacrent leurs cousins                                                                                                    | 72  |
| Constance demeure seul; il donne toute son attention aux querelles reli-                                                                 |     |
| gieuses                                                                                                                                  | 73  |
| Les donatistes, les circoncellions ; leurs suicides religieux                                                                            | 73  |
| Les ariens et les trinitaires ; l'Église également partagée entre eux                                                                    | 73  |
| Faveur montrée par Constance aux ariens; résistance de saint Athanase                                                                    | 76  |
| Conquêtes de Sapor II dans l'Orient; des Francs et des Allemands dans                                                                    |     |
| l'Occident                                                                                                                               | 77  |
| l'Occident; caractère de Julien                                                                                                          | 78  |
| Victoires de Julien ; il est rappelé en Orient ; 3 novembre 361, il succède à                                                            | 10  |
| Constance.                                                                                                                               | 80  |
| Rétablissement du polythéisme ; 363, campagne de Julien contre Sapor II.                                                                 | 80  |
| 363 26 juin. Julien blesse mortellement en repoussant les Persans                                                                        | 81  |
| Ses dernières paroles rapportées par Ammien Marcellin                                                                                    | 82  |
| CHAPITRE V                                                                                                                               |     |

Valentinien et Théodose. - Invasion de l'Europe orientale par les Goths.

### 364-395.

| ы. — | Decadence    | de I | em | pire | ps | ecti | otto | e pa | ar. | cha | que | to s | an | ger | ner | ıt; | lo. | vier | 1; |   |
|------|--------------|------|----|------|----|------|------|------|-----|-----|-----|------|----|-----|-----|-----|-----|------|----|---|
|      | aïens disgra |      |    |      |    |      |      |      |     |     | ٠.  |      |    | ٠.  |     | ·   |     |      |    | 1 |

| Élection de Valentinien; ses talens et sa dureté; il a'associe Valens son              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| frère.                                                                                 | 86  |
| Poids accablant des impôts; oppression qu'éprouvent les magistrats cu-                 |     |
| riales.                                                                                | 87  |
| 364-375, - Victoires de Valentinien; succès de Théodose l'ancien contre                |     |
| les Scofs et les Maures.                                                               | _88 |
| Foiblesse de Valens; il ménage les Persans et les Goths; grandeur d'Her-               |     |
| manric en Dacie.                                                                       | 89  |
| Mort de Valentinien; Gratien et Valentinien II lui succèdent; approche                 |     |
| des Huns.                                                                              | 90  |
| Mort d'Hermanrie; chute de l'empire des Goths; leur effroi à l'arrivée des             |     |
| Huns                                                                                   | 90  |
| 376. — Les Gotha ohtiennent de Valens la permission de passer le Danuhe                |     |
| et de s'établir dans l'empire.                                                         | 92  |
| et de s'établir dans l'empire                                                          |     |
| battant à Adrianople                                                                   | 92  |
| Ravage de l'Europe orientale par les Goths; massacre des otages goths en               |     |
| Asie                                                                                   | 93  |
| Vengcances de Fritigern, roi des Goths ; l'Orient sans empereur                        | 95  |
| 379 19 janvier. Gratien donne l'empire d'Orient à Théodose ; adresse et                |     |
| modération de celui-ci                                                                 | 95  |
| 382 3 octobre. Théodose engage les Goths à poser les armes; il leur                    |     |
| ahandonne la Mœsie.                                                                    | 97  |
| Civilisation des Goths en Mœsic ; influence des Francs à la cour de Gratien.           | 97  |
| 383 Mort de Gratien; Maximus en Bretagne et en Gaule; vertus de                        |     |
| Théodose; son orthodoxie.                                                              | 98  |
| Persécutions des ariens; saint Grégoire de Naziance, saint Ambroise et                 |     |
| saint Martin.  Emportemens de Théodose ; grâce accordée à Antioche ; massacre de Thes- | 100 |
| salonique                                                                              |     |
|                                                                                        | 101 |
| Défaite et mort de Maximus, de Valentinien II, d'Eugène; mort de                       | 102 |
| Theodose.                                                                              | 102 |
| Incodose.                                                                              | 102 |
| CHAPITRE VI.                                                                           |     |
| Arcadius et Honorius. — Invasion de l'Occident par les peuples germaniqua              | 5.  |
| 395-423.                                                                               |     |

TABLE

| 390-423.                                                                                         |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Théodose accusé injustement d'avoir amolli les Romains; progrès de la décadence.                 |    |
|                                                                                                  |    |
| L'adversité acheva de les corrompre, en détruisant la classe moyenne                             | 10 |
| La populace et les sénateurs cherchoient l'oubli des malheurs dans les plai-<br>sirs et le vice. | 10 |
| Le massacre même de Thessalonique fournit un exemple de cette constante                          |    |
| 397. — 17 janvier. Division des deux empires; l'Orient à Arcadius, l'Occident à Honorius.        |    |
|                                                                                                  |    |

| Arcadius, âgé de dix-huit ans, confié aux soins de Rufin, le trompe et le fait tuer. |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Honorius, âgé de onze ans, sous la tutelle de Stilichon ; grandeur d'âme de          |     |
| celui-ci                                                                             |     |
| L'Afrique soumise aux enfants du Maure Nahal, propriétaire d'immenses domaines.      |     |
| 396 Alaric, rol des Visigoths, offensé par Arcadius; il envahit la Grèce.            |     |
| Campagne de Stilichon en Grèce contre Alaric; les arsenaux de l'Illyrie              |     |
| livrés à Alaric                                                                      |     |
| 402 Incapacité d'Honorius ; Alaric envahit l'Italie ; résistance de<br>Stilichon.    |     |
| Defaite d'Alaric ; triomphe d'Honorius à Rome ; il va s'enfermer à Ravenne,          |     |
|                                                                                      |     |
| 406 Grande Invasion des Germains; Rhadagaise en Italie; affamé à                     |     |
| 406 31 décembre. Tous les peuples germaniques passent le Rhin et ra-                 |     |
| vagent la Gaule                                                                      |     |
| 409 13 octobre. Invasion de l'Espagne par les Suèves, les Vandales et                |     |
| les Alains                                                                           | 117 |
| 408 Honorius se defie de Stilichon, et veut gouverner lui-même                       | 119 |
| 408 23 août. Stilichon tué à Ravenne par ordre d'Honorius                            | 119 |
| Massacre des otages des fédérés; nouvelle guerre avec Alaric                         | 119 |
| Alaric devant Rome; imprudence d'Honorius, qui le provoque                           | 120 |
| 410 24 août. Prise et pillage de Rome par Alaric                                     | 121 |
| Mort d'Alaric; paix avec les Visigoths, auxquels Honorius cède l'Aqui-               |     |
| taine                                                                                |     |
| Ataulphe, heau-frère et successeur d'Alarie, épouse une sœur des em-                 |     |
| pereurs                                                                              |     |
|                                                                                      |     |

### CHAPITRE VII.

Les barbares établis dans l'empire. - Invasion d'Attila.

#### 412-453.

| Etrange bigarrure que présente l'empire, où les barbares sont mélés aux     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Romains                                                                     | 125 |
| Les légions retirées de Bretagne; les cités appelées à se défendre elles-   |     |
| mémes                                                                       | 125 |
| L'Amorique, également ahandonnée par les Romains, forme une ligue           |     |
| celtique                                                                    | 126 |
| Les Francs toujours soldats de l'empire ; les Bourguignons sur le Rhône ,   |     |
| lea Visigoths derrière la Loire                                             | 127 |
| Double gouvernement des préfets romains, des rois et des plaids barbares.   | 128 |
| Domination des prêtres à Tours ; paganisme des campagnes ; état de          |     |
| l'Espagne                                                                   | 128 |
| Etat de l'Italie, de la Pannonie et de l'Afrique; souffrance universelle, . | 129 |
| Dernières années d'Arcadius et d'Honorius ; minorités de Théodose II et de  |     |
| Valentinien III                                                             | 130 |
| Dynastles des rois harbares : fréquence des crimes fratricides              | 131 |
| ,                                                                           |     |

| 250 TABLE                                                                                                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ancètres apocryphes des rois francs ; succession des rois visigoths                                                                                         | 132   |
| d'Aétius.<br>Conquête de l'Afrique par les Vandales; leur férocité; prise de Carthage,                                                                      |       |
| 9 octobre 439                                                                                                                                               |       |
| narchie<br>Traité d'Attila avec Théodose II ; tout le nord de l'Europe et de l'Asie sou-                                                                    |       |
| mis à Attila .<br>441-446. — Guerre d'Attila contre l'empire d'Orient; soumission des Grees,                                                                |       |
| leur ambassade à son camp.<br>430. — Attila passe le Rhin et entre en Gaule; efforts d'Aétius pour l'ar-                                                    |       |
| rêter                                                                                                                                                       | 140   |
| 432 Invasion d'Attila dans la haute Italie. Fondation de Venise par les                                                                                     | 3     |
| fugitifs. 433.— Mort d'Attila en Dacie; dissolution de son empire.                                                                                          |       |
| CHAPITRE VIII.                                                                                                                                              |       |
| Chute de l'empire d'Occident Les Francs dans les Gaules.                                                                                                    |       |
| 478-511.                                                                                                                                                    |       |
| Force vitale des corps politiques analogue à la force vitale des individus.<br>Les vastes empires se conservent par leur masse, mais ils souffrent aussi et |       |
| raison de leur masse                                                                                                                                        |       |
| faute de ses chefs                                                                                                                                          | ,     |
| veuve de Valentinien III                                                                                                                                    |       |
| — 476. Suppression de l'empire d'Occident.  La révolution ne parut pas si importante qu'elle le fut en effet; l'Italie sou                                  | 5     |
| Odoacre                                                                                                                                                     |       |
| d'Orient 486. — Syagrius, comte de Soissons, vaincu par Clovis, roi des Franc<br>saliens.                                                                   | 8     |
| L'histoire des Francs doit se horner à ce que nous en apprend Grégoire de<br>Toura.                                                                         |       |
| 493. — Mariage de Clovis à Clotilde de Bourgogne, arrangé par les évêque orthodoxes.                                                                        | 5     |
| Clotilde convertit Clovis; bataille de Tolbiac, - 496. Baptême de Clovis.                                                                                   | . 156 |
| Joie du clergé ; union des fédérés et des Armoriques avec les Francs.                                                                                       | . 156 |

600. — Guerre de Clovis contre les Visigoths, qu'il trompe d'abord par un traité; bataille de Youglé.

| ANALYTIQUE                                                                                                                             | 251           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 809. — Clovis fait assassiner tous les rois chevelus de sa famille<br>Faveur que Clovis montre à l'Église ; miraeles qu'on lui attribu | 160           |
| L'armée des Francs, toujours reunie, bien plus souveraine que 811. — 27 novembre. Mort de Clovis.                                      |               |
| CHAPITRE IX.                                                                                                                           |               |
| Les Goths et les Francs jusqu'au milieu du vre siè                                                                                     | cle.          |
| 493-561.                                                                                                                               |               |
| Les barbares avaient marché de l'Orient à l'Occident; cependa                                                                          | nt Constan    |
| tinople leur échappe                                                                                                                   | 165           |
| Ostrogoths                                                                                                                             | l'empereur    |
| Zénon.  489-493. — Théodorie, roi des Ostrogoths, conquiert l'Italie s                                                                 | ur Odoacre;   |
| sa modération                                                                                                                          | nt de Théo-   |
| Les monumens de Rome protégés; tolérance religieuse; sévéri<br>dorie dans ses dernières années.                                        | té de Théo-   |
| Étendue de la domination de Théodorie; lettres de Cassiodore taire.                                                                    | 171           |
| Théodorie protége son petit-fils, né d'une de ses filles; Amala<br>Visigoths.                                                          |               |
| 326-334. — Athalarie, fils de l'autre fille, lui succède en Italie<br>rois ostrogoths.                                                 | ; suite des   |
| Monarchie des Francs; ils méprisent et oppriment les peuples ve<br>Les Francs s'associent aisément les barbares; toute la Germa        | ineus 174     |
| metà eux.                                                                                                                              | 175           |
| Les rois thuringiens; leurs fratricides; ils sont vaineus par les 1<br>811-361. — Règne des quatre fils de Clovis : Thierri, Clodomi   | re, Childe-   |
| bert et Clothaire. Guerre des Francs en Italie; guerre contre les Bourguignons; monarchie.                                             | fin de leur   |
| Clothaire et Childebert tuent les fils de leur frère Clodomire.                                                                        | 178           |
| Partialité des prêtres pour les fils de Clovis; ils leur permet<br>gamie.                                                              | tent la poly- |
| Clothaire fait périr dans les flammes son fils Chramne avec ses                                                                        | eníans 182    |
| Mort de Clothaire; la eouronne passe à ses quatre fils                                                                                 | , 183         |
| CHAPITRE X.                                                                                                                            |               |
| Tuetinian                                                                                                                              |               |

Justinien

\$27-565.

Le règne de Justinien éclairé d'une vive lumière par deux historiens grees. 185

252 TAB

| Rapports d'éclat et de misère entre le règne de Justinien et cele        | ul de     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Louis XIV                                                                | 186       |
| Intolérance; abolition des écoles d'Atbènes, du consulat, du séna        | t de      |
| Rome                                                                     | 187       |
| Grandes eslamités; invasions des barbares; tremblemens de terre; p       | este. 188 |
| Justinien, neveu d'un soldat, ne fut point militaire; son ambition de    | con-      |
| quêtes                                                                   | 188       |
| Guerres des Bulgares et des Slaves; guerre de Perse; paix de 531         | avec      |
| Chosroès II                                                              | 189       |
| 477-533 Monarchie des Vandales d'Afrique depnis la mort de Gens          | érie. 190 |
| Bélisaire choisi par Justinien pour faire la guerre aux Vandales         | 191       |
| 533 Expédition de Bélisaire en Afrique; victoire sur les Vandales;       | prise     |
| de Carthage                                                              | 192       |
| Conquête de l'Afrique; captivité du roi vandale; sa nation anéantie;     | rap-      |
| pel de Béliaaire                                                         | 193       |
| 526-535 Les Ostrogoths en Italie après la mort de Théodoric ; A          | ma-       |
| lasonthe                                                                 | 194       |
| 535 Bélisaire, envoyé contre les Ostrogoths, débarque en Sicile ; Vit    |           |
| snecède à Théodat                                                        |           |
| 536. — Calsmités effroyables infligées à l'Italie par deux béros. Vitigi | ès et     |
| Bélisaire                                                                |           |
| 536-540 Priae et reprise de Rome ; Belisaire mal soutenu par Justin      |           |
| invasion des Francs                                                      |           |
| 539 Vitigès captif; rappel de Bélisaire; ruine de l'Afrique après        |           |
| l'eut quittée                                                            |           |
| 541-544 Ruine de l'Itslie après sa retraite ; Totila relève la monar     |           |
| des Ostrogoths                                                           |           |
| 544-553 Bélissire renvoyé contre Totils; son second rappel; les G        |           |
| vaincus par Nsrsès ,                                                     |           |
| 559-563 Dernière victoire et dernière disgrâce de Bélisaire; sa n        |           |
| dicité                                                                   |           |
| Gloire de Justinien comme législateur                                    |           |
| Factions des bleus et des verts qui déchirent l'empire; grande séd       |           |
| de 532                                                                   | 202       |
| 04. DATE D. W.                                                           |           |
| CHAPITRE XI.                                                             |           |

| de 532                                                                                                                                                 | 202 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| . CHAPITRE XI.                                                                                                                                         |     |
| Les Lombards et les Francs.                                                                                                                            |     |
| 561-613.                                                                                                                                               |     |
| A dater de Justinien, l'intérêt se partsge entre l'empire grec et les Francs.<br>Suite des empereurs grees: naissance de Mahomet; règne de Chosroès II | 205 |
| en Perse                                                                                                                                               | 205 |
| Danube                                                                                                                                                 | 206 |
| qu'il cède aux Avares                                                                                                                                  |     |
| ,                                                                                                                                                      |     |

#### ANALYTICE

| Les villes maritimes d'Italie gouvernées par leur curie, sous la protection des Grecs. |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                        | 210 |
| Indépendance des villes maritimes d'Espagne, d'Afrique, d'Illyrie; libertés            |     |
| municipales                                                                            | 211 |
| Indépendance des Lombards; interrègne; leurs trente ducs en Italie                     | 212 |
| 361 Les quatre rois franca, fils de Clothaire; aristocratie territoriale               |     |
| formée parmi les Francs                                                                | 213 |
| Le mord-dom, ou juge des Francs; les quatre royaumes de la Germanie.                   | 214 |
| Caractère des quatre frères; Gontran nommé bon; Chilpéric le Néron                     | 218 |
| Frédégonde, semme de Chilpéric ; Brunehault, femme de Sigebert                         | 216 |
| Progrès de l'aristocratie en Austrasie; efforta de Gontran pour la réprimer.           | 217 |
| 584 Tableau des plaids du royaume d'Austrasie d'après Grégoire de Tours.               | 218 |
| Insultes mutuellea entre Gontran et les grands d'Austrasie                             | 218 |
| Childebert II arrive à l'âge d'homme; sa férocité; sa mort                             |     |
| 596 Trois rois mineurs sous la tutelle de Frédégonde et de Brunebault.                 | 221 |
| Grandeur de caractère et talens de Brunehault, qui égalent sa férocité                 | 221 |
| Victoires de Brunchault; elle est à son tour vaincue par Clothaire II; son             |     |
| supplice en 613                                                                        | 222 |
|                                                                                        |     |

### CHAPITRE XII.

L'Occident et l'Orient au VIII siècle, et jusqu'aux attaques des musulmans.

| Obscurité de l'histoire au vue siècle; silence des historiens de l'Occident   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| et de l'Orient                                                                | 221  |
| 568-774 Affermissement des Lombards en Italie, et leur civilisation           |      |
| rapide                                                                        | 226  |
| 613-638. Étendue de l'empire franc sous Clothaire II et Dagobert; le roi-     |      |
| marchand Samo                                                                 | 227  |
| Caractère de Dagobert, auquel on attribue des qualités contradictoires        | 228  |
| Cruautés de Dagobert ; son amitié pour saint Éloi et saint Ouen ; ses libéra- |      |
| lités aux moines                                                              | 221  |
| 638-752 Suite de treize rois fainéans ; ils meurent de débauche dans leur     |      |
| première jeunesse                                                             | 229  |
| Grande lutte entre les magnats et les hommes libres ; Ébroin , chef des der-  |      |
| niers                                                                         | 2.90 |
|                                                                               | 231  |
| 678 Saint Leger mis à mort comme régicide 687. Victoire de Pépin              | 231  |
| d'Héristal à Testry                                                           | 020  |
| L'aristocratie, avant triomphé à Testry, ramène les mœnrs et la langue        | 202  |
| germaniques                                                                   | 922  |
| 567-642 L'Orient pendant les cinq règnes de Justin II, Tibère II,             | 200  |
| Maurice, Phocas et Héraclius.                                                 | 934  |
| Leurs révolutions doivent s'expliquer par les querelles de l'Église sur les   | 20+  |
| deux natures.                                                                 | 995  |
| Les monophysites, monothélites, etc., persécutés sejettent dans les bras des  | _00  |
|                                                                               |      |

| 867-574. — Guerres de Justin II contre Chosroès Nushirvan, roi des Per-   |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| sans, et contre les Avares                                                | 23 |
| 874-582-602 Vertus de Tibère II, que Justin nomme son successeur;         |    |
| talens de Maurice, qui vint ensuite                                       | 2  |
| Dangers de la guerre contre les Avares; guerre de Maurice contre Hormouz, |    |
| rol des Persans.                                                          | 21 |
| Maurice rétablit sur le trône Chosroès II, fils d'Hormouz; Maurice as-    |    |
| sassiné.                                                                  | 24 |
| 602-610 Règne et férocité de Phocas ; il est attaqué par Chosroès II      | 24 |
| 610-612. — Règne d'Héracliua ; Chosroès conquiert sur lui toute l'Asie et |    |
| l'Égypte.                                                                 | 24 |
| Les mécontens se repentent d'avoir appelé les Persans; ils appellent Ré-  |    |
| raclius en Asie.                                                          | 94 |
| raciius en Asie.                                                          | _  |
| Héraclius conquiert ou ravage la Perse, tandis que les Persuns occupent   |    |
| toute l'Asie romaine                                                      | 24 |

PIN DE LA LABLE

DE LA

# CHUTE DE L'EMPIRE

ROMAIN.





manage of the

DE LA



N.-J. GREGOIR, V. WOUTERS ET C\*, IMPRIMEURS-LIBRAIRES, RIE D'ASSALT, 8.



DE LA

# CHUTE DE L'EMPIRE

ROMAIN

### DU DÉCLIN DE LA CIVILISATION,

DE L'AN 230 A L'AN 1000;

J.-C.-L. SISMONDE DE SISMONDI.

Auris fragge de Underde de France.

de Ukadinie undrade de Sant-Pitroloug, de Tradeins repté des Sinons de France, et

Tomo deuxième.

### BRUXELLES,

N.-J. GREGOIR, V. WOUTERS ET C. IMPRIMEURS-LIBRAIRES, RUE D'ASSAUT, 8.

1842

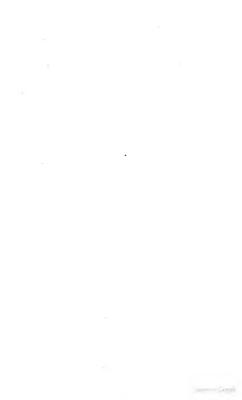

DE LA

# CHUTE DE L'EMPIRE

#### ROMAIN

DU DÉCLIN DE LA CIVILISATION.

### CHAPITRE XIII.

Mahomet. - 569-632.

La grande presqu'ile de l'Arabie, qui s'étend du golfe Persique à la mer Rouge, et des frontières de Syrie aux rivages de l'Océan méridional, forme un monde séparé de tous les autres, où l'homme et les animaux, et le ciel et la terre, présentent une autre apparence et sont régis par d'autres lois. Tout y rappelle l'éternelle indépendance d'un peuple autochtone; les traditions antiques y sont purement nationales, et une d'villastion d'une nature toute particulière s'y est accomplie sans l'assistance des étrangers.

L'étendue de l'Arabie égale à peu près quatre fois celle de la France. Mais ce vaste continent, qui n'est couép far aucune rivière, qui n'est dominé par aucune montagne assez élevée pour arrêter et dissoudre en pluie les nuages, ou pour se charger de neiges dans ces brûlantes latitudes, est sans cesse tournementé de la soit. C'est la terre elle-même qui est altérée; elle ne se couvre qu'avec effort d'une végétation rare dans la sision des pluies; et dès que le soit al dissipé les nuages, elle est réduite en poussière par ses brûlans rayons; elle est balayée par les vents, et transportée en montagnes de sables qui menacent sans cesse d'engloutir les travaux de l'homme, et qui ensevelissent souvent

le voyageur dans un horrible tombeau. Quelques sources vives que l'industrie de l'homme ou l'instinct des animaux ont découvertes, et qui ont été soigneusement recueillies dans des citernes, dans des puis profonds, par une charité antique, par une bienfaisance désintéressée qu'un inconun a adressée aux inconuns des Ages à venir, marquent de loin en loin les lieux où la vie de l'homme peut se conserver; elles sont distantes, comme les grandes villes le sont dans notre Europes et dans l'itinéraire des diverses carvanes, plus de la moitié des tations journalières sont dépourvues d'eau. Outre ces citernes, cependant, d'autres sources, qui ont échappé aux recherches de l'homme ou qui n'ont pas été garanties par ses travaux, conservent leurs eaux pour les monstres du désert, pour les lions et les tigres, qui plus souvent se désalèrent de sang, ou pour les antilopes qui fuient devant eux.

Les montagnes, dépouillées de terre par les ardeurs du soleil et la violence des vents, élèvent d'espace en espace leurs pics décharnés; mais si quelqu'une est assez haute pour se couvrir de nuages et attirer des pluies bienfaisantes, si elle verse de ses flancs quelque petit ruisseau, celui-ci, avant de se perdre dans les sables, répand une admirable fertilité sur tout le terrain que ses eaux peuvent refraichir. La puissance d'un soleil brûlant vivifie alors ce qu'ailleurs elle détruit : une île de verdure s'élève au milieu des sables ; des forêts de palmiers couvrent la source sacrée; tous les animaux s'y rassemblent autour de l'homme; son empire leur paroft moins redoutable que celui du désert auquel ils échappent, et ils s'y soumettent aux lois de la domesticité, avec une souplesse inconnue dans les autres climats. Ces montagnes, ces sources fratches, ces oasis, ne sont semés que de loin en loin dans la vaste étendue de l'Arabie : mais le long des côtes de la mer Rouge, quelques lieux sont marqués par des eaux plus abondantes : aussi des villes florissantes y ont été élevées de toute antiquité; tandis qu'à l'extrémité de la presqu'île, sur les bords de l'Océan, le royaume de Yemen, et ce que nous avons nommé l'Arabie heureuse, sont arrosés par des eaux abondantes, cultivés avec soin, couverts de cafiers et d'encens, et l'on assure qu'à plusieurs lieues de distance, le voyageur peut souvent reconnoître l'approche du rivage aux parfums qui s'en exhalent.

L'homme, habitant de cette région si différente de toutes les autres, a été doué par la nature de la vigueur nécessaire pour triompher des maux avec lesquels il est appelé à lutter. Musculeux, agile, sobre, patient, il sait comme le chameau, son compagnon fidèle, supporter la soif et la faim ; quelques dattes, ou un peu de farine d'orge qu'il détrempe dans sa main, suffisent à sa nourriture ; l'eau fraiche, l'eau pure, est pour lul si rare, elle lui semble un si grand bienfait du ciel, qu'il songe peu à demander à l'industrie des liqueurs spiritueuses. Il a exercé sou intelligence pour connoître bien son empire, et la scène mouvante des déserts où les vents transportent des montagnes de sables, où un souffle brûlant et empoisonné, le shamsynn, porte souvent la mort avec lui, ne lui cause ni étonnement ni effroi. Il demande hardiment à ce désert le peu de richesses qu'il recèle; il le traverse sans crainte dans tous les sens; il a asservi tous les animaux qui l'habitent, ou plutôt il se les est associé en ami ; il a partagé avec cux tous les biens qu'il peut arracher à une nature avare ; il a dirigé leur intelligence pour recueillir et conserver la chétive nourriture que produit pour eux l'Arabie, et en profitant de leurs travaux, il a conservé la noblesse de leur caractère. Le cheval vit au milieu de ses enfans : son intelligence est constamment développée par la société humaine, et il lui obéit plus par affection que par crainte. Le chameau lui a soumis sa force et sa patience, et il lui a rendu possible d'animer, par un commerce actif, un pays qui sembloit devoir rester fermé à toute communication.

C'est par le triomphe de l'industrie et du courage que l'homme peut vivre en Arabie, en luttant contre la nature : il n'y vivroit pas s'il devoit lutter encore contre le despotisme. L'Arabe a toujours été libre ; il le sera toujours, car la perte de sa liberté entraîneroit presque immédiatement la perte de son existence. Commeut le travail qui suffit à peine pour le maintenir lui-même payeroit-il encore des rois ou des soldats? L'habitant seul de l'Arabie heureuse n'a point recu du sort cette sévère garantie. Il y a des rois absolus dans l'Yemen. le pays a même plus d'une fois été exposé aux conquêtes des étrangers; mais les villes des bords de la mer Rouge sont des républiques; et l'Arabe du désert ne connoît que le gouvernement paternel. Le chcik, l'ancien de la tribu, en est regardé comme le père : tous les membres de cette tribu se disent ses enfans; figure de rhétorique souvent adoptée par d'autres gouvernemens, mais qui seulement en Arabie s'éloigne peu de la réalité. Le cheik conseille ses enfans pour leur bien ; il ne leur commande pas ; les résolutions de la tribu sont prises dans l'assemblée des vicillards, et celui à qui elles ne conviennent pas, détourne son cheval dans le désert, et continue sans ses frères sa route solitaire.

A peine quelques districts de l'Arabie sont-ils de loin en loin susceptibles d'être améliorés par le travail de l'homme : là seulement il existe une propriété territoriale : partout ailleurs la terre, comme l'air, comme l'eau, appartient à tous les hommes, et les produits qu'elle donne sans culture sont communs à tous ses habitans. La lutte fréquente du bédouin, qui ne reconnoît point de propriété territoriale, avec ceux qui, s'étaut partagé des champs qu'ils avoient enclos, ont prétendu qu'ils étoient à eux, a accoutumé le premier à respecter peu toutes les lois qui règlent la propriété entre les hommes. Il n'en reconnoît d'autres que celles de sa tribu ; le bien de son frère seul est sacré pour lui, ou encore celui que son frère a garanti : sur tout autre il croit pouvoir exercer le droit de bonne guerre : aussi le bédouin qui se respecte, qui croit se conformer aux lois de la morale et à celles de son pays, exerce-t-il sans scrupule le métier de voleur. Il attaque à main armée, il partage la propriété étrangère qu'il peut atteindre. Les mots d'étranger et ennemi sont pour lui synonymes : à moins que l'étranger n'ait acquis les droits d'un hôte, qu'il n'ait goûté du sel à sa table, ou même que, par une noble confiance, sans aucun rapport antérieur, il soit venu s'asseoir sur son foyer : alors l'étranger devient pour lui une personne sacrée; il partagera avec lui son dernier morceau de pain, son dernier verre d'eau, et tant qu'il lui restera quelque vigueur, il l'emploiera à le défendre.

Chez les autres nations, la noblesse n'est guère autre chose que la transmission d'une ancienne richesse et d'un ancien pouvoir; mais le bédouin qui n'a jamais qu'une richesse mobilière, et qui ne la conserve pas longtemps; qui n'obéit à aucun pouvoir et qui se soucie peu de commander; ş'il a du respect pour l'antiquité des races, s'il garde avec un soin religieux et sa propre généalogie, et celle aussi de ses chevaux favoris, honore ainsi seulement les temps passés, la puissance de la mémoire, et cette vigueur de l'imagination qu'il cultive sans cesse dans ses longues solitudes et ses longs loisirs. L'Arabe est de tous les peuples celui dont l'esprit s'exerce le plus constamment. L'histoire de sa tribu doit servir de règle à sa conduite. Appel dans sa vie cranne à rencontrer des hommes de toutes les races, il ne veut jamais oublier le bien ou le mal que ses pères ont reçu des pères de ceux q'u'il trouve sur son chemin. Dans l'absence de tout pouvoir

social, de toute garantie donnée par les magistrats ou les lois à la surteé privée, la reconnoissance et la vengeance sont devenues les lois fondamentales de sa conduite; elles ont été placées par toutes ses habitudes, par tous les enseignemens qu'il a reçus, par deià les bornes du raisonnement, sous la garantie de l'honneur et d'une sorte de religion. Sa reconnaissance est sans brones dans sa générosité, sa vengeance est sans pitié; elle est de plus patiente et artificieuse autant que cruelle, parce qu'elle est entretenne par un sentiment de devoir et non par la haine. L'étude des temps passés, celle même des généalogies, sert de fambeau à ces deux passions.

La mémoire de l'Arabe est enrichie cependant par d'autres souvenirs encore. Le plus vif des plaisirs nationaux est celui de la poésie. d'une poésie bien différente de la nôtre ; elle exprime des désirs plus impétueux, des passions plus brûlantes, et elle le fait dans un langage bien plus figuré et avec une imagination bien plus désordonnée. Nous sommes de mauvais juges et de ses beautés et de ses défauts ; nous devons reconnoître cependant qu'elle n'appartient point à une nation barbare, mais au contraire à une nation qui, suivant vers la civilisation une autre route que la nôtre, s'est avancée aussi loin que pouvoit le permettre le climat qu'elle habitoit, et des obstacles insurmontables. En effet, la langue de l'Arabe, instrument de sa littérature, a été façonnée avec soin, et l'homme du désert est sensible au plus léger manque de délicatesse et de pureté dans l'expression. L'éloquence a été cultivée comme la poésie, et avant que celle de la chaire eût acquis sous le règne des califes ses plus grands développemens, l'éloquence politique avoit brillé d'un grand éclat, et dans les conseils de la république de la mer Rouge, et sous les tentes du désert, où les chefs de la nation avoient besoin de persuader à ceux qui ne savent ce que c'est qu'obéir.

La religion tenoit plus de place encore que la poésie dans l'imagination des Arabes. Ce peuple grave et sérieux, luttant sans cesse avec les difficultés, toujours en présence de la mort, souvent exposé à ces longues privations qui etallent l'âme des cénobites, avoit dans tous les temps tourné ses méditations vers la partie mystèrieuse de la destinéé humaine, et vers ses relations avec le monde invisible. La plus ancienne religion de la terre, le judaïsme, étoit né presque dans l'eneceinte de l'Arabie; la Palestine est sur ses frontières; les Hébreuxavoient longtemps habité le désert. L'un des livres sacrés, celui de Job, fut écrit par un arabe en Arabie; dans un autre, l'origine de la nation arabe, la descendance d'Ismaël, fils d'Abraham, flattoit l'orgueil national. De nombreuses et puissantes colonies de juifs étoient disséminées dans l'Arabie, et y professoient librement leur religion. Des colonies plus nombreuses de chrétiens y avoient été successivement introduites par les furieuses persécutions exercées dans l'empire contre toutes les sectes qui s'étoient successivement éloignées de l'orthodoxie, dans les longues querelles de l'arianisme et dans celles des deux natures. L'Arabie étoit trop complétement libre pour que la tolérance n'y fût pas entière, et pour que toutes ces sectes réfugiées, tous les prosélytes qu'elles pourroient faire parmi les Arabes, ne fussent pas sur un pied de parfaite égalité. L'impossibilité où elles se trouvoient de se nuire les avoit forcées à s'entendre, et ceux qui, de l'autre côté des frontières, étoient sans cesse occupés à se dénoncer aux tribunaux, à se dépouiller réciproquement de tous les priviléges de citoyens ou d'hommes, avoient retrouvé dans leur cœur, en Arabie, quelques sentimens de charité.

Mais, quoique l'Arabie eût admis dans son sein des juifs, des chrétiens de toutes les sectes, des mages, des sabéens, elle avoit aussi une religion nationale, un polythéisme, qui lui étoit propre; son principal temple étoit la Caaba à la Mecque. Elle y présentoit, à la vénération des fidèles, un bolide, une pierre noire tombée du ciel, et le même temple étoit orné de trois cent soixante idoles. La garde de la Caaba étoit confiée à la famille des Koreishites, la plus ancienne et la plus illustre de la république de la Mecque, et cette fonction sacerdotale donnoit au chef des Koreishites la présidence dans les conseils de la république. Des pèlerins de toutes les parties de l'Arabie se rendoient avec une grande dévotion à la Mecque, pour adorer la pierre noire et déposer leurs offrandes dans la Caaba; aussi les citoyens de la Mecque, dont la ville, privée d'eau et entourée d'un terroir stérile, avoit dû sa prospérité plus à la superstition qu'au commerce, étoient-ils attachés à la religion nationale avec un zèle que redoubloit l'intérêt personnel.

Dans une des familites les plus distingués de l'Arabie naquit, en 569, un homme qui réunissoit toutes les qualités qui caractérisent sa nation. Ce fut Mahomet, fils d'Abdallah, de la race des Koreishites, et de la branche particulière d'Ashem, à laquelle la garde de la Casaba et la présidence de la république de la Mecque étoient conféses. Le grand-père de Mahomet, Abdal Motalleb, avoit lui-même excréctet haute dignité; mais il mourut, ainsi qu'Abdallah, avant que Mahomet fût parvenu à l'àge d'homme. La présidence de la Mecque passa à Abu Taleb, l'ainé de ses ilis, et la part de Mahomet dans l'héritage paternel fut réduite à cinq chameaux et un seul esclave. A l'âge de vingt-cinq ans, il s'engagea au service d'une riche et noble veuve nommée Cadijah, pour les intérêts commerciaux de laquelle il fit deux voyages en Syrie. Son zèle et son intelligence furent bientôt récompensés par la main de Cadijah. Son épouse n'étoit plus jeune, et Mahomet, qui passoit pour le plus beau de la race des Korcishites, et qui avoit pour les femmes une passion que les mœurs arabes ne condamnent point, et que la polygamie, étabile par les lois, a sanctionnée, fut fiélée à Cadijah avec une tendre reconnoissance, pendant une union de vingt-quatre ans; tant qu'elle vécut, il ne lui donne point de rivale.

Rendu par son mariage à l'opulence et au repos, Mahomet, dont le caractère étoit austère, l'imagination ardente, et que son extrême sobriété supérieure à celle de la plupart des anachorètes, disposoit peut-être encore aux méditations religieuses et aux rêveries exaltées, n'eut plus d'autre pensée, d'autre occupation que de fixer sa propre croyance, de la dégager des superstitions grossières qui régnoient sur son pays, et de s'élever à la connaissance de Dieu. Petit-fils et neveu du grand prêtre d'une idole, puissant et considéré dans le monde par ses rapports avec le temple de la pierre noire, il ne reconnut la divinité ni dans ce grossier emblème ni dans les idoles faites de main d'homme qui l'entouraient. Il la chercha dans son âme ; il la conçut comme un esprit éternel, présent partout, bienfaisant, et qu'aucune image corporelle ne pouvoit représenter. Aprèss'être pénétré pendant quinze ans de cette idée sublime, après l'avoir mûrie par ses méditations, et avoir peut-être exalté son esprit par ses rêveries, il résolut, à l'âge de quarante ans, de se faire le réformateur de sa nation; il se crut, il le dit du moins, appelé à cette œuvre par une mission spéciale de la Divinité.

Il scroit bien injuste de ne vouloir chercher qu'un imposteur, et non un réformateur, dans l'homme qui fil faire à une grande nation le pas le plus important de tous dans la connoissance de la vérité; qui la fit passer d'une idolátrie absurde et dégradante, d'un esclavage des prêtres qui compromettoit la morale, et qui ouvroit, par des explations, un marché nour le rachat du vice. à la connoissance du Dieu tout-puissant, tout bon, présent partout, du vrai Dieu; car des que ses attributs sont les mêmes, et qu'on n'en admet qu'un seul, le Dieu des musulmans est le même que le Dieu des chrétiens. Mais la profession de foi que Mahomet enseigna à ses disciples, et qui, jusqu'à ce jour, s'est conservée sans altération, sans addition, parmi eux, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et que Mahomet est le prophète de Dieu. Fui-l' un imposteur nour s'être dit prophète?

Même à cet égard, une triste expérience de la foiblesse humaine, de ce mélange d'enthousiasme et d'artifice qui, dans tous les temps, s'est laissé découvrir chez tous les chefs de secte, que nous retrouverions peut-être aujourd'hui même, et non loin de nous, chez des hommes dont la persuasion est sincère, dont le zèle est ardent, et dont les paroles annoncent ou laissent supposer des dons surnaturels que cependant ils ne possèdent point, doit nous enseigner l'indulgence. La persuasion profonde se confond aisément avec une révélation intérieure : les rêves d'une imagination exaltée deviennent des apparitions; la foi dans un événement futur nous apparoît comme une prophétie; on hésite à dissiper une erreur qu'on a vue naître d'ellemême dans l'âme d'un fidèle, lorsqu'on la croit avantageuse à son salut; après avoir respecté ses illusions, on se permet de les aider, et l'on arrive aux fraudes pieuses, que l'on croit justifiées par leur but et par leur effet; on se persuade bientôt ce qu'on a persuadé aux autres, et l'on croit en soi-même lorsque ceux qui vous aiment croient en vous. Mahomet ne prétendit jamais au don des miracles : nous n'aurions pas à aller bien loin pour trouver aujourd'hui des prédicateurs qui n'ont point fondé d'empire, et qui ne sont pas si modestes,

Mais la bonne foi elle-meme ne donne aucune garantie contre les dangers du fanatisme, contre l'intolérance qu'il développe, contre la crusuté qui ne st la suite. Mahomet fut le réformateur des Arabes; il leur enseigna et il voulut leur enseigner la connoissance du vrai Dieu; copendant, des qu'il eut adopté le caractère nouveau de prophète, sa vie perdit de sa pureté, son caractère de sa douceur : la politique entra dans sa religion, la fraude se mèla toujours plus à sa conduite, et sur la fin de sa carrière, on cst embarrassé de s'expliquer comment il pouvoit encore être de bonne foi avec lui-même.

Mahomet ne savoit pas lire; la connoissance des lettres n'étoit pas nécessaire, en Arabie, à une bonne éducation : mais sa mémoire étoit ornée de toutes les plus brillantes poésies de sa langue; son style étoit

pur et élégant, et son éloquence étoit persuasive et entraînante. Le Coran, qu'il dicta, passe pour le chef-d'œuvre de la littérature arabe, et les musulmans n'hésitent point à dire qu'il doit être inspiré, puisqu'aucun homme n'auroit pu écrire d'une manière si sublime. Il est vrai que, pour d'autres que des musulmans, cette inspiratiou divine ne se fait point reconnoître. Une admiration professée dès l'enfance pour un ouvrage sans cesse présent à la mémoire, sans cesse rappelé par toutes les illusions de la littérature nationale, crée bientôt cette beauté même qu'elle croit trouver dans le livre. Au reste, la rareté de l'éducation littéraire paroît avoir communiqué à Mahomet une sorte de respect religieux pour tout livre qu'on donnoit pour inspiré. L'autorité pu LIVRE. l'autorité de ce qui est écrit est toujours grande chez tous les peuples demi-barbares; elle l'est surtout chez les musulmans. Les livres des juifs, les livres des chrétiens, les livres mêmes des mages, relèvent aux yeux des disciples de Mahomet ceux qui en font la règle de leur foi au-dessus de la classe des infidèles : et Mahomet, en se donuant pour le dernier et le plus grand des prophètes de Dieu, pour le paraclet promis dans l'Écriture, admettoit six révélations successives. d'Adam, de Noé, d'Abraham, de Moïse, du Christ et de lui-même, toutes procédant de la Divinité, et dont la sienne ne faisoit qu'accomplir toutes les autres.

La religion de Mahomet ne se composa pas seulement de la croyance dans le dogme, mais aussi de la pratique de la morale, de la justice et de la charité. Il lui est arrivé, il est vrai, ce qui arrive souvent aux législateurs qui veulent soumettre les vertus du cœur à des règles sositives; c'est que la forme a pris la place du fond. Le Coran est, de toutes les législations religieuses, celle qui a fait de l'aumône le devoir le plus étroit, et qui lui a donné les bornes les plus précises : il exige pour la bienfaisance entre un dixième et un cinquième du revenu de chaque fiétle. Mais la règle a été mise à la place du sentiment : la charité de musulman est un calcul personnel qui ne se rapporte qu'à son propre salut, et le même homme qui a scrupuleusement accompli les devoirs de cette charité ne s'en montre pas moins cruel et Impitoyable envers est eschables.

Des pratiques extérieures étoient surtout nécessaires dans une religion qui, n'admettant aucune image, aucune cérémonie, et même aucun ordre de prêtres chargés de la défendre, autre que les gardiens des lois, sembloit exposée à l'indifférence et à la froideur. La prédication fut la pratique sociale; les prières, les ablutions, les jennes, furent les pratiques individuelles auxquelles les musulmans furent pepleis. Jusqu'à la fin de sa vie, Mahomet prècha constamment à son peuple, soit le vendredi, qu'il avoit plus particulièrement destiné un culte, soit dans toutes les occasions solennelles, dans tous les momens de danger, dans tous ceux d'inspiration. Son éloquence entraînante contribua à multiplier le nombre de ses sectateurs et à entretenir leur zèle. Après lui, les premiers califes, et tous ceux qui avoient parmi les croyans quelque autorité continuèrent leurs prédications, souvent à la tête des armées, et en animant l'enthousissme millitaire par l'enthousisme religieux.

Cinq fois par jour le musulman est appelé à une prière fervente, courte, et qu'il exprime dans des mots de son choix, sans s'asservir à aucune liturgie. Comme pour fixer son attention, il doit, durant cette prière diriger ses regards vers la Mecque, vers ce temple même de la Caaba qui étoit consacré à l'idolâtrie, mais que Mahomet, en le purifiant et en le vouant au vrai Dieu, regardoit toujours avec le respect que ce monument avoit si longtemps insplré à sa nation et à sa famille. Pour se préparer à la prière, la propreté fut prescrite comme un devoir au fidèle qui alloit se présenter devant Dieu ; et cinq ablutions des mains et du visage dûrent précéder les cinq prières. L'islamisme étoit cependant annoncé d'abord à une nation qui passoit une grande partie de son existence dans des déserts sans eau; le Coran permit aux fidèles de substituer, dans ce pressant besoin, aux ablutions d'eau les ablutions de sable. Les jeunes furent sévères, et n'admirent aucune exception : ils portoient le caractère de l'homme sobre et austère qui les avoit imposés à ses disciples. Dans tous les temps, dans tous les lieux, il leur interdit l'usage du vin et de toute liqueur fermentée; et pendant un mois de l'année, le ramadan, qui, d'après l'usage du calendrier lunaire, se trouve successivement tomber dans chaque saison, le musulman, depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, ne peut rien boire, rien manger; il ne peut faire usage ni des bains ni des parfums, ni accorder aux sens aucune gratification. Cependant Mahomet, qui imposoit à tous ses disciples une pénitence également rigoureuse, n'approuvoit point la vie ascétique; il ne permit point à ses compagnons de se lier par des vœux, et il déclara qu'il ne souffriroit point de moines dans sa religion. Ce ne fut que trois cents ans après sa mort que les fakirs et les derviches y furent introduits, et c'est un des plus grands changemens qu'ait subis l'islamisme.

Mais l'espèce d'abstinence sur laquelle les docteurs chrétiens ont le plus insisté, fut celle que Mahomet négligea le plus ou qu'il traita avec le plus d'indulgence. Avant lui, les Arabes avoient joui d'une licence sans bornes dans les plaisirs de l'amour ou du mariage. Mahomet condamna les noions incestuceuses, il punit l'adultère et les mauvaises mœurs, il diminua la facilité du divorce, mais il permit à chaque musulman d'avoir quatre femmes ou concubines ; il régla tous leurs droits, leurs privilèges et leur douaire; puis, s'élevant seul lui-même au-dessus des lois qu'il avoit données aux autres, après la mort de Cadijah, sa première femme, il épouss successivement quinze, ou, selon d'autres, dix-sept femmes, qui toutes, à la réserve d'Ayesha, cille d'Abubecker, étoient veues : un chapitre nouveau du Coran lui fut apporté par un ange, pour le dispenser de la soumission à une loi qui nous semble si peu sérérie.

L'indulgence pour cette passion brûlante des Arabes, passion qu'il partageoit lui-même, se manifeste de nouveau dans l'annonce des récompenses d'une vie future, par laquelle Mahomet donna une sanction à sa religion. Il décrivit les formes du jugement à venir, dans lequel le corps s'unissant de nouveau à l'âme, les péchés et les bonnes œuvres de quiconque croit en Dieu seroient pesés, et récompensés ou punis. Avec une tolérance rare pour un sectaire, il annonça, ou du moins il n'empêcha pas de croire, qu'on pouvoit être sauvé dans toute religion, pourvu qu'on eût pratiqué les bonnes œuvres. Mals il promit au musulman, quelle qu'eût été sa conduite. qu'il parviendroit toujours finalement en paradis, après avoir expié ses péchés ou ses crimes, dans un purgatoire qui ne pouvoit durer plus de sept mille années. La peinture qu'il faisoit de ce purgatoire ou de l'enfer, ne différoit point de celle qui, dans d'autres religions, a été présentée à la terreur des hommes. Mais le paradis fut peint par une imagination arabe; des bosquets, des ruisseaux, des fleurs, des parfums sous un ombrage frais, et soixante-douze houris, ou jeunes vierges, aux veux noirs et resplendissantes de beauté, qui s'attachent à faire pour jamais la félicité de chaque vrai croyant, furent les récompenses promises aux fidèles. Quoique Mahomet eut trouvé plusieurs de ses disciples les plus zélés parmi les femmes, il s'abstint de donner à connoître quelle sorte de paradis leur seroit réservé.

Parmi les croyances que Mahomet prit à tâche d'inculquer dans l'esprit de tous les musulmans, il en est une qui acquit plus d'importance lorsqu'il joignit le caractère de conquérant à celui de probète. Pour expliquer l'union inconcevable de la prescience divine avec la liberté humaine, il avoit penché vers le fatalisme : mais il ne nia iamais l'influence de notre volonté sur tout le reste de nos actions : il enseigna seulement à ses soldats que l'heure de la mort étoit écrite d'avance dans le livre de la vie; que celui qui l'évitoit à la bataille la rencontreroit dans son lit ; en isolant cette idée de toutes les autres, en l'inculquant d'autant plus fortement qu'il insistoit moins sur toute autre contraînte apportée par la prescience divine au libre arbitre, encore que le fatalisme, pour être rationnel, dût s'étendre à toutes nos actions, à tous nos mouvemens, il inspira aux musulmans une indifférence dans le danger, il donna à leur bravoure une sécurité qu'on chercherait en vain dans les soldats qu'animent seulement les sentimens plus nobles de l'honneur et du patriotisme.

Mahomet commença en l'année 609, lorsqu'il étoit déjà âgé de quarante ans, la prédication de sa nouvelle doctrine à la Mecque. Il chercha d'abord dans sa famille ses premiers prosélytes, et l'influence qu'il obtint sur leur esprit fait l'éloge de son caractère domestique. Cadijah fut convertie la première, ensuite Séide, l'esclave de Mahomet: puis Ali, fils d'Abu Taleb, son cousin, et Abubeker, un des citoyens les plus estimés de la Mecque. Dix ans furent employés par Mahomet à répandre lentement la nouvelle doctrine parmi ses compatriotes; tous ceux qui l'adoptoient s'animoient en même temps de la foi ardente des nouveaux convertis. Le prophète (c'étoit le seul nom sous lequel Mahomet étoit connu entre les disciples ) leur paroissoit toujours parler au nom de la Divinité : il ne laissoit pas un doute dans leur esprit ou sur les vérités qu'il révéloit, ou sur l'accomplissement de ses promesses, et dès la quatrième année, il avoit choisi pour son vizir, Ali son cousin, âgé à peine de quatorze ans, lorsque l'empire qu'il avoit à gouverner ne s'étendoit encore que sur une vingtaine de croyans.

Mahomet ne s'adressolt pas seulement aux citoyens de la Mecque; il attendoit la Caaba tes plétrins qui arrivoirent de toutes les parties de l'Arabie, il leur représentoit l'incohérence et la grossièreté de la religion qu'ils venoient y praiquer, il leur demandoit de faire usage de leur raison, et de reconnoître ce Dieu invisible, tout bon, tout-

puissant, le maître de l'univers, si supérieur à la pierre noire ou aux idoles devant lesquelles ils venoient se prosterner. L'éloquence de Mahomet lui gagnoit en effet des prosélytes; mais les citoyens de la Mecque s'indignoient de voir leur culte attaqué dans leur propre temple, et la prospérité de leur ville sainte compromise en même temps que leur religion, par le petit-fils de leur grand prêtre, le neveu de leur président actuel. Ils sommèrent Abu Taleb de faire cesser ce scandale. L'oncle de Mahomet, tout en résistant de toute sa force aux prédications de son neveu, ne permit point qu'on atlentât à sa vie ou à sa liberté. Mahomet, soutenu par la famille de Asem contre le reste des Koreishites, ne se soumit point à un décret d'excommunication prononcé contre lui et affiché dans le temple. Avec ses disciples, il soutint un siège dans sa maison, il repoussa les assaillans, et conserva sa place à la Mecque, jusqu'à la mort d'Abu Taleb et de Cadijah. Mais lorsqu'un nouveau chef fut donné à la république et à la religion, en la personne d'Abu Sophian, de la branche des Ommiades, Mahomet reconnut que la fuite étoit sa seule ressource; car déjà ses ennemis étoient convenus qu'il seroit frappé en même temps par le glaive d'un membre de chaque tribu, pour qu'aucune ne fût en particulier désignée à la vengeance des asemites.

Un refuge cependant étoit déjà préparé à Mahomet ; sa religion avoit fait des progrès dans le reste de l'Arabie, et la ville de Médine, à soixante milles de distance, vers le nord de la Mecque, sur le même golfe Arabique, s'étoit déclarée prête à le recevoir, et à le reconnoftre comme prophète et comme souverain.

Mais la fuite étoit difficile; c'est cette fuite fameuse, qu'on a nommée l'hégire, et qui est la grande ère des musulmans. Les Koreishites gardoient à vue Mahomet. Ils furent trompés par le courageux Ali, qui prit sa place dans son lit, croyant ainsi se dévouer à leurs poignards. Mahomet et Abubeker s'enfuirent seuls. Dans les déserts de l'Arabie, où peu d'objets interrompent l'uniformité de l'horizon, il n'est point facile d'échapper à la vue d'ennemis bien montés et qui vous poursuivent. Les deux fugitifs, près d'être atteints par les Koreishites, trouvèrent un refuge dans la caverne de Thor, où ils passèrent trois jours; et cette caverne ne fut point explcrée, parce qu'une araignée, ayant fait sa toile à l'entrée , donna lieu de conclure qu'aucun homme n'y avoit mis le pied. Ce ne fut qu'après п.

que l'ardeur de la poursuite (ut suspendue que Mahomet et Abubeker, montés sur des dromadaires que leurs partisans leur avoient procurés, et accompagoés d'une troupe choisie de fugitifs de la Mecque, firent leur entrée dans Médine, seize jours après leur sortie de la première ville, le 10 octobre 622.

A dater de ce jour, Mahomet, déjà âgé de cinquante-trois aas, ne fut plus considéré seulement comme un prophéte, mais aussi comame un souverain militaire. Sa religion prit alors un autre sparit : îl ne se contenta plus de la persuasion, il commanda l'obéissance. Il déclara que la saison du support et de la patience étoit terminée, et que sa mission, celle de tout vrai croyant, étoit d'étendre sa religion par l'épée, de détruire les temples des inflédles, et tous les monumeas de l'idolâtrie, et de poursuivre les incrédules jusqu'aux extrémités de la terre, sans suspendre cette œuvre sainte, même dans les jours consacrés plus spécialement à la religion. « L'épée, di-îl, est la clef du ciel et de l'enfer. Une goutte de sang versé dans la cause de Dieu, » une nuit passée pour lui sous les armes, seront plus comptés au.

- » fidèle que deux mois de jeûnes et de prières; à quiconque tombe
  » dans la bataille, tous ses péchés sont pardonnés. Au jour du juge-
- ment, ses blessures brilleront des couleurs du vermillon, elles ré pandront les parfums du muse et de l'ambre, et les membres qu'il
- » aura perdus seront remplacés par les ailes des anges et des chérubins. »

Les gloires du ciel n'étoient pas les seules récompenses offertes à la valeur des musulmans; les richesses de la terre devoient aussi être partagées entre eux, et Mahomet commença dès lors à les conduire à l'attaque des riches caravanes qui traversoient le désert. Alors sa religion se recommanda au bédouin errant, moins par les dogmes sublimes de l'unité et de la spiritualité de Dieu que par l'abondance du pillage et par l'abandon au vainqueur des femmes et des captives, aussi bien que des richesses des infidèles. Au temps même toutefois où Mahomet partageoit les trésors conquis entre les croyans, il ne éfoignoit point lui-même de sa simplicité autique : sa maison et sa mosquée, à Médine, étoient dépourvues de tout ornement; son habillement étoit grossier, sa nourriture se bornoit à quelques dattes ou pain d'orge, et en préchant chaque vendredi au peuple, il s'appuyoit sur le trone d'un palmier. Ce ne fut qu'après plusieurs années qu'il s'accorda le luxe d'une chaise de bois pour s'asseoir.

La première bataille de Mahomet fut livrée en 623, contre les Koreishites, dans la vallée de Beder. Mahomet vouloit s'emparer d'une riche caravane conduite par Abu Sophian; les habitans de la Mecque étoient accourus en nombre infiniment supérieur pour la délivrer : trois cent treize musulmans s'y trouvoient opposés à huit cent cinquante fantassins koreishites, secondés par cent chevaux. C'étoit avec ces foibles moyens que se soutenoit alors une guerre qui devoit décider bientôt du sort d'une grande partie de l'univers. Le fanatisme des musulmans triompha du nombre de leurs adversaires : ils crurent que l'assistance invisible de trois mille anges, conduits par l'archange Gabriel , avoit décidé du combat. Mais Mahomet n'avoit pas fait dépendre du succès la croyance de son peuple : la même année, il fut battu à Ohud, à six milles de Médine; il y fut blessé lui-même, et, de la chaire, il annonça aux croyans sa défaite et la mort de soixante-dix martyrs qui, dit-il, étoient déjà entrés dans la gloire du paradis.

Mahomet devoit aux juifs une partie de ses comosissances et de sa religions; mais it éprouvoit contre eux cette haine qui semble s'animer dans les sectes religieuses, lorsqu'il n'y a entre elles qu'une seule différence au milieu de nombrens rapports. De puissantes colonies de cette nation, riches, commerçantes et dépourrues de toutes vertus guerrières, étoient établies en Arabie, à peu de distance de Médine. Mahomet les attaqua successivement, de l'an 623 à Van 627; il ne se contenta pas de partager leurs richesses, il abandonna presque tous les vainous à des supplices qui, dans d'autres guerres, souilloient rarement ses armes.

Mais l'objet des désirs les plus ardens de Mahomet étoit la conquête de la Mecque. C'étoit à ses yeux et le siège futur de sa religion et sa vraie patrie ; c'étoit à ses yeux et le siège futur de sa religion et sa vraie patrie ; c'étoit là qu'il vouloit recouvrer la grandeur de ses ancêtres, et la surpasser par la sienne. Ses premières tentatives curent peu de succès. Mais chaque année il agenoit quelque nouveau prosélyte : Omar, Caled, Aurout, qui s'étoient distinguée dans les rangs de ses ennemis, passèrent successivement sous ses étendards. Dix mille Arabes du désert étoient venus grossir son armée, et en 620, Abu Sophian fut forcé de lui remettre les clefs de la ville. Ouze hommes et six fermées, param ses aucleus ennemis, farent proscrits par la sentence de Mahomet. C'étoit peu dechose pour la vengeance d'un Arabe. Les Korissihises s'étant posternés à ses pieles : o Quelle d'un Arabe. Les Korissihises s'étant posternés à ses pieles : o Quelle

» merci, leur dit-il, pouvez-vous attendre d'un homme que vous .

» avez autant offensé? — Nous nous confions, répondirent-ils.

» dans la générosité de notre parent. - Et vous ne vous serez

» pas conflés en vain, reprit-il, car vous êtes libres, » La Caaba fut purifiée par ses ordres. Tous les habitans de la Mecque embrassèrent la religion du Coran, et une loi perpétuelle prononca qu'aucun infidèle ne pourroit mettre le pied sur le territoire de la cité sainte.

Chaque progrès que faisoit le prophète conquérant rendoit le suivant plus facile, et après la conquête de la Mecque, celle du reste de l'Arabie ne lui coûta guère que quatre ans : de 629 à 632. Elle fut signalée par la grande victoire d'Hunain, et par le siège et la réduction de Tayef. Ses lieutenans s'avancèrent des rivages de la mer Rouge à ceux de l'Océan et à ceux du golfe Persique, et au dernier pèlerinage de Mahomet, autour de la Caaba, en 632, cent quatorze mille musulmans marchoient déjà sous ses étendards.

Pendant les dix années de son règne, Mahomet combattit en personne à neuf sièges ou batailles, et ses lieutenans conduisirent les musulmans à cinquante expéditions militaires ; presque toutes furent confinées dans les bornes de l'Arabie : cependant, en 629 ou 630, Séide conduisit une troupe de musulmans en Palestine, et Héraclius, à peine de retour de ses brillantes campagnes contre les Persans, fut attaqué par un ennemi inconnu. L'année suivante, Mahomet luimême s'avança à la tête d'une armée de vingt mille fantassins et dix mille chevaux sur la route de Damas, et il déclara formellement la guerre à l'empire romain. Toutefois il ne paroît point qu'il y ait eu alors de combat, et peut-être sa santé affoiblie le détermina-t-elle à licencier son armée.

Mahomet, en 632, étoit parvenu à sa soixante-troisième année : depuis quatre ans la vigueur de corps qu'il avoit auparavant déployée sembloit l'abandonner; cependant il remplissoit toujours toutes ses fonctions de roi, de général et de prophète. Une flèvre de quatorze jours, accompagnée quelquefois de délire, fut la maladie qui le mit au tombeau. Comme il se sentit en danger, il se recommanda dans la chaire aux prières des fidèles et au pardon de ceux qu'il pourroit avoir offensés. «S'il y a quelqu'un ici, dit-il, que j'aie frappé injuste-» ment, je me soumets à ce qu'il me frappe à son tour ; si j'ai porté

- » atteinte à la réputation de quelque musulman, qu'il révèle à son
- » tour mes péchés. Si j'ai dépouillé quelqu'un de son bien, me voici

» prêt à acquitter ma dette. - Oui, s'écria une voix de la foule, » tu me dois trois drachmes d'argent qui ne m'ont point été payées.» Mahomet examina la dette, l'acquitta, et remercia son créancier de l'avoir demandée dans ce monde plutôt qu'au pied du tribunal de Dieu. Il affranchit ensuite ses esclaves, il donna des ordres détaillés pour ses funérailles, il calma les lamentations de ses amis, et il prononca sur eux sa bénédiction. Jusqu'à trois jours avant sa mort, il continua à faire la prière dans la mosquée. Lorsqu'enfin, il se sentit trop foible, il chargea Abubeker de cette fonction, et l'on crut qu'il désignoit ainsi son vieux ami pour être son successeur. Cependant il n'exprima à cet égard aucune opinion, aucune volonté, et parut s'en remettre à la décision de l'assemblée des crovans. Il vit avec calme les approches de la mort ; mais mélant jusqu'au bout les prétentions suspectes d'un prophète à la foi vive d'un enthousiaste, il répéta les paroles qu'il disoit entendre de l'ange Gabriel, qui pour la dernière fois visitoit la terre à son occasion. Il confirma ce qu'il avoit annoncé précédemment, que l'ange de la mort n'emmèneroit point son âme avant de lui en avoir demandé formellement la permission, et il accorda cette permission à haute voix. Étendu sur un tapis qui couvroit le plancher, il reposoit pendant sa dernière agonie, la tête sur le sein d'Ayesha, la plus chérie de ses femmes. La douleur le fit évanouir : mais en revenant à lui, il fixa ses yeux sur le plafond, et prononça distinctement ces dernières paroles : « O Dieu! pardonne mes pé-» chés.... oui.... je viens rejoindre mes concitovens dans le ciel.» Et il expira, le 25 mai, ou, selon un autre calcul, le 7 fuin 632. Le désespoir éclatoit cependant parmi ses disciples dans la ville de

Médine, où il se trouvoit alors, et surtout dans sa maison. Le fougueux Omar, tirant son sabre, déclara qu'il abattroit la tête de l'infidèle qui oseroit dire que le prophète n'étoit plus. Mais Abubeker, l'ami et le plus ancien des disciples de Mahomet, s'adressant à Omar è à la multitude, leur dit: « Est-ce Mahomet ou le dieu de Mahomet » que nous adorons? Le dieu de Mahomet vit éternellement, mais » l'apôtre n'étoit qu'un mortel comme nous-mêmes, et comme il » nous l'avoit annoncé, il a épouvé le sort commun de l'humanité.» Le tumulte fut apaisé par ces paroles, et Mahomet fut enterré par ses parens et par les soins d'Ali, son cousin et son gendre, dans le lieu même où il avoit expiré.



### CHAPITRE XIV.

Conquêtes des Sarrasins sous les premiers califes. - 632-680.

Mahomet avoit soutenu vingt-trois ans le caractère de prophète. dix ans celui de souverain et de conquérant, et dans les dernières années de sa vie, il avoit donné à son empire une étendue qui dépassoit de beaucoup ce que les espérances et tout autre qu'un fanatique . aurolent pu embrasser au moment où il commenca sa carrière : cependant ses victoires, sa nouvelle doctrine, et la révolution qu'il opéroit, étoient confinées dans l'enceinte de l'Arabie, Les changemens d'opinion d'une nation illettrée, et dont la langue n'avoit jamais été étudiée par ses voisins, ne sembloient pas mériter d'attirer l'attention du monde. Les révolutions internes des petites républiques de la mer Rouge avoient toujours été sans influence sur toute autre contrée, et la réunion des Arabes du désert, des Arabes libres comme l'antilope qui parcourt leurs sables, sembloit ne pouvoir iamais être que passagère. On ignoroit à Constantinople, à Antioche, à Alexandrie, la naissance de l'islamisme, ou l'on n'en concevoit aucune crainte

Mais la révolution, qui pendant la vie de Mahomet s'étoit renfermée dans l'enceinte de l'Arabie, envahit l'univers durant la vie de ses premiers disciples et le règne des amis de son choix. Depuis la mort du prophète, en 632, jusqu'à celle d'Ali, son cousin, son gendre, et l'un de ses premiers sectateurs, en 661, douze ans furent rempis par des conquêtes qui étonnent l'imagination. Onze ans de foiblesse et d'irrésolution semblérent faire rétrograder la monarchie; cinq ans enfin de guerres civiles acharnées se terminèrent par l'établissement d'un despotisme aussi étranger aux premières institutions de Mahomet qu'aux mœurs et aux sentimens des Arabes.

· Mahomet avoit fondé tout son système militaire sur la vivacité de

la foi des combattans, sur la confiance qu'il leur avoit inspirée que la bataille ouvroit le plus court chemin vers le ciel, et sur l'ardeur des musulmans pour obtenir cette nouvelle couronne du martyre réservée au soldat qui succomboit sous les coups des infidèles. Mais il n'avoit point changé l'armure des Arabes, il ne leur avoit point enseigné une nouvelle manière de faire la guerre. Leurs troupes présentoient toujours cette même apparence que leurs voisins avoient constamment méprisée. Les Sarrasins étoient toujours des soldats presque nus, armés, s'ils étoient à pied, seulement d'arcs et de flèches ; s'ils étoient à cheval, et c'étoit le plus grand nombre, d'une lance légère et d'un sabre ou cimeterre. Les chevaux qu'ils montoient étoient infatigables à la course, sans égaux au monde pour leur docilité comme pour leur ardeur; mais ils ne manœvroient point par grandes masses régulières; ils n'avoient point ce poids des charges égales et lourdes de la cavalerie septentrionale qui écrase les bataillons. Les guerriers isolés s'avançoient sur le front de l'armée pour se signaler par des prouesses individuelles, et après de brillans coups de sabre, ils se déroboient, par la vélocité de leur course, à leurs ennemis, lorsqu'ils les trouvoient supérieurs en nombre ou en armurc. Les batailles étoient de longues escarmouches, dans lesquelles on ne se joignoit point corps à corps. Le plus souvent elles duroient plusieurs jours, et ce n'étoit qu'après que leurs adversaires, épuisés par une fatigue inaccoutumée, étoient mis en déroute, que les cavaliers. arabes devenoient terribles dans la poursuite. Les connoissances militaires des frères d'armes de Mahomet ne sembloient point s'être augmentées, et pendant la plus brillante période des conquêtes des Sarrasins, pendant la vie des compagnons du prophète, aucune machine de guerre ne suivoit leur armée, et les siéges des forteresses étoient conduits par eux comme ils le sont par les sauvages. De tels soldats connus seulement sous le nom de voleurs du désert, n'avoient pendant des siècles jamais inspiré de craintes sérieuses ni aux Romains. ni aux Persans, même dans le temps de plus grande détresse des deux empires. Ces voleurs du désert attaquèrent ces deux empires à la fois et les renversèrent en peu d'anuées; leur armure étoit toujours la même, les àmes seules des soldats étoient changées.

On n'avoit encore jamais vu, espérons qu'on ne reverra jamais, une grande nation tout entière oublier le monde présent pour ne s'occuper que du monde à venir, dans le temps même où elle développoit toutes les qualités mondaines, la politique la plus consommée, la bravoure la plus intrépide, l'activité la plus infatigable. On n'avoit encore jamais vu l'union des vertus du moine avec celles du soldat; la sobriété, la patience, la soumission, l'indifférence entre toutes les fonctions les plus sublimes et les plus humbles, jointes à l'ardeur du carnage, à l'amour de la gloire, et à cette énergie entreprenante de l'âme, si différente du courage passif des couvens. Plus tard, et dans les guerres des croisés, les chevaliers chétiens renouvelèrent cet exemple, mais sur une échelle infiniment plus restreinte. Si le fauntisme guerrier des chevaliers de Malte avoit été communiqué à tout un peuple, eur a sussi auroient conquis l'univers.

On n'avoit jamais vu non plus les reveaus et les forces d'un grand empire administrés avec la parcimonie d'un couvent, par un gouvernement qui ne coûtoit rien, qui ne vouloit rien pour lui-même, qui méprisoit tout luxe et toute jouissance, et qui destinoit sans partage tous les produits de la guerre à nourrir la guerre. Ce gouvernement doit être le premier obiet de notre attention.

Mahomet n'avoit attaché aucune idée politique à sa religion. Il n'avoit point anéanti la liberté du désert ; il n'avoit institué ni sénat aristocratique, ni pouvoir héréditaire dans sa famille ou dans aucune autre. La liberté de tous, la volonté individuelle, avoient été suspendues par la puissance de l'inspiration. On avoit cru obéir en lui à la voix de Dieu, et non à aucun pouvoir humain; et lorsqu'il mourut, aucune organisation n'étoit donnée à l'empire des croyans, aucune main ne sembloit prête pour recueillir l'héritage du prophète. Mais le même enthousiasme religieux animoit toujours les musulmans. Leur épée, leurs richesses et tout leur pouvoir, ne devoient à leurs yeux avoir d'autre destination que celle d'étendre la connoissance du vrai Dieu : la part de chacun dans cette œuvre étoit indifférente, pourvu qu'il travaillât de toutes ses forces à la même fin, et la présidence de la république ne parut consister que dans la présidence des prières, au tombeau ou au palais de Médine. On jugea que les premiers amis du prophète avoient été, mieux que le reste des disciples, animés par son exemple et instruits par ses conversations familières, et à ce titre, Abubeker, le plus ancien des sectateurs de Mahomet, et son compagnon dans sa fuite, fut désigné par Omar et proclamé par les chefs rassemblés autour du lit de mort du prophète, sous le titre de son lieuteuant ou de calife.

2.

Ce titre fut reconnu dans les villes de la Mecque. Médine et Tayef, et surtout dans l'armée des croyans. Mais déjà les Arabes du désert, séduits bien plus par l'espoir du pillage que par les révélations du prophète, se détachoient d'un empire qu'ils croyoient prêt à tomber. Les idolàtres, qu'on avoit crus convertis, étoient en armes pour rétablir l'ancien culte nationale ; tandis qu'un nouveau prophète dans le Yemen, Moseilama, animé par un fanatisme réel ou par l'exemple du succès de Mahomet, prêchoit une autre religion. Abubeker, sentant déjà le poids de l'âge, ne se crut, par ses fonctions de calife, appelé qu'aux prières et à l'exhortation des fidèles. Mais il chargea le vaillant Caled, surnommé l'épée de Dieu, de soumettre les rebelles qui abandonnoient la foi et attaquoient l'empire des musulmans, et sa victoire rétablit en neu de mois la paix et l'unité de la religion en Arabie. Cependant Abubeker avoit ordonné à sa fille Avesha, la veuve de Mahomet, de faire l'inventaire de son patrimoine, pour que tout musulman pût savoir s'il cherchoit à s'enrichir par les contributions des fidèles. Il demanda un traitement de trois pièces d'or par semaine pour son entretien, celui d'un seul esclave noir et d'un seul chameau ; toutefois à la fin de chaque semaine il distribuoit aux pauvres tout ce qui restoit de cette modique pension. Abubeker demeura deux années à la tête de la république : son temps fut uniquement rempli par les prières, la pénitence, et l'administration d'une justice toujours tempérée par l'équité et la douceur. Après ce terme, le vieux ami du prophète se sentit près de mourir ; il désigna alors, avec le consentement des fidèles, l'intrépide Omar pour être son successeur. « Je ne désire point cette place, dit Omar .-Mais la place your désire .» répondit Abubeker. Et en effet Omar. ayant été salué par les acclamations de l'armée, fut investi du califat, le 24 juillet 634.

Omar avoit donné de brillantes prouves de sa vaillance dans les guerres de Mahomet; mais il considéra la dignité de calife comme mettant un terme à se carrière militaire et l'appelant seulement à des devoirs religieux. Durant un règne de dix ans, il ne s'occupa plus que de diriger les prières des fidèles, de donner l'exemple de la moderation et de la justice, de l'abstinence et d'un mépris des grandeurs. Sa nourriture n'étoit que du pain d'orge ou des dattes, sa boisson que de l'eau; la robe avec laquelle il préchoit au peuple étoit rapiécée en douze endroits. Un satrape de Perse, qui renoit lui rendre hom-

mage, le trouva dormant sur les degrés de la mosquée de Médine, et cependant il disposoit déjà de trésors si considérables qu'il avoit accordé des pensions à tous les compagnons d'armes du prophète. Tous ceux qui avolent assisté à la bataille de Beder avolent 5,000 pièces d'or par année; quiconque avoit servi sous Mahomet avoit au moins 3,000 pièces, et tous les soldats qui s'étoient distingués sous Ababeker jouissoient déjà de quelque récompense.

Ce fut surtout pendant les règnes d'Abubeker et d'Omar que les musulmans firent les conquêtes les plus merveilleuses : durant ces douze ans ils attaquèrent à la fois les deux rivaux Yezdegerd', petit-fils de Chosroès, roi de Perse, et Héraclius, empereur romain ; ils soumirent la Syrie, la Perse et l'Égypte; ils réduisirent à l'obéissance trente-six mille cités, villes ou châteaux : ils détruisirent quatre mille temples ou églises, et ils édifièrent quatorze cents mosquées pour v prêcher la religion de Mahomet. Ces conquêtes furent accomplies par les lieutenans que nommoit le calife; parmi eux se dîstinguèrent Caled, l'épée de Dieu ; Amrou, le conquérant de l'Egypte ; Abu Obeidah, le protecteur aussi bien que le vainqueur de la Syrie. Mais toute jalousie de rang étoit tellement mise en oubli par ces hommes, qui n'avoient d'autre but que de faire triompher le Coran, qu'ils passèrent tour à tour du commandement aux fonctions les nlus subalternes, et que le moindre soldat ou l'esclave affranchi fut mis à la tête des plus vieux guerriers , sans exciter un murmore ou une hésitation dans l'obéissance.

- « Souvenez-vous, leur disoit-il', que vous êtes toujours en la pré-» sence de Dieu, à l'article de la mort, dans l'attente du jugement: » et l'espérance du paradis. Évitez donc l'injustice et l'oppression,
- » consultez-yous avec yos frères, et étudiez-yous à conserver l'amour

- » et la confiance de vos troupes. Quand vous combattrez dans les
- » batailles du Seigneur, conduisez-vous en hommes et sans tourner
- » le dos; que votre victoire ne soit jamais souillée par le sang des
- » femmes ou celui des enfans. Ne détruisez point les palmiers, ne » brûlez point les champs de blé, ne coupez point les arbres fruitiers,
- » ne faites aux troupeaux d'autre dommage que de tuer le seul bétail
- » dont vous aurez besoin pour votre nourriture. Si vous faites jamais
   » aucun traité, sovez-v fidèles, et que les faits soient toujours con-
- aucun traite, soyez-y nucles, et que les taits soient toujours con-
- » formes à vos paroles. Comme vous avancerez dans le pays ennemi,
- » vous trouverez des personnes religieuses qui vivent retirées dans
- » des monastères, et s'y proposent d'y servir Dieu à leur manière ;
- » ne les tuez point, ne détruisez point leurs monastères. Mais vous
- » trouverez aussi une autre sorte d'hommes qui appartiennent à la
   » synagogue de Satan, et qui portent une tonsure sur le sommet de
- » la tête; à ceux-là ne faites aucun quartier, à moins qu'ils ne de-
- » viennent mahométans ou ne consentent à payer le tribut. »

l'ignore quelle étoit la distinction qu'Abubeker croyoit établir ainsi entre deux espèces de moines ou de prêtres; mais c'étoit la première fois que les musulmans alloient se trouver en présence des chrétiens, et Abubeker, qui les jugeoit de loin, obéissoit peut-être à quelque préjugé qui nous est inconnu. Nous ne voyons pas qu'entrés sur les terres de la chrétienté, les musulmans aient ensuite refusé de faire quartier aux prêtres tonsurés.

Les provinces asiatiques de l'empire et la Perse, alternativement ravagées durant les guerres de Chosroès et d'Héraclius, avoient éprouvé, au vn' siècle, un changement dans leur organisation et leur population, qu'il nous est impossible de bien comprendre, d'après l'insuffisance des anciens historiens. Les fortersesse étoient démantelées, la conflance dans la force des frontières étoit perdue, l'administration étoit désorganisée, et l'obéissance avoit cessé d'être régulière : mais le besoin, la souffrance sous un joug étranger, probablement la fuite ou l'enlèvement d'un grand nombre d'esclaves, avoient forcé ps provinciaux à agir un pen plus en hommes, à s'occuper un peu plus de leurs propres affaires, à répugner un peu moins à la guerre. Il semble qu'ils étoient redevenus soldats, quoiqu'ils ne fussent encore que de très-mauvais soldats. On parle de nouveau, sur la fin du règne d'Héraclius, d'armées proportionnées à l'étendue de son empire, d'armées de cent mille combattans, dont le courage, il est vrai, et

la discipline laissent supposer qu'elles se formoient seulement de milices provinciales et asiatiques. Les noms des officiers qui sont mentionnés par hasard ne sont plus grecs, mais syriaques; les villes semblent recouvrer une existence indépendante: leurs propres citoyens s'efforcent de les défendre, leurs propres magistrats traitent pour elles, et l'empire est oublié pour les intérêts provinciaux. C'est moins dans un pays où toute force vitale étoit anéantie par la longue action du despotisme que dans un pays où ces forces avoient perdu toute action commune par l'effet de l'anarchie et de l'occupation ennemie que les généraux musulmans eurent à combattre. De là vient . sans doute , qu'après la victoire ils trouvoient toujours à recruter leur armée au milieu des ennemis.

Les musulmans n'attaquèrent point les Persans ou les Syriens par surprise : ils faisoient toujours précéder le combat par une sommation dans laquelle ils laissoient à leurs ennemis le triple choix, ou de se convertir, et de partager alors tous les honneurs, toutes les jouissances et la plénitude des droits des vrais croyans, ou de se soumettre en consentant à payer un tribut, ou de tenter enfin la fortune du combat. Nous avons la sommation qui fut adressée à Jérusalem par Abu Obeidah; elle est caractéristique. « Salut et bonheur à quiconque » suit le droit chemin. Nous vous requérons de témoigner que Dieu » est le seul Dieu, et que Mahomet est son prophète. Si vous le

- » refusez, engagez-vous à paver le tribut, et soumettez-vous immé-
- » diatement à nous : autrement, i'amènerai contre vous des hommes » qui trouvent plus de plaisir dans la mort que vous n'en trouvez à
- » boire du vin et à manger la chair des pourceaux; et je ne m'é-
- » loignerai plus de vous jusqu'à ce qu'il ait plu à Dieu de me faire
- » détruire ceux d'entre vous qui combattent, et réduire vos enfans
  - » en servitude. »

Dans la même année, celle même de la mort de Mahomet (632), Abubeker envoya deux armées, l'une contre la Perse, et l'autre contre la Syrie. La première, conduite par Caled, s'avança jusqu'aux bords de l'Euphrate, et elle y soumit les villes d'Anbar et d'Héra, près des ruines de Babylone. Le royaume de Perse étoit alors déchiré par une guerre civile entre les successeurs de Chosroès II. Cependant les musulmans, au lieu de poursuivre de ce côté leurs conquêtes, rappelèrent Caled, et l'envoyèrent rejoindre Abu Obeidah, qui commandoit la seconde armée en Syrie. Celui-ci, après avoir proposé aux

Romains l'alternative, à peine comprise par eux, de reconnaître le vrai Dieu et son prophète, ou de payer un tribut, avoit attaqué Bosra, l'une des villes fortifiées qui couvroient la Syrie du côté de l'Arabie; les Syriens pouvoient à peine croire qu'ils fussent menacés d'autre chose que d'une de ces invasions des Arabes du désert auxquels ils étoient accoutumés, Leur gouverneur, Romanus, en avoit jugé autrement : il avoit pressé ses compatriotes de se rendre : et lorsque leur indignation l'avoit privé du commandement, il avoit de nuit et en trahison introduit les Arabes dans la forteresse; le lendemain, en présence de ses compatriotes étonnés, il avoit professé sa nouvelle croyance en un seul Dieu, et en Mahomet, prophète de Dieu. Ce fut le commencement de ces défections qui portèrent un coup funeste à l'empire. Tous les mécontens, tous ceux dont l'ambition dépassoit la fortune, tous ceux qui avoient quelque injure secrète à venger, étoient sûrs d'être reçus à bras ouverts dans l'armée des vainqueurs, de partager, selon leurs mérites, ou l'égalité des soldats, ou les commandemens et les splendides récompenses offertes à leurs chefs. Dans les provinces mêmes où les Romains n'avoient jamais pu lever une seule cohorte. l'armée des musulmans se recruta par des transfuges avec une rapidité, avec une facilité, qui montrent bien que c'est le gouvernement, et non le climat, qui donne ou qui ôte le courage,

La soumission de Bosra fut suivie de près par l'attaque de Damas, l'une des plus florissantes villes de la Syrie et des plus heureusement situées, quoique l'histoire de l'empire ait à peine jusqu'alors fait mention de son existence; mals le siége de Damas réveilla l'attention d'Héracilus, qui, de retour depuis quatre ans de ses guerres de Perse, s'étoit plongé de nouveau dans la mollesse d'où on l'avoit vu sortir pour un peu de temps d'une manière si surprenante. Il rassembla une armée, que les Arabes préteudent avoir été forte de soltante-dix mille hommes, mais il ne la conduisit point ful-même. Ses lieutenans entèrent de faire lever le siége de Damas; et, dans la fatale bataille d'Aiznadin, le 13 juillet 633, le sort de l'empire romain en Asic fut décidé : Héraellus ne se releva plus d'une défaite où l'on prétend que son armée perdit cifiquente mille hommes.

La prise de Damas, après un siége qui se prolongea une année; celle d'Émèse et d'Héliopolis ou Baalbeck, la nouvelle victoire gagnée sur les Gress, sur les bords de l'Hiéromax ou à Yernuck, en novembre 636, furent suivies par l'attaque de Jérusalem, où les doux religions sembloient être plus directement aux prises; car toute la chrétienté avoit les yeux tournés vers la cité sainte, et regardoit le lieu où le Christ avoit vécu, où il avoit souffert, et surtout l'église du Saint-Sépulcre, comme les gages matériels du triomphe de sa religion. Pendant un siège de quatre mois, l'enthousiasme religieux des assiégés répondit à celui des assaillans; les murs furent couverts de croix. d'étendards bénits par les prètres et d'images miraculeuses: mais ce zèle fut impuissant. Sophronius, le patriarche de Jérusalem. qui dirigeoit les efforts des assiégés, fut réduit à offrir de capituler : toutefois il ne voulut ouvrir les portes de la ville qu'autant que le commandeur des croyans, le calife Omar, viendroit en personne recevoir ce précieux dépôt, et garantir la capitulation par sa parole. Jérusalem, également sacrée aux yeux des musulmans comme des chrétiens, parut au vieux compagnon de Mahomet mériter, de la part du calife . un pieux pèlerinage. Il partit; mais sur le même chameau reuge qui le portoit, le souverain de l'Arabie et d'une grande partie de la Syrie et de la Perse, avoit encore tout son bagage. saveir : un sac de blé, un panier de dattes, une écuelle de bois et une outre pleine d'eau. En face de Jérusalem , le calife s'écria : « Dieu » est victorieux ! Seigneur, accordez-nous une conquête qui ne soit » point teinte de sang. » On dressa sa tente de poil de chameau, il s'assit sur la terre, et v signa la capitulation par laquelle il s'engagenit à laisser aux chrétiens, non-seulement leur liberté de conscience : mais la pleine jouissance de l'église du Saint-Sépulcre. Il entra ensuite, sans précaution et sans crainte, dans la ville, discourant avec le natriarche; il refusa, malgré l'invitation de celui-ci, de prier dans l'église des chrétiens, de peur que ce ne fût une occasion pour ses successeurs de venir, à son exemple, y prier à leur tour, et de diminuer ainsi la pleine propriété qu'il s'étoit engagé à laisser aux chrétiens. Il fit jeter les fondemens d'une mosquée magnifique sur les ruines de l'ancien temple de Salomon; et, au bout de dix jours, il retourna, dans le même simple appareil, à Médine, pour prier sur le tombeau de l'apêtre dont il ne s'écarta plus.

La soumission de Jérusalem aux musulmans est rapportée à , l'année 637; celle d'Antioche et d'Alep, à la campagne de 638. Dans le même temps Héraclius, qui n'avoit point paru à la tête de l'armée, se dérobeit en cachette à une province qu'il n'osoit pas défendre et qu'il n'espéroit plus de revoir. Trompant ses courtisans et ses soldats,

il s'embarqua avec un petit nombre d'amis pour Constantinople. Son fils afné, Constantin, qui commandoit à Césarée, s'enfuit de même en apprenant le départ de l'empereur, et l'armée qu'il commandoit se dissipa ou passa sous les drapeaux ennemis. Tyr et Tripoli furent livrés aux Arabes par trahison, et le reste des cités de Syrie ouvrit ses portes par capitulation. Abu Obeidah, qui craignoit pour les vainqueurs les délices d'Antioche, ne voulut point y laisser séiourner ses soldats plus de trois jours; mais le vieux calife, qui n'étoit austère que pour lui-même, regretta que les musulmans n'eussent pas joui un peu plus des fruits de leur victoire : « Dieu » n'a point défendu, écrivit-il à son général, l'usage des bonnes » choses de ce monde aux croyans, et à ceux qui pratiquent les » bonnes œuvres : aussi auriez-vous dù leur permettre de se reposer » davantage et de partager les jouissances qu'offre le pays. Tout » Sarrasin qui n'a point de famille en Arabie est libre de se marier » en Syrie, et chacun d'eux peut acheter les femmes esclaves dont » il a besoin. » Une maladie contagieuse, qui frappa les musulmans peu après la conquête de la Syrie, ne leur permit pas de goûter cette indulgence du calife. Ils y perdirent vingt-cinq mille combattans, et, parmi eux, leur chef Abu Obeidah. Le vaillant guerrier qui l'avoit secondé, et qui, dans tous les momens de danger ou de difficulté, prenoit le commandement, qu'il lui rendoit ensuite, Caled, l'épée de Dieu, mourut-trois ans après à Emèse.

La conquête de la Perse, que Caled avoit commencée, avoit dans le même temps été poursuivie par d'autres généraux sarrasins. Yeu degerd, petit-fils de Chorsoès, qui étoit monté en 632 sur le trône, et dont l'ère est restée fameuse, non pour aucun mérite qui lui fut personnel, mais par son rapport avec un cycle astronomique, fut attaqué par une-armée de trente mille musulmans : la bataille de Cadesia, à soixante lieuces de Bagdada, décida du sort de la monachie chie (en 636). Elle dura trois jours, et les Sarrasins y perdirent sept mille cinq cents hommes; mais l'armée de Perse y fut détruite, l'étendard de la monarchie enlevé; la fertile province d'Asyrie ou d'Irak fut conquise, et sa possession garantie par la fondation de Bassora, sur l'Euphrate, au-dessous de sa réunion avec le Tigre, à douze lieues de la mer. Said, le général des musulmans, s'avança cusuite au delà du Tigre. Au mois de mars 637, il entra d'assaut dans Madain ou Cétsiphon, capitale de la Perse; et les trésors accumulés

pendant plusieurs siècles furent abandonnés au pillage par les musulmans. Les vainqueurs, mécontens du site de l'ancienne capitale, en fondèrent une nouvelle sous le nom de Koufah, sur la droite de l'Euphrate. Yezdegerd, cependant, qui s'étoit enfui dans les montagnes, y maintint quelque temps encore les débris de l'empire persan; mais après une suite de défaites, comme il sollicitoit un meunier de le transporter dans son bateau au delà d'une rivière, sur les dernières frontières de son royaume, il fut atteint par les cavaliers musulmans, et massacré, en 651, la dix-neuvième année de son règne malibeureux. En lui finit la seconde monarchie des Persans ou celle des Sesanides.

La Syrie et la Perse n'avoient été que foiblement défendues par les chrétiens et les mages; l'Égypte fut volontairement livrée par les cophtes, qui, séparés de l'Église dominante par la querelle incompréhensible des deux natures et des deux volontés de Jésus-Christ, préférèrent le joug des musulmans à la persécution des orthodoxes. Depuis longtemps, et déjà même du vivant de Mahomet, ils étoient entrés en négociation avec les Arabes, leurs voisins : mais ceux-ci, pleins de la lecture des livres de l'Ancien Testament, jugeoient plus encore de la puissance et de la gloire de l'Égypte par la grandeur des Pharaons que par leurs propres yeux. Omar, sollicité par le vaillant Amrou, l'un des guerriers qui avoient le plus contribué à la conquête de la Syrie, avoit donné son consentement à l'invasion de l'Égypte; mais bientôt, se repentant d'une tentative aussi hardie, il avoit expédié à Amrou, qui s'avançoit au travers du désert avec quatre mille guerriers seulement, un courrier qui lui ordonnoit de rétrograder s'il étoit encore en Syrie, et de regarder le sort comme jeté, de poursuivre hardiment son chemin, s'il avoit déià atteint les frontières d'Égypte, Amrou, se défiant de l'irrésolution de son souverain, ne voulut ouvrir la lettre que lorsqu'il fut déià dans le pays ennemi. Il assembla alors son conseil de guerre, et prit tous les chefs à témoin que l'ordre du calife et celui du ciel l'obligeoient à continuer sa marche en avant. C'étoit au mois de juin 638, et Pélusium, qui se rendit après un mois de siège, ouvrit aux Sarrasins l'entrée du pays.

Les Romains avoient transporté le siège du gouvernement de l'Égypte à Alexandrie; et Memphis, l'ancienne capitale, à peu de distance des pyramides, étoit déchue au rang d'une ville du second ordre; cependant sa population étoit encore très-considérable, et comme les Grees habitolent de préférence Alexandrie, Memphis étoit demeurée presque exclusivement une ville égyptienne ou cophte. Ce fut devant cette ville qu'Amrou se présenta dans l'été de 638, ou plutôt ce fut devant le faubourg de Babylone, ou Misrah, qui étoit sur la droite du fleuve, et du côté arabe ; car l'ancienne Memphis étolt, de même que les pyramides, sur la rive gauche, ou lyblenne. Le siège se prolongea sept mois, et ce fut pendant sa durée qu'Amrou renouvela sa négociation avec les cophtes monothélites et leur général Mokawcas. Un tribut de deux pièces d'or, pour tout homme au-dessus de l'âge de seize ans, fut accordé en retour pour une pleine liberté de conscience. Le patriarche des jacobites, Benjamin, sortit du désert, et vint rendre hommage au conquérant. Dans toute la province au midl de Memphis, les cophtes prirent les armes, attaquèrent les Grecs et leur clergé, en massacrèrent une grande partie, et forcèrent le reste à s'enfuir. L'antique Memphis ouvrit enfin ses portes : mais les Sarrasins victorleux préférèrent le séjour du faubourg Misrah, plus rapproché de leur pays, et ils lul donnèrent le nom de Cairo, la ville de la victoire. La population se transporta insensiblement de la gauche à la droite de la rivière, pour se rapprocher des caravanes qui arrivoient du désert, et l'ancienne ville de Sésostris ne fut bientôt plus que la ville des tombeaux.

La conquête de l'Égypte ne pouvoit être assurée que par celle du Delta, où tous les Grecs fugitifs de la vallée du Nil s'étoient retirés. et par celle d'Alexandrie, la seconde ville du monde en population et en richesses. En effet, le port de cette métropole, toujours ouvert à la marine des Grecs, ponyoit constamment recevoir des renforts, et introduire dans le cœur du pays des armées ennemies : tandis que les habitans, animés par leur zèle religieux, et aigris par la trahison qu'ils venoient d'éprouver de la part des cophtes, étoient prêts à seconder puissamment la garnison. Amrou conduisit les musulmans au travers du Delta, où sa vaillance brilla dans des combats journaliers. Il mit le siège devant la ville, dont la circonférence étoit alors de dix milles : mais comme elle est défendue d'un côté par la mer, de l'autre par le lac Maréotis, les remparts exposés à l'attaque de l'ennemi avoient tout au plus deux milles et demi de longueur. Les combats se continuèrent pendant quatorze mois avec un acharnement dont peu de guerres avoient encore présenté l'exemple. Amrou, enlevé par les

assiégés dans une sortie , fut fait prisonnier ; mais il ne fut point reconnu. Sa fierté commençoit cependant à exciter des soupçons; mais son esclave, enlevé avec lui, les détourns, en le frappant au visage et lui ordonnant de se taire parmi ses supérieurs ; après quoi il le renvova au camp musulman, pour y chercher l'argent convenu pour sa propre rançon. La simplicité des premiers compagnons du prophète confondoit sous des habits semblables le premier des guerriers avec le dernier, en sorte que l'esclave d'Amrou avoit aisément passé pour son maître. Enfin les musulmans forcèrent leur entrée dans Alexandrie le 22 décembre 640, tandis que les Grees s'embarquoient et évacuoient la capitale de l'Égypte, « J'ai pris, écrivoit » Amrou au calife, la grande cité de l'Occident. Il me seroit im-» possible de dire toute sa richesse, toute sa beauté : mais qu'il vous » suffise de savoir qu'elle contient quatre mille palais, quatre mille » bains, quatre cents théâtres ou lieux d'amusement, douze mille » boutiques pour la vente seulement des végétaux destinés à la pour-» riture de l'homme, et quarante mille juifs tributaires. La ville a » été prise par la force des armes, sans traité ni capitulation, et les » musulmans sont impatiens de saisir les fruits de la victoire. » Mais le vertueux Omar ne voulut jamais consentir au pillage qui sembloit lui être demandé. Les habitans furent dénombrés : tous ceux qui demeurèrent fidèles à leur ancienne religion, soit jacobites, soit melchites ou orthodoxes, obtinrent, en payant le tribut annuel, la liberté de conscience garantie par les lois du prophète. Le nombre, il est vrai, des convertis qui, en récitant le symbole du vainqueur, passoient de la dépendance au pouvoir, et de la pauvreté à la richesse, fut grand dans cette province comme dans toutes les autres, et il compensa largement les pertes de l'armée victorieuse, encore que vingt-trois mille musulmans eussent péri dans le siège. Cependant la masse de la population demeura chrétienne; et même aujourd'hui, après douze siècles d'oppression, l'église cophte dans la haute Egypte, et la grecque à Alexandrie, ne sont pes entièrement anéantis.

On demandera sans doute pourquoi je passe sous silence un événement plus célèbre que la conquête de l'Egypte elle-même, la sentence d'Omar contre la bibliothèque d'Alexandrie : « Ces livres sont » inutiles s'ils ne contiennent que la parole de Dieu; ils sont pernicleux s'ils contiennent autre choes; » et les quatre mille bains d'Alexandrie chauffés pendant six mois avec des manuscrits où se trouvoit le dépôt de tout l'ancien savoir de l'univers. Mais cette histoire étrange fut recontée pour la première fois, sis siècles plus tard, par Abulpharage, sur les confins de la Médie. Les historiens nationaux et contemporains, Eutychius et Elmacin, n'en font aucune mention. Elle est en opposition directe avec les préceptes du Coran, et avec le respect profond des musulmans pour tout papier sur lequel le nom de Dieu peut se trouver écrit. D'ailleurs l'antique bibliottrèque rassemblée par la magnificence des Ptolémées étoit depuis longtemps détruite; nous n'avons aucune assurance qu'elle eût depuis été remplacée par une autre.

Héraclius, qui avoit survécu à sa puissance et à sa gloire, apprit à Constantinople la perte d'Alexandrie; mais ce fut la dernière des calamités de son règne : il mourut cinquante jours après la prise de cette ville, le 11 février 641.

Pendant les règnes des deux premiers califes, ces règnes signalés par de si brillantes conquêtes, les Sarrasins n'avoient rien perdu de l'enthousiasme que leur avoit inspiré leur prophète; ils n'avoient mêlé aucune ambition privée, aucune jalousie, aucune passion personnelle, à ce zèle pour étendre le règne de Dieu qui dirigeoit tous leurs efforts vers la guerre, et qui leur faisoit rencontrer le martyre avec autant de joie que la victoire. Tous les commandans des armées. nés dans la libre Arabie, accoutumés à toute l'indépendance de l'esprit et de la volonté, à toute l'énergie qu'elle développe, ne se figuroient pas avoir un maître lors même qu'ils obéissoient ; ils ne faisoient cependant aucun usage de leur volonté, parce que leur unique désir étoit si parfaitement conforme à celui de leur chef que, pour exécuter ses ordres, ils n'avoient aucun besoin de se soumettre. Mais Omar, quoique plus jeune que Mahomet, avoit, à la fin de son règne, passé sa soixante-dixième année : tous ses contemporains, tous ceux qui s'étoient formés sous lui, n'étoient plus dans la vigueur de l'âge; une génération nouvelle s'étoit introduite dans le gouvernement et dans l'armée : elle s'étoit surtout recrutée dans les pays conquis : et quoiqu'elle partageat l'enthousiasme religieux qui se nourrit et s'anime dans les grandes réunions d'hommes, elle apportoit déjà dans l'islamisme un autre caractère et d'autres ambitions.

Les deux califes qui vinrent ensuite, formés, comme leurs prédécesseurs, dans l'intimité du prophète, comme eux uniquement Arabes, et résidant toujours à Médine, conservèrent sans mélange la foi pure et ardente et la simplicité de mœurs qu'il avoit su leur inspirer. Mais tandis qu'Abubeker et Omar, les deux premiers, d'accord avec leur siècle, dûrent à cette simplicité les succès les plus éclatans, Othman et Ali, les deux suivans, auxquels leurs contemporains ne exsembloient plus, qui n'étoient plus entendus d'eux, et qui ne pouvoient plus les entendre, portèrent le désordre et la guerre civile dans ce gouvernement si simple. Après eux, et lorsque Moaviah eut remplacé Ali, le siège de l'empire fut transfér de Médine à Damas; le despotisme de l'Orient succèda à la liberté des déserts. Le fanatisme fut conservé dans l'armée; mais un autre principe de gouvernement dirigea la prudence ou acaba les vices des Ommiades.

Dans la douzième année de son règne. Omar fut blessé mortellement par un assassin, qui vouloit venger quelque offense privée. Le calife auroit pu tenter de laisser son pouvoir à son fils : il auroit pu songer aussi à transmettre son siège à Ali, fils d'Abu Taleb, Celui-ci, comme représentant la branche atnée des Koreishites, et comme mari de Fatime, la fille chérie de Mahomet, enfin comme décoré, dès sa première jeunesse, du titre de vizir du prophète, sembloit désigné au choix des musulmans. Mais Omar ne voulut point prendre sur lui la responsabilité d'une si grande décision : il nomma six des anciens compagnons de Mahomet, auxquels il abandonna l'élection, et il mourut le 6 novembre 644. Le choix de ces représentans de l'islamisme s'arrêta sur Othman, qui avoit été secrétaire de Mahomet, et qui, déià parvenu à une grande vieillesse, se trouva incapable de soutenir le fardeau dont on le chargea. Toutefois, durant son règne de onze ans, de 644 à 655, les musulmans achevèrent de soumettre la Perse : ils étendirent leurs conquêtes dans la Cilicie, jusqu'au Pont-Euxin : quelques-unes de leurs armées traversèrent l'Asie mineure. et menacèrent Constantinople; d'autres repoussèrent, en Egypte, deux débarquemens des Grecs ; et, en 647, ils s'avancèrent en Afrique jusqu'à Tripoli. Tant de conquêtes ne suffirent point pour maintenir la gloire qu'ils avoient acquise pendant les douze années précédentes. Othman, trompé dans son choix, trahi par ceux à qui il se confloit, prodiguant en vain les trésors de l'État sans pouvoir gagner des partisans, étoit assailli à Médine par les plaintes du peuple. Une secte nouvelle, les charégites, réclamoient la liberté complète, qui n'avoit pu, disoient-ils, être subordonnée qu'aux inspirations du prophète, . mais qui appartenoit de droit à tout Arabe comme à tout musulman.

Les armées elles-mêmes se rapprochèrent ; elles vincent camper à une lieue de Médine, et elles envoyèrent sommer le vieux culife, ou d'évaceuter mieux la justice, ou de descendre du siège de commandeur des croyans. Les gardes abandonnèrent les portes de la ville et du palais, et, après quelque hésitation, des assassins conduits par un fils d'Abubeker, frère d'Ayesha, la plus jeune des fenuaes de Mahomet, mais celle qu'on nommoit alors la mère des croyans, vinrent poignarder Othman sur son siège, comme il couvroit son œur avec le Coran.

Ali a'voit eu aucune part au meurtre, ou d'Omar, ou d'Othman. Respecté des missulmans comme le favori du prophète, comme son gendre, et le père de la seule postérité que Mahomet eût laissée, il avoit pourtant été repoussé dans les trois élections précédentes d'un rang qu'il regardoit comme son droit. A la mort d'Othman, le 18 juin 655, tous les Koreishites se prononcèrent en sa faveur. Ali fut déclaré calife par la plus grande partie des Arabes. Mais les commandans des armées ne vouloient déjà plus reconnoître ces chefs pacifiques des prières de Médine, qui n'avoient partagé ni leurs dangers ni leurs victoires; et Ayesha, toujours jalouse d'Ali, et qui avoit eu une grande part aux troubles du règne précédent, excitoit les soldats à défendre leur indéependance par les armes.

Ali avoit conservé toute la simplicité de mœurs des premiers musulmans : à l'heure des prières, il se rendoit à la mosquée à pied, revêtu d'une robe légère de coton, avec un turban grossier sur la tête, portant ses sandales à la main, et s'appuyant sur son arc, au lieu de bâton. Renommé parmi les musulmans, comme saint, comme poête et comme guerrier, comme l'épous toujours fidèle de Fatime. qui n'avoit survécu que peu de mois à son père : comme le père d'Hassan et d'Hosein, que le prophète avoit souvent tenus sur ses genoux, il n'avoit rien perdu de sa valeur pendant les vingt-quatre années qu'il avoit passées dans le repos, auprès du tombeau de Mahomet : mais il donna bientôt lieu de croire que sa prudence n'étoit point égale à sa haute réputation. Il avoit mécontenté Telha et Zobéir, deux des plus vailians chefs des Arabes, qui levèrent contre lui, à la Mecque, l'étendard de la rébellion, qui usurpèrent le gouvernement de Bassora et de l'Assyrie, et qui appelèrent Avesha dans leur camp. Ali vint les chercher jusque sous les murs de Bassora : une terrible bataille, dans laquelle il avoit contre lui le désavantage du nombre, fut livrée entre deux armées, dans l'une desquelles on voyoit le gendre, dans l'autre la veuve de Mahomet. Celle-ci, après avoir parcouru les rangs, s'étoit arrêtée dans une chaise fermée que portoit un chameau au milieu de la mêlée. Soixante-dix hommes furent successivement blessés ou tués en conduisant ce chameau, qui a donné son nom à la première bataille des musulmans d'ans leurs guerres civiles; on la nomma la bataille du chameau. Ali fut enfin victorieux, et Ayesha, sa prisonnière, fut recoaduite avec honneur à la tombe du prophète.

Dans le même temps, Moaviah, fils d'Abu Sophian, l'ancien rival de Mahomet, avoit été nommé calife en Syrie. Le commandement de cette province lui avoit été confié par Omar, et il s'y étoit distingué également par sa valeur et sa modération. A la nouvelle de la mort d'Othman, il s'étoit déclaré le vengeur de ce commandeur des crovans ; il avoit exposé ses vêtemens ensanglantés dans la mosquée de Damas, et soixante mille Arabes ou Syriens convertis avoient juré de suivre son étendard. Amrou, le conquérant de l'Égypte, et le plus justement célèbre entre les généraux musulmans, fut le premier à saluer Moaviah du nom de calife. Ali marcha contre lui : toutes les forces des conquérans de l'Asie se rassemblèrent dans les deux camps, et si l'on peut en croire les historiens arabes, trop enclins, il est vrai, à chercher à étonner plutôt qu'à instruire le lecteur, les deux armées demeurèrent en présence onze mois; quatrevingt-dix combats furent livrés entre elles; quarante-cinq mille hommes périrent du côté de Moaviah , vingt-cinq mille de celui d'Ali. Enfin les musulmans demandèrent que, selon la loi du Coran, les deux rivaux s'en rapportassent à la sentence de deux arbitres. Les deux califes se soumirent au vœu de l'armée : Ali retourna à Koufah, sur l'Euphrate, Moaviah à Damas, et leurs deux représentans, Abou Mouca et Amrou, dûrent décider quel seroit le commandeur des croyans. Déposer l'un et l'autre, pour en nommer un troisième, sembloit l'expédient le plus impartial; les arbitres s'y arretèrent, et Abou Mouça annonça au peuple qu'Ali avoit cessé d'être calife : mais Amrou, trompant son collègue, se hâta de déclarer que Moaviah demeuroit donc seul commandeur des croyans. C'est de cette supercherie que date le schisme toujours subsistant entre les shiites et les sonnites : les premiers, et surtout les Persans, tiennent pour illégale la déposition d'Ali, et même la succession des

trois califes intermédiaires entre lui et Mahomet; les seconds, et surtout les Turcs, regardent Moaviah comme ayant dès lors succédé légitimement à Ali.

La guerre civile recommença, et elle dura autant que le règne d'Ali (656-661). L'empire, fondé par tant de victoires, sembloit sur le point de succomber : trois kharadji, on fanatiques de cette secte qui réclamoit sans cesse contre l'usurpation des pouvoirs nationaux, résolurent de dévouer leur vie pour frapper en même temps les trois hommes qui fasioeint verser le plus pur sang des musulmans. Les deux fanatiques qui devoient frapper Amrou et Moavish furent arrêtés; Ali succomba, le 24 janvier 661, sous les coups du troisième. Il étoit alors âgé de soixante-trois ans.

Hassan, fils afné d'Ali et petit-fils du prophète, fut reconnu par la secte des schiltes comme successeur de son père. Mais dénué d'ambition et ne voulant pas prolonger des guerres civiles qui avoient déjà fait répandre tant de sang, il entra en traité avec Moaviah, et au bout de six mois il donns a démission.

Le zèle de Moaviah n'étoit pas si désintéressé que celui de ses prédécesseurs. Dans un règne de vingt ans, et qu'il prolonges jusqu'à la dernière vieillesse, il cicatrisa les blessures faites à l'empire musulman par les guerres civiles : il tourna de nouveau les armes des crovans contre ceux qu'ils nommoient les infidèles, contre les Turcs au delà de l'Oxus, et contre les chrétiens dans l'Asie mineure et l'Afrique. Ses armées, pendant sept ans, assiégèrent Constantinople, tandis que d'autres armées traversoient la Lybie, et fondoient la nouvelle capitale de cette province nommée Cairoan, à douze milles de la mer, à cinquante milles de Tunis. Mais les conquêtes des musulmans n'avoient plus pour unique objet de répandre la religion du Coran; elles affermissoient désormais l'empire d'une nouvelle famille souveraine qui réunissoit les habitudes despotiques des anciens monarques de l'Orient au fanatisme des nouveaux sectaires. Moaviah avoit quitté l'Arabie pour ne plus y retourner : il préféroit la soumission des Syriens et leurs habitudes d'esclavage à la fière indépendance des bédouins. Il réussit à faire reconnoître comme son collègue son fils, le voluntueux Yésid, auquel il assura ainsi d'avance sa succession ; et cette transmission du pouvoir étant admise une première fois, la lieutenance du prophète devint héréditaire dans la famille du fils de cct Abu Sophian, qui avoit été son plus ancien et son plus ardent ennemi.

Les Fatimites, les enfans d'Ali et de la fille de Mahomet, n'avoient voulu ni exciter une guerre civile, ni reconnoître ce qu'ils regardoient comme une usurpation, ni cesser non plus de combattre pour la foi. Hocein, second fils d'Ali, avoit servi au siège de Constantinople: cependant lorsque les vices d'Yézid firent connoître aux musulmans le poids et la honte du joug nouveau qu'ils portoient, Hocein, retiré à Médine, prêta l'oreille aux propositions d'un parti qui annonçoitson désir de rendre la souveraineté au petit-fils de Mahomet et au représentant des Koreishites. Cent quarante mille hommes, assuroit-on, étoient prêts à tirer l'épée pour lui. Hocein traversa le désert avec une foible troupe d'amis dévoués à sa famille : mais en arrivant sur les frontières de l'Assyrie, il trouva que l'insurection en sa faveur avoit été déià supprimée, et que, de toutes parts, il n'étoit plus entouré que d'ennemis. La retraite étoit impossible ; la soumission lui parut indigne de lui. En vain il exhorta ses amis à pourvoir à leur sûreté : aucun ne voulut l'abandonner. Trente-deux cavaliers et quarante fantassins résolurent donc d'affronter l'armée d'Obeidollah , gouverneur de Koufah, qu'ils savoient être forte de cinq mille chevaux : mais entre les musulmans, il n'v en avoit aucun qui ne frémit de porter ses mains sur le fils d'Ali et le petit-fils du prophète; aucun n'osoit. soutenir la charge des Fatimites. Ils ne se faisoient pas, il est vrai, le même scrupule de les attaquer de loin avec leurs flèches, parce qu'alors ils ne distinguoient pas sur qui porteroient leurs coups. Tous les Fatimites périrent, et Hocein, avec son fils et son neveu, qu'il supportoit blessés dans ses bras, fut tué le dernier. C'est ainsi que la maison de Mahomet fut aecablée, le 10 octobre 680, dans... l'empire même qu'il avoit fondé. Cependant Hocein laissoit des fils, dont la succession, jusqu'à la neuvième génération, a fourni les imans. ou pontifes, qui sont, jusqu'à ce jour, l'objet de la vénération des. Persans, et que les califes ommiades n'osèrent point persécuter dans la libre Arabie.



## CHAPITRE XV.

Les Ommiades et la chrétienté. - 661-750.

Nous avons cru devoir donner une attention suivie au promoteur de l'une des plus grandes révolutions qui aient changé la face du monde : nous avons aussi cherché à faire connoître ses premiers disciples, ces apôtres conquérans, qui unirent d'une manière si étrange les vertus les plus austères des anachorètes à l'ambition sans bornes des usurpateurs. Mais une fois que nous avons montré comment l'empire des califes fut fondé, une fois que le palais de Damas fut habité par une suite héréditaire de princes voluptueux, inconnus aux armées, et dont la politique n'a pas laissé des traces plus profondes que la valeur, nous ne donnerons point aux noms bien vite oubliés de Yézid, Moaviah, Mervan, Abdolmalek, Valid, un degré d'études et des recherches que nous avons refusés aux histoires presque domestiques des rois mérovingiens, des Lombards ou des Bourguignons, Il suffira de dire que, depuis l'élévation de Moaviah, qui mit sur le trône, en l'an 661 de Jésus-Christ, cette branche de la famille des Koreishites que, d'après son aïeul, on nomma la maison des Ommiades, quatorze califes régnèrent successivement pendant un espace de quatre-vingt-dix ans dans le palais de Damas, jusqu'à Mervan II. qui, en 750, fut déposé et mis à mort par Aboul-ben-Abbas, ce qui veut dire descendu d'Abbas, oncle de Mahomet; avec ce dernier commenca la maison des Abbassides, illustrée par la fondation de Bagdad sa résidence, et par la protection qu'elle accorda aux lettres.

Dans le palais des califes rien ne rappeloit plus les fondateurs d'une religion austère, et les représentans d'un prophète qui n'avoit jamais renoncé aux habitudes du plus pauvre bédouin. Une garde nombreuse, toute chamarrée d'or, toute hérissée de fer, veilloit à la porte; tout le lux des arst et de la richesse décoroit les appartemens intérieurs; toutes les délicatesses de la vie la plus somptueuse étoient rassemblées pour satisfaire les goûts du commandeur des croyans; lorsqu'il vorgageoit, quatre cents chameaus suffisionet à peine pour transporter sa cuisine; sept mille eunuques étoient chargés des soins domestiques des sa personne ou de la garde de ses femmes. Le calife se faisoit toujours un devoir de se rendre à la grande mosquée pour la prière, et d'y prêcher le vendredi, jour consacré au culte par les musulmans; mais c'étoit la seule occasion où il se présentit au peuple dans toute la pompe de la royauté; le reste de sa vie s'écouloit dans les pardis de Bamas, nom que les Orientaux donnent à leursi padrins, au milieu des eaux jaillissantes, sous des ombrages frais et dans une atmosshère enbaumée de parfuss.

Mais tandis que les souverains avoient absolument changé de caractère, la nation nouvelle des musulmans conservoit cet élan, cette activité, cette énergie qui sembloient devoir lui soumettre l'univers, et qui en auroient bientôt, en effet, achevé la conquête, si elle n'avoit pas été abondonnée par ses chefs. Cette transformation absolue des Orientaux, opérée dans un espace de temps si court, et qui leur donnoit un caractère aussi durable qu'il étoit opposé à celui qu'on leur avoit vu jusqu'alors, est une des merveilles les plus dignes d'attention du moyen âge. La maison des Ommiades ne fut jamais aimée ni servie avec affection par les Arabes. Ce furent donc les nouveaux convertis, les Syriens, les Persans, les Egyptiens qui formèrent ses armées. Mais depuis quinze cents ans qu'on voyoit ces peuples agissans sur le théâtre du monde et éclairés par le flambeau de l'histoire, on avoit eu le temps de connoître leur caractère ; il avoit été mis à des épreuves successives par les gouvernemens et les religions diverses des anciens Egyptions et des anciens Perses, des Grecs, successeurs d'Alexandre, des Romains et des Grecs chrétiens ; toujours on les avoit vus également superstitieux et pusillanimes, empressés à admettre tous les prodiges, à souiller leur culte par toutes les extravagances, à énerver leur âme par tous les plus lâches plaisirs. Tout à coup ils adoptent avec enthousiasme une religion qui sépare par un abime le dieu des esprits d'avec la créature ; qui réprouve tout anthropomorphisme, toute image, tout ce qui, dans le culte, peut parler aux sens; qui ne reconnoît aucun miracle; qui cherche le secours

d'en haut par des prières; qui attend la protection céleste, mais ne la garantit jamais par des prophéties, et ne regarde jamais le succès ou la défaite comme un jugement prononcé sur elle; une religion qui n'a point d'autre grand pontife que le chef de l'État, point d'autres prêtres que les hommes de loi; et cette religion se maintint pendant des siècles sans altération. Si elle s'est enfin corrompue, ce ne sont point les dispositions du peuple, si contraires en apparence à son esprit, qui lui ont été fatales; ce sont les vices du gouvernement, c'est l'influence délétère du despotisme qu'elle n'avoit pas établi, qui ne résultoit pas de ses principes, mais que le développement prodigieux de la puissance militaire qu'elle favorisoit avoit cependant rendu triemphant.

Cette transformation, si rapide, des lâches Syriens en vaillans musulmans peut être considérée comme une des plus brillantes expériences du parti qu'un législateur peut tirer du besoin de dévelppement, du besoin d'activité qui se trouve dans tous les hommes, et qui, une fois excité par un but louable, se suffit à lui-même et fait sa propre récompense. La jouissance du repos n'est rien encore à côté de celle du progrès. La conservation cesse d'être un bien quand on la compare au développement. Les vieillards, qui vivent dans le passé, peuvent demander qu'on ne dérange rien à leurs habitudes, qu'on n'exige d'eux aucun effort au delà de ceux qu'ils ont faits jadis; et les nations vicillies, qui prennent pour doctrine les foiblesses de leurs chefs, croient souvent aussi que les jouissances du moment seroient troublées par toute activité, et que tout changement est ennemi du bonheur; mais les jeunes gens, qui répètent ces enseignemens étrangers à leur âge, ne se connoissent pas eux-mêmes ; qu'on leur donne occasion de penser et d'agir, et bientôt ils trouveront que les plus vives jouissances, ou de la société, ou du luxe, ou des sens, ne les tentent plus' à côté de cette vie nouvelle qu'ils acquièrent en se développant eux-mêmes. Chaque homme, en écartant le souvenir des scènes, ou de vanité, ou de vice, qu'il a pu connoître, se reporte avec délices sur les périodes, peut-être de danger, peut-être même de douleur, où son âme s'est développée tout entière, où il a appris à connoître tout le trésor qu'il possédoit en lui-même, tout son courage, sa patience, son industrie, sa force de compréhension, son activité.

Mahomet avoit appelé les Orientaux à penser et à agir, et la

jouissance de la pensée et de l'action fut d'autant plus vive pour eux qu'elle étoit plus nouvelle. Pour établir sur les ruines du polythéisme ou de cette superstition grossière qui avoit remplacé en Orient le christianisme, quoiqu'elle en conserve le nom, une religion purement spirituelle, et qui donnoit de la Divinité l'idée la plus abstraite et la plus simple, il avoit eu besoin d'appeler à son aide toute la puissance du raisonnement, d'autant plus qu'il n'appuyoit point sa prédication par des miracles, et que ses disciples, quel que fût leur enthousiasme, ne voyoient d'autre preuve de sa mission divine que son éloquence. En effet, Mahomet, dans ses conférences avec les marchands, les voyageurs, les pèlcrins de toutes les parties de l'Arabie à la Caaba, leur demandoit surtout de réfléchir, de se retourner sur eux-mêmes, de juger leurs anciennes croyances avec le flambeau de leur raison, et de s'élever à la connoissance de l'Être suprême par la contemplation de l'immensité de ses ouvrages, et de tout ce qu'il y avoit de plus pur dans leur propre individu. La répétition des mêmes argumens pendant une longue suite d'années avoit élevé la raison de l'orateur au-dessus de celle deses antagonistes, et son éloquence sur le sujet qui l'occupoit uniquement, devançant presque sa pensée, lui paroissoit peut-être à luimême, et devoit paroître aux autres, une inspiration. Lorsque ces discours furent ensuite recueillis, furent considérés comme des oracles qui fixoient les limites de la foi, de la morale et de la justice, ils firent sur la postérité de ses sectateurs un effet diamétralement opposé à celui qu'ils avoient faits sur lui-même et sur ses disciples. Ils avoient accoutumé les musulmans nouvellement convertis à réfléchir : ils accoutumèrent leurs descendans à soumettre leur raison : ils avoient renversé d'anciennes barrières pour les premiers, ils en élevèrent de nouvelles pour les seconds : aussi le temps est venu, pour les musulmans comme pour d'autres religionnaires, où les dépositaires des révélations qui fondent leur croyance ont interdit à leurs fidèles le seul exercice de l'esprit qui fasse croire, l'examen. Mais dans le temps où la religion d'Islam fut fondée, dans celui où elle fit de si rapides progrès, le musulman ne se contentoit pas de croire les vérités nouvelles qui avoient remplacé pour lui toutes les erreurs de l'idolâtrie; il les méditoit sans cesse, il s'efforcoit de les développer par ses argumens, de les affermir par son éloquence, tout comme de les établir par son épée. Les prières qu'il répétoit cinq fois par jour donnoient de la ferveur à ses méditations sans en changer l'obiet. La prédication

ne devoit pas moins que la tactique militaire être l'étude du général d'armée; chaque croyant pouvoit à son tour occuper la chaine, quand il se sentoit plein de son sujet sacré et qu'il se croyoit inspiré; et, comme les carrières politiques et religieuses n'étoient point séparées, le mélange constant des méditations les plus sublimes, avec les conseils de la prudence mondaine adressés à une nation ou à une armée, donnoient à l'étoquence des Armès le caractère le plus entraînant,

Aussi et cette éloquence et la poésie firent dans l'empire des Arabes des progrès non moins rapides que ceux de leurs conquêtes. Une nation dont le prophète, dont le législateur ne savoit pas écrire, se trouva, au bout d'un siècle, seule active dans le monde savant, seule propre aux découvertes, seule occupée d'accroître sans cesse le fonds des connoissances humaines que les Grecs ou les Latins auroient dû conserver, mais qu'ils laissoient dépérir. On ne sauroit prévoir jusqu'où seroit parrenu le génie ardent d'un peuple du Midi, qui s'élançoit avec tant de vigueur dans la carrière, s'il n'avoit bientôt été arrêté par les bornes de la politique, puis resserré de tous côtés par la jalousie du pouvoir.

Mahomet ne fondoit ni la liberté ni le despotisme : accoutumé à la première, il ne vouloit pas non plus effaroucher le second par des décisions qui lui fussent trop contraires. Mais un homme de génie. au moment où il fonde un empire, où il dirige une puissante révolution, se soumet difficilement aux formes républicaines, qui gênent ses conceptions et arrêtent l'exécution de ses plus sublimes projets, ou qui le forcent à révéler au public le secret le plus intime de sa pensée. Par ces formes, on obtient l'expression de la volonté et de la prudence d'une moyenne dans l'espèce humaine. Un pouvoir qui émane du peuple et qui le représente fidèlement doit arriver à faire triompher ce qu'on pourroit appeler le sens commun des nations, la raison et les connoissances qui s'y trouvent généralement répandues. Mais autant ce sens commun est au-dessus du sens commun des rois. de la déprayation des cours, de l'oubli des intérêts nationaux, des ministres, autant il est au-dessous de l'intelligence des grands hommes. Le héros qui s'est mis à la tête d'une nation par son seul génie, voudra bien, après lui, consier le sort de cette nation à un sénat, parce que ce sénat sera plus sage que son fils, mais il ne sera pas si profond que lui-même ; et le grand homme, par la conscience de son génie, cherchera à se soustraire à la règle qui est faite pour de moins habiles que lui; tout comme l'homme médiocre's y dérobé pour ne pas mettre au jour sa propre incapacié. Mahomet ne détrusit in la conserva les institutions républicaines de la Mecque; mais il éleva au-dessus d'elles la puissance des inspirations, la vois d'vine qui devoit faire taire tous les conseits d'une prudence humaine. Le despotsime ne fut point organisé par lui, il fut la conséquence du don seul de prophétie.

Les premiers successeurs de Mahomet, en se déclarant chefs des prières du peuple, ne prétendirent point au don d'inspiration. Ils ordonnèrent cependant, au nom de celui dont ils se disoient lieutemans, et ils furent obéis sans hésitation; mais on ne sauroit dire même alors que leur autorité fût despotique. Ils étoient les organes de la volonté publique : une seule pensée, une seule passion absorboit tous les musulmans : tous leurs efforts dans la vie devoient tendre et tendoient en effet à faire triompher la foi. Les quatre premiers califes ne prétendoient rien pour eux-mêmes, aucune jouissance n'étoit le fruit de leur immense pouvoir ; ils le tenoient de la confiance qu'on accordoit plus encore à leur piété qu'à leurs lumières ; ils l'exercoient sans jalousie, et l'abandonnoient presque sans partage aux lieutenans qu'ils en jugeojent les plus dignes. Les compagnons de Mahomet. ces héros qui avoient commandé les armées, ne pouvoient avoir d'autre but, d'autres projets que ceux mêmes qu'avoit le prophète : aussi ne limitoit-on point l'exercice de leur pouvoir par des instructions ; ils étoient dépositaires de cette puissance souveraine , qu'ils tenoient moins encore du calife que de la nation ou de la religion; leurs moindres délégués agissoient de même, d'après cette impulsion commune. En maintenant la discipline la plus exacte, ils sesentoient libres, ils se sentoient souverains, car ils ne faisoient jamais qu'exécuter leur propre volonté, qui étoit conforme à celle de tous. Ainsi, pendant l'époque la plus brillante des conquêtes des musulmans, leur armée poussant en avant leurs généraux, sans responsabilité, sans garantie d'aucune espèce en faveur de la liberté, agit toujours avec l'esprit d'une république.

Ce fut cette passion universelle, ce dévouement de tous à la cause commune, qui développa d'une manière si brillante et si inattendue l'activité des Orientaux ; qui donna aux fils des plus làches des Syrieus tant de bravoure, tant de persistance ; qui leur suggéra des combinaisons si ingénieuses dans l'art de la guerre; qui soutint leur constance d'une manière si inébranlable dans les dangers et les privations: ce fut aussi ce développement si complet d'eux-mêmes, ce sentiment qu'ils avoient mis en œuvre, tous les talens, toutes les vertus dont ils étoient doués, qui les rendirent heureux, quelles que fussent contre eux les chances de la guerre et de la fortune. Ce sentiment récompensa avec plus de certitude leurs héroïques efforts, que les houris aux yeux noirs qui leur étoient promises dans le paradis. Les succès les plus brillans sont la conséquence immanquable de cette gratification accordée à la passion la plus noble de tout un peuple. Le patriotisme, la gloire et le bonheur des individus se soutinrent dans les armées et sur les frontières de ce vaste empire longtemps après qu'une corruption mortelle eut gagné le centre. Les califes ignorés de Damas et de Bagdad continuèrent à remporter des victoires dans des pays qu'ils ne virent iamais, et dont ils ne connoissoient pas même le noni, longtemps après que leur gouvernement se fut souillé de tous les vices d'une cour despotique, que les caprices du maître eurent abattu les têtes les plus illustres, et que les commandans des braves eurent été choisis ou destitués d'après les plus indignes intrigues. C'est que les soldats victorieux combattoient pour l'islamisme et non pour le calife, qu'ils obéissoient à leur conscience et non aux ordres du palais. qu'ils crovoient enfin toujours être de libres agens de la Divinité. Ce ne fut qu'après avoir eu longtemps le spectacle des guerres civiles, des trahisons et des bassesses de leurs chefs, qu'ils arrivèrent enfin à comprendre qu'ils n'étoient plus des citoyens, et qu'alors ils cessèrent aussi d'être des hommes.

Pendant le règne des Ommiades, l'empire des califes attaqua l'Europeen même temps par le levant et par le couchant, par la Grèce et par l'Espagne. Ses suesès dans l'une et l'autre contrée furent d'abord menaçans, et pendant que la lutte duroit encore, on auroit difficilement pu prévoir que l'issue en seroit enfin favorable à la chrétienté.

L'empire gree se trouvoit, vis-à-vis des Arabes, aux avant-postes de l'Europe. C'étoit sur lui que reposoit la défense de la chrétienté; toutefois aucune alliance ne l'unissoit aux États latins nouvellement formés qui se trouvoient avoir avec lui un intérêt commun pour le maintien de leur religion. Les peuples germaniques ne songeoient pas u danger qui pourroit un jour les atteindre; ils nourrissoient toujours contre les Romains, qu'iis avoient vaincus et qu'ils devoient

cesser de craindre, les mêmes sentimens de mépris et de baine. Les ferces demeuroient donc absolument sebls aux prises avec les musulmans, et quand on avoit vu avec quelle rapidité Héracius avoit perdu ses provinces d'Asie, on devoit accorder peu de confiance aux moyens de défense de ses successeurs.

Après la mort d'Héraclius, le trône de Constantinople demeura encore soixante-dix ans dans sa famille (641-711). Constant II, son petit-fils, dont le règne de 641 à 668 correspond à ceux d'Othman, d'Ali et de Moaviah, ou au temps des premières guerres civiles des musulmans, passa la pius grande partie de sa vie à Rome et en Sicile. Des actions tyranniques, et un penchant pour l'hérésie monothélite qui excita contre lut, plus encore que ses crimes, la haine du clergé, l'avdent rendu odieux à ses sujets. Les Lombards laissoient alors en paix les établissemens des Grees en Italie, et Constant préféroit le séjour de ses villes latines à celui d'une capitale qui lui rappeloit ses forfaits. Il dut son salut aux guerres civiles qui divisèrent tous ses ennemis en même temps, les Lombards, les Sarrasins et les Avares. Il n'auroit été au lui-même en état de frésiter à aucun.

Constantin Pogonat, son fils, qui régna de 668 à 685, n'étoit pas fait pour inspirer beaucoup plus de confiance : jaloux de ses deux frères, il leur avoit fait couper le nez, parce que les troupes, dans un mouvement séditieux, avoient demandé que trois augustes régnassent sur la terre comme trois personnes divines régnoient dans le ciel. Il n'avoit encore signalé son gouvernement que par les petites et basses passions qui sembloient déià indigènes dans le sérail chrétien de Constantinople. Ce fut lui que Moaviah vint attaquer (668-675) aussitôt qu'il eut apaisé les premières guerres civiles, et comme pour expier le sang musulman versé par les musulmans. Aucune précaution judicieuse n'avoit été prise pour la défense de la capitale. L'Hellespont et le Bosphore demeurèrent ouverts, et la flotte des Sarrasins, partie des ports de Syrie et d'Égypte, vint chaque été, pendant sept ans, débarquer une armée de musulmans sous les murs de Constantinople. Cependant, si le rivage n'avoit pas été défendu, les fortifications de la ville avoient été relevées; la foule des réfugiés de toutes les provinces d'Asie avoit grossi le nombre des habitans et même des défenseurs de la capitale; quelque habitude des combats avoit été acquise par eux dans leur longue retraite, quelque enthousiasme religieux avoit été réveillé par les dangers de la patrie et de l'Église.

et ceux qui auroient fui en rase campagne se montrèrent encore capables de défendre des remparts.

Mais ce gul sauva surtout Constantinople, fut une invention nouvelle que la chimie offrit aux Grecs par un heureux hasard, au moment où le courage, le patriotisme, le talent manquoient également aux chefs et aux soldats, pour repousser le plus redoutable ennemi. Un habitant d'Héliopolis 1, nommé Callinique, découvrit une composition de naphte ou d'huile de bitume, de poix et de soufre, qui une fois enflammée ne pouvoit être éteinte par l'eau; elle s'attachoit au bois avec une dévorante activité, et embrasoit les vaisseaux ou les flottes entières ; lancée sur les combattans, elle s'introduisoit par les jointures de leurs armures, et les consumoit avec d'horribles douleurs. Callinique, sujet des califes, mais chrétien, apporta son secret à Constantinople, et le consacra à la défense de la chrétienté. Ce secret, conservé jusqu'au milieu du quatorzième siècle, fut alors abandonné pour celui de la poudre à canon, dont les effets sembloient plus redoutables encore, et il ne nous est qu'imparfaitement connu. Les croisés, qui appeloient les Grecs Grégeois, le nommèrent le feu grégeois, tandis que les Grecs eux-mêmes le nommoient le feu liquide ou maritime. Les proues des vaisseaux et les remparts de la ville étoient garnis de trombes pour lancer cette huile enflammée à une grande distance. Un piston la chassoit dans les airs avec rapidité. Au moment où l'huile entroit en contact avec l'air, elle étoit enflammée d'une manière qui ne nous est pas connue. On la voyoit venir à soi sous la forme d'un serpent de feu, et tomber ensuite en pluie brûlante sur les vaisseaux et sur les soldats. Au bout d'une heure de combat, la mer entière, couverte de cette huile brûlante, ne sembloit plus qu'une nappe de feu. Les flottes des Sarrasins furent à plusieurs reprises consumées par le feu grégeois, et leurs plus vaillans guerriers, que l'aspect de la mort n'arrêtoit jamais, reculoient devant les terreurs et les douleurs de cet incendie, qui, circulant sous leur armure, s'attachoit à tous leurs membres.

C'est ainsi que Constantin Pogonat eut la glofre à laquelle il avoit de droits de s'attendre, non-seulement de forcer l'armée de Moaviah à lever le siège de Constantinople, mais encore de réduire ce calife, déjà avancé en âge, à acheter avec l'empire d'Orient une pair de trente ans par un honteux tribut.

Il y avoit deux villes de ce nom ; l'une en Syrie, l'autre en Égypte.

Le dernier prince de la race d'Héraclius, Justinien II, qui succèda, au mois de septembre 685, à son père Constantin Pogonal, étoit fait pour augmenter le danger de l'empire. Il n'avoit que quinze ans : mais sa férocité, excitée par un eunuque et un moine, ses deux ministres et ses deux seuls confidens, avoit toute l'activité de la jeunesse. Il jouissoit des supplices qu'il ordonnoit et qu'il vouloit voir ; il cherchoit des émotions fortes dans la douleur d'autrui, et il étoit inaccessible à la pitié pour des maux qu'il n'avoit jamais ni ressentis ni craints pour lui-même. Pendant dix ans, 685-695, l'Orient fut livré à toutes les fureurs d'un monstre qui ne manquoit ni de talens ni de courage, et qui savoit se défendre contre la haine universelle qu'il bravoit. Pendant les dix années suivantes, Justinien, exilé, erra parmi les nations barbares des bords du Pont-Euxin. Line révolution l'avoit précipité du trône, mais son successeur, par une indulgence imprudente, avoit épargné sa vie, et en lui faisant couper le nez, avoit cru le rendre incapable de régner de nouveau. Justinien remonta cependant sur le trône en 705, ramené à Constantinople par une armée de Bulgares païens et de Chosars, peuple qui habitoit alors lesbords du Don. Deux augustes, Léonce et Apsimar, avoient régné durant son exil; tous deux chargés de chaines furent conduits à l'hippodrome, et Justinien, plaçant un de ses pieds sur la gorge de chacun d'eux, assista pendant une heure aux jeux du cirque, en foulant ainsi sous ses pieds ses victimes avant de les envoyer au supplice. Depuis son retour, Justinien II se maintint encore six ans sur le trône, et la cruauté qu'il avoit montrée durant son premier règne fut aiguisée par sa soif de vengeance; le tyran condamna aux plus effroyables supplices, non des individus, mais des villes entières qui pendant sa disgrace avoient mérité son courroux. Enfin, un nouveau soulèvement en délivra l'Orient. Il fut massacré au mois de décembre 711. Son fils et sa mère furent égorgés avec lui, et la race d'Héraclius fut éteinte.

La longue période de la tyrannie de Justinien II et des révolutions, qui à deux reprises le précipitèrent du trône, ne fut point marquée par de grandes calamités au dehors. Les Bulgares, peuple féroce de race esclavonne qui s'étoit établi sur le Danube, dans le pays qui porte toujours leur nom, ne prirent part aux guerres civiles des Gress que pour assister Justinien contre ses sujets; les musulmans étoient trop occupés chez eux pour attaquer l'empire. L'Arabie n'avoit point voita reconnottre la maison de Movaish; un noveau calife nommé à la

Mecque avoit de là étendu sa domination sur la Perse; en sorte que l'un comme l'autre des deux empires de l'Orient étoit trop occupé de ses propres troubles pour songer à porter la guerre chez ses anciens rivaux. Les Sarrasins recouvrèrent les premiers la libre disposition de leurs forces. Sous le règne de Soliman, une armée de cent yingt mille hommes, commandée par Moslemah, frère du calife, fut chargée, en 715, d'accomplir la conquête de Constantinople, qu'on assuroit que Mahomet avoit promise aux croyans, et que les musulmans regardoient presque comme nécessaire à leur salut. Mais dans ce nouveau danger, la fortune de Constantinople appela au gouvernement un homme doué d'un fort caractère, de talens distingués et d'une raison éclairée. Ce fut Léon III ou l'Isaurien, qui fut couronné le 25 mars 717, et qui régna jusqu'en 741. Sa couronne fut après lui transmise à son fils et à son petit-fils. Élevé dans une condition obscure. au milieu des montagnes de l'Asie mineure, chez un peuple auquel les arts des grandes villes étoient inconnus, il s'étoit pénétré parmi ses compatriotes de l'aversion primitive des juifs et des chrétiens pour les idoles et les images, dont le culte s'étoit déià, depuis plusieurs siècles, introduit dans l'Église. Son éloignement religieux et philosophique pour l'idolâtrie avoit été fortifié par les reproches qu'adressoient sans cesse aux Grecs les peuples de l'Orient, leurs rivaux, toujours ennemis des images. Les Persans, et ensuite les musulmans, en témoignant leur horreur pour tous les hommes qu'ils vovoient adorer l'ouvrage de leurs mains, en avoient appelé contre les chrétiens au témoignage de leurs propres livres sacrés; ils leur avoient reproché de violer grossièrement le second des commandemens de Dieu. Comme en même temps ils avoient renversé les autels, traîné dans la boue ces images qu'on disoit miraculeuses, et bravé avec succès toutes les foudres que les prêtres disoient armées pour leur défense, ils avoient porté à la superstition les coups qui lui sont le plus redoutables, ceux qui parlent aux sens et non à l'esprit. Un grand zèle de réforme fut alors excité dans tout l'empire, un vif désir de retourner à une religion plus pure succéda au honteux trafic de superstition qui avoit si longtemps déshonoré le clergé. Léon l'Isaurien se mit à la tête de ce mouvement honorable : et pour résister aux efforts du fanatisme musulman, il en appela à la raison, à la philosophie, aux lumières du vrai christianisme. Heureux s'il avoit pu n'employer aucune autre force contre la superstition, et si les attaques et les complots des moines ne l'avoient

pas entraîné à des mesures de persécution qui déshonorèrent la cause qu'il servoit !

La défense de Constantinople, par Léon l'Isaurien, fut plus brillante encore que n'avoit été celle de Constantin Pogonat, lors du premier siège. Avant que Léon fût affermi sur le trône, Moslemah, le 15 juillet 717, avoit traversé l'Hellespont, au passage d'Abydos, avec sa nombreuse armée. Plantant pour la première fois les drapeaux musulmans en Europe, il avoit attaqué les murailles du côté de terre, tandis qu'une flotte de dix-huit cents voiles les attaquoit du côté de la mer. La flotte entière fut incendiée par le feu des Grecs; une seconde flotte. dans la campagne suivante, fut également détruite; l'empereur réussit à exciter une des nations ennemies de l'empire contre l'autre, et une armée de Bulgares contribua à repousser les musulmans. Moslemah fut enfin réduit à lever le siège, le 15 août 718, après une perte si considérable que les Ommiades ne songèrent plus à attaquer l'empire grec. Au commencement de son règne, Constantin Copronyme, fils de Léon III, remporta aussi quelques victoires sur les musulmans; mais il avoit été les chercher sur les bords de l'Euphrate : la Grèce avoit cessé de les craindre, et l'Asie mineure tout entière obéit pendant tout le viii siècle aux successeurs des césars.

Les attaques des musulmans contre l'Occident furent d'abord couronnées de plus de succès. L'Afrique avoit été conquise (665-689) par Akbah, lieutenant du calife Moaviah et de son fils Yésid. Il avoit conduit ses armées triomphantes jusqu'aux contrées soumises aujourd'hui à l'empire de Maroc. Poussant alors son cheval dans la mer Atlantique, vis-à-vis des fles Canaries, et brandissant son cimeterre, il s'étoit écrié : « Grand Dieu! pourquoi ces ondes m'arrêtent-elles? » je voulois annoncer jusqu'aux royaumes inconnus de l'Occident que » tu es le seul Dieu, et que Mahomet est ton prophète; je voulois » faire tomber sous l'épée tous ces rebelles qui adorent un autre dieu » que toi. » Ce ne fut cependant qu'après les secondes guerres civiles de 692 à 698 que la métropole de l'Afrique, Carthage, fut assiégée par Hassan, gouverneur d'Egypte. La résistance obstinée des chrétiens, et leur succès éphémère lorsqu'ils reprirent avec une flotte grecque la ville dont les musulmans étoient déjà maîtres, provoquèrent le ressentiment de Hassan. Quand il rentra dans Carthage par la brèche, il abandonna aux flammes cette superbe cité. L'ancienne rivale de Rome fut alors pour la dernière fois entièrement détruite. Un grand dh'm

s bribs o press

klini

1275 .

I fini

ind.5

the

kla

T Triple

.68

sin.

pet:

dit

n.i

20

蚰

ôğ

N

ä

nombre de ses habitans furent passés au fil de l'épée; plusieurs se réfugièrent sur la flotte grecque, qui les ramena à Constantinople pendant l'exil de Justinien II; plusieurs se dispersèrent sur les côtes de la Sicile, de l'Italie et de l'Espagne : ceux qui n'eurent pas le conrage d'abandonner pour leur religion leur ancienne patrie, se laissèrent transplanter à Cairoan, la nouvelle capitale fondée par les vainqueurs; et l'ancienne reine de l'Afrique ne s'est plus relevée de ses ruines. Les Maures et les Bérébères, aussi bien que les Romains. opposèrent quelque résistance aux musulmans; les historiens de ceux-ci. affranchis de tout contrôle en rendant compte de leurs combats contre ces peuples sans traditions, leur ont prêté des armées innombrables pour les détruire, et ont célébré des victoires qui n'ont peut-être aucune réalité. Quelle qu'ait été leur résistance, les Maures furent enfin soumis par Musa, successeur de Hassan; trente mille de leurs ieunes gens furent consacrés en un même jour à l'islamisme, et engagés dans les armées; la nation tout entière, déjà rapprochée des bédouins par ses habitudes et l'influence du climat, adopta la langue et le nom comme la religion des Arabes, et les Maures ne peuvent presque plus

aujourd'hui se distinguer d'avec les Sarrasins. La conquête de l'Afrique étoit à peine terminée, en 709, quand un seigneur visigoth offrit au lieutenant des califes son aide pour introduire leurs bataillons en Espagne. Rodrigue, qui régnoit alors sur l'Espagne, étoit le vingtième des rois visigoths de Tolède, à compter depuis Athanagilde, qui, en 554, y avoit transporté le siège de la monarchie. Nous ne suivrons point la succession de ces souverains. qui ne nous sont connus que par des chroniques courtes et incomplètes, ou par les actes des conciles de Tolède. Une longue rénétition d'assassinats, de complots entre les proches, de fils mis à mort par ordre de leur père, ne laisseroit qu'un souvenir confus de crimes et de violences, que nous ne saurions comment attacher à des noms barbares, car notre mémoire ne retiendroit pas longtemps ces derniers. La croyance des ariens, qui ne s'étoit maintenue en Espagne plus longtemps que dans le reste de l'Occident, y fut abandonnée en 586 par Récarède, qui, au commencement de son règne, professa la foi orthodoxe. A dater de cette époque l'esprit intolérant du clergé parut exercer une influence constante sur les conseils de la nation. Tous ceux qui s'éloignoient des opinions dominantes furent persécutés, et les sectaires et les juifs furent fréquemment punis de mort,

Il semble que ceux qui ne laissoient aux sujets aucune liberté, même dans le secret de la pensée, devoient difficilement en admettre quei-qu'une dans le gouvernement civil de l'Etat. Cependant les rois visigotits n'étoient point absolus; jusqu'à la fin de leur monarchie le trône fut considéré comme fécetif; et quoque, à plusieure reprises, un fils succédit à son père, ce n'étoit qu'autant que celui-ci l'avoit soscié des onn vivant à la couronne, avec l'exprément de la nation.

Mais cette nation se composait de nobles, de grands propriétaires et de prélats, non de citovens. Les Visigoths cessèrent de bonne heure d'avoir des ennemis à combattre dans la péninsule ; ils avoient conservé au delà des Pyrénées la Septimanie ou Languedoc, que les rois francs ne purent point leur enlever; ils avoient soumis les Suèves de la Lusitanie en 584, et chassé les Grecs, en 623, des villes qu'ils occupoient encore sur les côtes : dès lors ils négligèrent des exercices militaires qui sembloient désormais sans but. Les vainqueurs, mêlés en nombre fort inférieur avec les Romains vaincus, avoient adopté leur langue; ou plutôt du mélange de quelques mots et de quelques tournures teutoniques avec le latin des provinciaux, commençoit à nattre ce langage roman qu'on nomma depuis espagnol. Vers le milieu du vii° siècle, les lois romaines avoient été abolies, et tous les sujets du royaume avoient été également soumis au code des Visigoths ; ce dernier, il est vrai, n'étoit presque qu'un abrégé du code de Théodose. La distinction entre les deux races étoit donc plus complétement effacée en Espagne que dans tout l'Occident. La nation tout entière se disoit gothique; mais les mœurs romaines y prédominoient; surtout les habitudes du luxe, de la mollesse et le goût des plaisirs sembloient devenus universels. Les propriétaires de terre étoient nombreux ; ils étoient armés : mais ils avoient perdu l'habitude de faire usage de leurs armes, et lorsqu'ils se montrèrent disposés à recourir, pour venger leurs offenses, aux ennemis nationaux plutôt qu'à leur propre courage, ils prouvèrent que les opinions et les sentimens de l'empire avoient déjà remplacé en eux ceux des barbares.

Un seigneur goth, gouverneur de Ceuts en Afrique, et d'une portion de l'Espagne de l'autre côté du détroit, le comte Julien, avoit en effet une offense à venger. On raconte, et le récit repose bien plus sur des romances espagnoles que sur des chroniques, que sa fille Cava lui avoit été enlevée par le roi Rodrigue, et que le comte Julien sacrifis sa patrie et sa religion au désir de laver cet affront. On sait aussi d'une manière plus positive que le roi Wittiza, prédécesseur de Rodrigue, avoit laissé deux fils : or, quoique la nation eût le droit de les écarter du trône par une nouvelle élection, les fils des rois, dans les monarchies électives elles-mêmes, se croient des droits impres-réptibles, et c'est une doctrine reque chez les partisans de la légitimité qu'un roi détrôné peut, sans crime, invoquer les ennemis de sa patrie, lorsqu'à ce prix il espère recouvere quelque partie du pouvoir de ses ancêtres. Le comie Julien, les fils de Wittiza, et leur oncle Oppas, archevêque de Tolède, envoyèrent, de concert et secrètement, à Musa, qui gouvernoit l'Afrique pour le calife Valid, demander le secours d'une armée de musulmans qui remit les princes légitimes sur le trône.

Un hardi capitaine musulman, Tarikh, passa le premier le détroit, au mois de juillet 710, avec cinq cents soldats. Le lieu de son débarquement porte encore son nom, Tarifa; le château du comte Julien, qu'il surnomma Algésiras (l'île Verte) lui fut ouvert ; il fut bientôt rempli de chrétiens qui venoient se ranger sous les étendards musulmans. Au mois d'ayril suivant, Tarikh débarqua de nouveau sur la terre d'Espagne avec cinq mille soldats, à Gibraltar, ou plutôt Gebel al Tarik ( la montagne de Tarikh ). Un lieutenant de Rodrigue, chargé de repousser les musulmans dans la mer, fut lui-même mis en déroutc. Le roi des Visigoths assembla alors toute son armée; on prétend qu'elle se trouva forte de quatre-vingt-dix à cent mille hommes; mais Tarikh, de son côté, recevoit de jour en jour des renforts : déià douze mille musulmans avoient rejoint ses étendards : une foule de Maures d'Afrique, après avoir éprouvé la valeur des Sarrasins. accouroient pour profiter de leurs exploits; le nombre même des chrétiens mécontens du gouvernement, ou de ceux qui, séduits par leurs seigneurs, prirent les armes contre leur religion et leur patrie, fut considérable. Les armées se rencontrèrent auprès de Xérès sur le Guadaleté. Suivant l'usage des Arabes, leur cavalerie et leur infanteric légères fatiguèrent, par de longues escarmouches, les troupes plus pesamment armées des Goths. C'est de cette manière que la bataille dura sept jours, du 19 au 26 juillet. Rodrigue étoit à la tête de son armée : mais le dernier successeur d'Alarie se montroit à ses soldats, portant sur sa tête une couronne de perles, revêtu d'une robe flottante d'or et de soie, et à demi couché sur un char d'ivoire, traîné par deux mules blanches. L'armée ressembloit à son chef, et

il ne faut pas s'étonner si sa conduite répondoit à un tel appareil. Le quatrième jour du combat, l'archevêque de Tolède, et les deux fils de Wittizar dont on ne soupçonnoit point encore la trahison, passèrent avec un grand nombre de leurs compagnons d'armes à l'ennemi. Dès lors le sort de la bataille fut décidé, et les trois jours suivans ne furent plus qu'une affreuse déroute, fatale à la nation des Goths, et dans laquelle presque tous ses guerriers succombèrent. Les villes, attaquées ensuite par des partis détachés, ouvrirent presque toutes leurs portes. Tolède obtint une capitulation qui protégeoit son ancien culte : les moindres cités suivirent son exemple, et dans le cours de la première année de l'invasion, Tarikh poussa sa course victorieuse jusqu'à la mer des Asturies. Dans les deux années suivantes, Musa, qui étoit arrivé d'Afrique avec une nouvelle armée, attaqua successivement Séville, Mérida et les autres cités qui n'avoient pas ouvert leurs portes dans le premier moment d'effroi. Avant la fin de 713, l'Espagne entière étoit conquise, car les musulmans n'avoient pas même remarqué la résistance de quelques petits chefs qui s'étoient retirés dans quelques montagnes inaccessibles. Ce furent ces chefs cependant, et leurs descendans, qui recouvrant dans la pauvreté et les dangers les vertus qu'ils avoient perdues dans la mollesse, reconquirent, par huit siècles de combats, la patrie qui, en trois ans, avoit été perdue. A peine l'Espagne étoit-elle soumise lorsque son vainqueur Musa, en 714, éprouvant l'ingratitude des cours despotiques, fut arrêté à la tête de son armée, par un messager du calife Valid, qui lui ordennoit de partir pour Damas, afin d'y rendre compte de l'abus qu'il avoit fait de son pouvoir.

La France se trouvoit désormais exposée en première ligne, pour sous avons vu, dans un autre chapitre, que justement à cette époque Pépin, surnommé d'Héristal, duc des Francs austrasiens, était mort le 16 décembre 714, mais qu'auparanat, ave l'aide des grands seigneurs, il avoit triomphé du parti populaire des Neustriens et de leur maire du palais, et qu'il avoit réduit le volupteux ou imbécile roi des Francs, descendu de Clovis, à une sorte de capitité. Les fils légitimes de Pépin étoient morts avant lui; il y a lieu de croire que l'un d'eux, f'inmoald, avoit été tué par son frère naturel Charles, surnommé depuis Martel. Ce Charles, dont la valeur devoit sauver la France, étoit alors prisonnier de Plectrude, veuve de Grimoald; un fils de celui-ci, âgé de six ans, avoit été désigné pour maire du

palais du roi fainéant Dagobert III , âgé d'environ quinze ans ; en sorte qu'à la honte des hommes libres qui devoient leur obéir, un premier ministre enfant devoit, de concert avec un roi enfant, gouverner la première monarchie de l'Occident. La haine des Neustriens pour les Austrasiens avoit redoublé pendant l'administration oppressive de Pépin ; l'autorité des Francs n'étoit plus reconnue par la plus grande partie de la Germanie. Les Frisons attaquojent chaque année les Austrasiens; l'Aquitaine, la Provence, la Bourgogne, gouvernées par des ducs et des comtes, s'étoient entièrement détachées de la monarchie. Enfin la guerre civile étoit allumée dans l'armée même que Pénin, en mourant, avoit laissée à sa veuve Plectrude. Les uns vouloient lui demeurer fidèles, les autres vouloient arracher Charles-Martel de la prison où il étoit retenu à Cologne. Aucune idée de l'intérêt général, de l'honneur, de la défense de la chrétienté ne sembloit plus réunir les esprits dans l'Occident : aussi Zama, nouveau lieutenant des califes, n'éprouva-t-il aucune difficulté à franchir, en 719, les Pyrénées, et à s'emparer de Narbonne, ainsi que de toute la partie des Gaules qui étoit demeurée attachée à la monarchie des Visigoths.

Les ducs des provinces du midi des Gaules commençoient déjà à négocier et à se soumettre ; Eudes, duc d'Aquitaine, après avoir soutenu un siège dans Toulouse, sa capitale, prit le parti de rechercher l'amitié de Munuza, commandant sarrasiu de Septimanie et de Catalogne, et de lui donner sa fille en mariage. Ambiza, nouveau gouverneur d'Espagne, pénétrant dans la Bourgogne, s'avança jusqu'à Autun, en 725, sans rencoutrer presque de résistance. Abdérame, que le calife Hescham envoya ensuite à Cordoue pour gouverner l'Espagne, passa les Pyrénées en 732, entra dans les Gaules par la Gascogne, emporta d'assaut la ville de Bordeaux, qu'il livra au pillage, passa la Dordogne, défit le duc d'Aquitaine dans deux batailles, et ravagea le Périgord, la Saintonge, l'Angoumois et le Poitou. D'autres partis musulmans s'étoient introduits dans la Provence : un duc Mauronte, et plusieurs seigneurs, entre le Rhône et les Alpes, s'étoient volontairement soumis aux califes. La France sembloit ne pouvoir plus échapper à la conquête, et avec elle l'Europe tomboit probablement tout entière. En effet, il ne restoit derrière les Francs aucun autre peuple prêt à combattre, aucun autre peuple chrétien. et qui commençat à se civiliser, aucun enfin qui, par sa valeur, sa

politique, ses places fortes, ou le nombre de ses armées, pût conserver quelque espérance de vaincre après que les Francs auroient succombé.

Mais Charles-Martel, que ses partisans avoient tiré, en 715, des mains de Plectrude et de sa prison à Cologne, avoit employé tout le temps qui s'étoit écoulé dès lors à reconstituer la monarchie, à se former une nouvelle armée, à l'attacher à lui, en lui distribuant les seules richesses qu'il trouvât encore intactes, celles du clergé, à l'aguerrir enfin, en la conduisant successivement contre les Frisons, contre les Saxons, contre les Aquitains, contre toutes les tribus qui s'étoient séparées du corps de l'État. Il avoit forcé les Neustriens à se soumettre à lui ; il étoit chéri des Austrasiens. Absolument barbare lui-même et dominant dans un pays d'où l'ancienne civilisation paroissoit extirpée, il passoit sa vie dans les camps. Au milieu de ces combats il vit avec étonnement, mais sans frayeur, son ancien adversaire, le duc Eudes d'Aquitaine, arriver auprès de lui avec un petit nombre d'Aquitains fugitifs, et lui déclarer qu'il ne lui restoit plus rien de ce duché ni de cette armée avec lesquels il lui avoit résisté jusqu'alors, et qu'un ennemi plus puissant qu'eux tous l'avoit déjà dépouillé. Charles-Martel consulta les Francs, et tous se déclarèrent prêts à défendre contre les musulmans l'ancien ennemi qui recouroit à leur générosité. Il passa la Loire au mois d'octobre 732, il rencontra Abdérame dans les plaines de Poitiers, et après sept jours d'escarmouches, il engagea avec lui la terrible bataille qui devoit décider du sort de l'Europe.

Les Francs, dit Isidore, évêque de Béja en Portugal, auteur presque contemporain, et le seul qui ait donné plus de deux lignes au récit de ce mémorable événement, arrivé dans un temps où personne n'écrivoit : « Les Francs étoient rangés comme une paroi immobile, » comme un mur de glace, contre lequel les Arabes armés à la légère

- » venoient se briser sans y faire aucune impression. Ces derniers
- » avançoient et reculoient avec rapidité; mais cependant l'épée.
- » des Germains moissonnoit les musulmans. Abdérame lui-même » tomba sous leurs coups. La nuit survint sur ces entrefaites, et les
- » Francs soulevèrent leurs armes, comme pour demander à leurs
- » chess du repos. Ils vouloient se réserver pour la bataille du len-
- » demain, car ils voyoient au loin la campagne couverte des tentes
- » des Sarrasins. Mais quand le jour suivant ils se rangèrent de nou-

- » veau en bataille, ils reconnurent que ces tentes étoient vides, et
- » que les Sarrasins, effrayés de la perte énorme qu'ils avoient faite.
- » étoient repartis au milieu de la nuit et avoient pris beaucoup
- » d'avance. » Quoique l'armée des musulmans effectuât sa retraite en Espague sans éprouver d'autre échec, cette grande bataille fut décisive, et l'Europe doit encore aujourd'hui son existence, sa religion et sa liberté à la victoire remportée devant Poitiers par Charles, le martel des Sarrasins.



## CHAPITRE XVI.

Les Carlovingiens. - Commencement de Charlemagne. - 714-800.

Après avoir exposé aux regards de nos lecteurs la naissance, les premiers progrès et les rapides conquêtes d'un empire nouveau et d'une religion nouvelle, nès dans les brillantes régions du Midi, et qui menaçoient d'envahir le monde, nous sommes ramenés, par leurs victoires mêmes, à nous occuper du peuple et de l'empire d'Europe qui arrêtèrent les progrès des Sarrasins, qui conservèrent et qui nous ont transmis en héritage les lois, l'indépendance, la religion et le langage du monde latin et du monde germanique.

Charles-Martel, le fils naturel de Pénin d'Héristal et son successeur. ne nous apparoît, durant un règne de vingt-sept ans (714-741), qu'au travers d'un nuage épais ; mais c'est un nuage où le tonnerre gronde et qui lance la foudre. Jamais l'Occident n'avoit été plus absolument privé d'historiens que pendant la première moitié du vine siècle : jamais la barbarie n'avoit été plus complète ; jamais le monarque, les nobles et le peuple n'avoient plus entièrement abandonné tout soin de leur gloire, tout désir de transmettre quelque souvenir de leurs hauts falts à la postérité. Il ne nous reste, de toute cette période, que des chroniques où l'auteur s'interdit de consacrer plus de trois. lignes à chaque année. Le clergé lul-même, à cette époque, fut uniquement militaire : les nouveaux évêques auxquels Charles-Martel confia les plus riches bénéfices des Gaules, ne déposèrent point l'épée pour prendre la crosse : la plupart d'entre eux ne savoient pas lire, et n'avoient dans leur chapitre personne qui sût écrire : de là vient que tous les catalogues des évêques de France présentent, durant le vii° et le viir siècle, une longue lacune,

Nous avons dit que Charles tua son frère Grimoald : ce ne fut pas par ambition cependant, mais pour venger sa mère Alpaïde d'une insulte. Le lien entre deux frères, fils de deux mères rivales, n'étoit iamais bien intime, et la violence coupable de Charles ne le déshonoroit pas, du moins aux yeux de ses compatriotes. La vaillance, la rapidité, l'habileté de Charles, le martel qui brisoit les ennemis de la France, inspirèrent à ses compagnons d'armes autant de reconnoissance que d'admiration. On voyoit en lui le héros qui avoit repoussé les Frisons, qui, dans la grande bataille de Vincy, le 21 mars 717, avoit forcé les Neustriens à reconnoître de nouveau la supériorité des Austrasiens, qui vainquit successivement les Saxons, les Bavarois. les Allemands, les Aquitains, les Bourguignons et les Provençaux, avant de remporter sur les Sarrasins la grande victoire qui sauva l'Europe de leur joug. Nous n'avons point de détail sur ces campagnes où Charles fut toujours victorieux; nous voyons seulement que ses ennemis, ou plutôt que les ducs, autrefois soumis à la France, et qui ne vouloient plus lui obéir, ne lui donnèrent pas un moment de relàche. La seule année 740 ne fut marquée par aucune bataille, et les annalistes la signalent avec non moins d'étonnement que les Romains signaloient celles où ils fermoient le temple de Janus.

Avant lui la Gaule avoit commencé à reprendre un caractère romain; les Francs, les Visigoths, les Bourguignons établis dans l'Aquitaine, la Septimanie, la Bourgogne, la Provence, oublioient la langue et les mœurs de leurs pères pour adopter celle des Latins ; les Francs eux-mêmes, dans la Neustrie, avoient cédé à l'empire du temps, à la mollesse et à l'exemple de tout ce qui les entouroit. Les victoires de Charles-Martel rendirent à la France un gouvernement purement germanique. L'armée se trouva de nouveau seule souveraine, et cette armée étoit levée uniquement dans les pays de la langue teutonique; les assemblées où elle délibéroit, aux mois de mars et d'octobre, furent plus fréquentées et plus régulières; son esprit d'hostilité contre tout ce qui parloit latin fut plus marqué; de nouveau elle se trouva séparée du peuple; aussi, comme au commencement de la première race, elle demeura réunie dans ses cantonnemens, au lieu de se disperser dans les provinces, d'adopter des habitudes casanières, et d'unir l'agriculture à la pratique des armes.

Charles avoit laissé de 715 à 720, le titre de roi à Chilpéric II, souverain nominal des Neustriens; il lui donna pour successeur

Thierri IV, de 730 à 737; il laissoit sans défiance, à ce roi de théâtre, les pompes et les plaisirs de la royaufe, les festins, les maftresses, les chasses, tout ce qui suffisoit aux Mérovingiens pour se croîre d'une autre race que le commun des hommes, et pour être persualés que ceux qui ornabatoient, que ceux qui prenoient la peine de penser et d'agir n'étoient que d'humbles serviteurs qui les soulagecient de leurs fatigues. L'on suppose quelquefois, sur l'autorité d'une chronique d'ailleurs exacte, que les rois fainéans étoient prisonniers au palais de Maumaques sur l'Oise; nous avons cependant des chartes de Thierri IV, datées de Soissons, de Coblentz, de Metz, d'Héristal, de Gondreville et d'un grand nombre d'autres palais. Il les habitoit tour à tour en pleine liberté, et il n'avoit jamais soupçonné qu'il ne régnoit pas. Cependant, lorsqu'il mourut, Charles crut pouvoir sup—primer une poppe inutile; il ne lui donna point de successeur.

Nous ne connoissons le nom ni des ministres, ni des généraux, ni des compagnons d'armes de Charles; à moins que nous ne voulions adopter les récits de la chevalerie, et reconnoître comme ses guerriers les preux, ou paladins de Charlemagne, les Roland, les Renaud. les Brandimart, les Ogier le Danois, et tous ceux qui figurent dans les romans. Les guerres des Sarrasins, où ils s'illustrèrent, se prolongèrent en effet pendant toute la durée du gouvernement de Charles-Martel: elles ne furent point terminées par la bataille de Poitiers: de 733 à 737 ies musulmans s'emparèrent d'Avignon ; ils repoussèrent les attaques de Charles-Martel dans la Sentimanie, et ils soumirent à peu près toute la Provence. Ils en furent chassés en 739, mais pour y revenir encore ; et leurs guerres civiles en Espagne arrêtèrent seules les progrès qu'ils faisoient dans les Gaules. Ces invasions successives donnent quelque réalité à la longue lutte célébrée par l'Arioste et par ses devanciers, dans laquelle le nom plus illustre du grand Charles a été substitué à celui du premier. L'époque même de la déroute de Roncevaux, où Roland périt après une longue carrière militaire, en 778 (la dixième année du règne de Charlemagne), s'accorde avec cetto supposition.

Charles mourut en 741, le 21 octobre, laissant trois fils de deux urbres différentes, savoir, Pépin et Carloman, entre lesquels il diviss les vastes États qu'il avoit reconquis dans la Gaule et la Germanie, et Grifon, beaucoup plus jeune qu'eux, auqueil in el aissa qu'un apanage. Le partage du dernier, tout insuffisant qu'il étoit, ne fut pas même

respecté; les deux frères dépouillèrent Grifon, qui, tantôt reçu en grâce, et tantôt pousé de nouveau à la rébellion, après avoir cherché un refuge chez tous les ennemis de sa famille, finit par périr assassiné sur les bords de l'Arche en Savoie.

Le héros qui avait sauvé l'Église des Gaules du joug des musulmans auroit di être cher au clergé; mais il avoit cru que, pour cette cause éminemment religieuse, il pouvoit demander les secours des religieux; pressé en même temps par les païens de la Germanie et les musulmans de l'Espagne, il avoit soumis les biens des couvens et des églises au payement de redevances et de ditnes par lesquelles il avoit assuré la subsistance de son armée. Jamais le clergé ne lui pardonna cet emploi de ses biens, « C'est parce que le prince Charles, écrivoit le conscile de Kiersi à l'un de ses descendans, fut le promier entre tous

- » les rois et les princes des Francs à séparer et diviser les biens des
- » églises, que, pour cette seule cause, il est damné éternellement.
   » Nous savons, en effet, que saint Eucharius, évêque d'Orléans, étant
- Nous savons, en ener, que saint Eucharius, eveque d'Orieans, étant
   en oraison, fut enlevé au monde des esprits; et, parmi les choses
- » qu'il vit et que le Seigneur lui montra, il reconnut Charles exposé
- » aux tourmens dans le plus profond de l'enfer. L'ange qui le con-
- » duisoit, interrogé sur ce sujet, lui répondit que, dans le jugement
- » à venir, l'âme et le corps de celui qui a emporté ou divisé les biens
- » de l'Église, seront exposés, même avant la fin du monde, à des
- tourmens éternels, par la sentence des saints qui jugeront avec le
   Seigneur : le sacrilége cumulera même avec la peine de ses propres
- » péchés, celle des péchés de tous ceux qui crovoient s'être rachetés.
- » en donnant pour l'amour de Dieu leurs biens aux lieux saints.
- » aux lampes du culte divin et aux aumônes des serviteurs du Christ. »

Ce qu'un concile infaillible écrivit alors à Louis le Germanique, les prêtres et les moines n'avoient cesé, dans tout le siècle précédent, de l'répéter dans toutes les chaires. Ils avoient frappé d'érfoi l'imagination de tous les Carlovingiens par la certitude de la damnation de l'auteur de leur race; loin de révolter ses enfans par ce langage, ils avoient castilé leurs terreurs superstitieuses : aussi l'on peut dater de cette époque une révolution dans le gouvernement de la France : la soumission de l'épée à la crosse des évêques et l'établissement de la souversiaite du clercé.

Des deux fils de Charles, Corloman, qui avoit eu en partage l'Austrasie et la Germauie, parut le plus avoir l'esprit troublé par ces

67

terreurs religieuses. Après un règne de six ans [741-747], où ses vicoires str les Bavarois et les Allemands méritèrent quelque gloire, quoique les punitions qu'il leur infliges soient entachées de cruauté et peut-être de trahison, Carloman prit tout à coup le parti de renoncer au monde, pour se retiere dans un couvent qu'il avait fait bâtir, près de Rome, sur le mont Soracte; et, comme il s'y trouvoit encore entouré de trop de pompes, et servi avec trop de respect, il s'échappa de ce couvent pour se retirer dans celul des Bénédictins du mont Cassin. Si l'on doit prêter foi à la légende, il s'y soumit aux dernières hamiliations, et il y cacha si bien son rang qu'il fut employé tour à tour à garder les moutons des moines ou à servir d'aide dans leur cuisine.

Pépin, le plus jeune des deux frères, n'avoit pas un zèle religieux tout à fait si détaché des choses de ce monde. Lorsque Carloman abdiqua la souveraineté, en lui recommandant le soin de ses enfans. Pépin s'empressa de les faire ordonner prêtres, pour leur assurer, · dit-il, une couronne céleste, bien plus durable que ces biens périssables que leur laissoit leur père, et dont il les dépouilla. Mais en même temps il montra au clergé un degré de déférence jusqu'alors sans exemple; il ne se contenta pas de l'enrichir par des donations immenses, il soumit aux religieux toute sa politique, et parut ne plus se conduire que par leurs conseils. Il introduisit le premier les évêques dans les assemblées de la nation, et par ce fait seul il les obligea à délibérer, non plus comme on avoit fait jusqu'alors, dans la langue teutonique, mais en latin, langue que la plupart des Francs n'entendoient point. Les évêques introduisirent aussitôt dans ces assemblées du champ de mars des questions théologiques plus inintelligibles encore que la langue dans laquelle elles étoient traitées. Les guerriers, pleins de déférence pour les prélats et de zèle pour la religion, écoutèrent sans se plaindre les longues harangues qui remplissoient seules toutes les séances, et où ils ne comprenoient pas un mot. L'ennui et l'insignifiance de leur rôle les chassèrent enfin de ces assemblées, et c'est ainsi que commença la révolution qui, sous les Carlovingiens, changea les champs de mars, ou revues de guerriers, en synodes d'évêques. Pépin et son fils Charlemagne savoient pourtant retrouver leurs soldats quand ils en avoient besoin; ils convoquojent alors les champs de mars ou de mai au milieu du pays ennemi ; plus tard les évêques réussirent encore à s'y faire seuls en-

L'une des premières opérations du clergé, devenu tout-puissant, fut d'introduire dans la législation des Francs, et de sanctionner de nouveau, la plupart des lois mosaïques du Lévitique et du Deutéronome, qui lui parurent propres à affermir son pouvoir. C'est l'objet des principaux capitulaires de Pépin , où l'on reconnolt évidemment l'ouvrage des prêtres seuls. Ils témoignèrent ensuite à leur bienfaiteur leur reconnoissance, en le délivrant d'un rival qui pouvoit devenir dangereux. En 742, Pépin s'étoit cru obligé de donner à la Neustrie un nouveau roi mérovingien, qu'il nomma Childéric III : il l'avoit tiré de quelque couvent, et l'avoit probablement choisi encore enfant; par cette marque de respect pour l'ancienne race, il avoit cherché à apaiser les ressentimens des Francs du midi, qui se soumettoient à regret à la domination des Austrasiens et d'une armée nouvelle de soldats teutoniques. Lorsque cependant Childéric, arrivé à l'âge de raison, put réclamer quelque partie de ce pouvoir royal dont il n'avoit que les ornemens, Pépin ressentit plus d'inquiétude encore de ces passions populaires, auxquelles il avoit lui-même donné un chef. N'opposant qu'un droit héréditaire à un autre droit héréditaire , il sentoit bien qu'il n'étoit pas l'élu de la nation. Il voulut du moins être l'élu des prêtres : il chargea son chapelain et l'évêque de Wurtzbourg d'une négociation secrète avec Rome, et il obtint aisément du pape Zacharie la réponse qu'il lui avoit suggérée. Elle fut proclamée en ces termes : « Qu'il valoit mieux que celui-là fût roi » qui exerçoit réellement la puissance royale. » Et en effet Pépin, le premier dimanche de mars 752, se fit soulever sur un bouclier à Soissons, proclamer roi des Francs, et oindre par les évêques d'une huile mystérieuse, qui le mettoit sous la protection immédiate de la Divinité. Childéric III céda sans résistance, et il fut enfermé dans un couvent à Saint-Omer. Son fils, dont la naissance avoit peut-être alarmé Pépin, fut également écarté.

La profonde obscurité qui couvre l'histoire pendant les derniers règnes des Mérovingiens ne se dissipe point immédiatement à l'accession de la nouvelle dynastie. Le caractère du roi l'épin ne nous est nullement connu : on ne sauroit juger si sa profonde déférence pour les prêtres étoit en lui le fruit de la politique ou de la supersition; et c'est cependant le seul trait saillant de son caractère. On n'a aucune idée ni de ses mœurs, ni de ses talens, ni du degré d'instruction q'u'll pouvoit avoir acquis; et pendant un rêgne de seize ans, depuis

son couronnement (752-768), on n'apprend pas davantage à le connoître.

Cependant le couronnement de Pépin doit être considéré comme le complément de la révolution qui remettoit le midi de l'Europe sous l'influence germanique, et qui renouveloit l'organisation vigoureuse que les conquérans de la France avoient apportée du Nord. L'autre Pépin, son aïeul, qui avoit vaincu les Neustriens et les hommes libres, avec l'aide du parti des grands seigneurs, tout en augmentant son propre pouvoir, avoit désorganisé l'empire. Tous les ducs, ses alliés, avoient regardé comme le premier fruit de leur victoire de pouvoir secouer le joug : la domination des Francs avoit cessé d'être reconnue par l'Allemagne et par la Gaule méridionale, et pendant soixante-dix ans, les Carlovingiens furent obligés de lutter contre leurs anciens alliés, pour leur rayir les prérogatives pour lesquelles ils avoient combattu de concert. Pépin le Bref, en prenant le titre de roi, réclama aussitôt cette même supériorité dont la race de Clovis avoit été en jouissance; et la puissance des noms sur les hommes est si grande, qu'on commença dès lors à trouver juste la prétention de dominer sur les princes indépendans qu'il annonçoit. Une partie des ducs de la Germanie reconnut sa supériorité ; Odilon, duc de Bavière, demanda sa sœur en mariage, et promit de marcher de nouveau sous les étendards des Francs. Tout le nord de la Gaule obéissoit : la soumission du midi fut le fruit d'une conquête qui occupa presque fout le règne de Pépin.

Un due indépendant, Guaifer, gouvernoit tout le pays qui s'étend de la Loire aux Pyrénées, ou l'ancien royaume d'Aquitaine, qui ne portoit plus que le titre de duché. C'étoit aussi la même contrée que Clovis avoit voulu conquérir sur les Visigoths, et Pépin, comme Clovis, chercha un prétexte religieux pour l'ôter à son souverain, et pour déterminer les Francs à seconder ses projets. Il accusa Guaifer d'avoir dépouillé les églises d'une partie de leurs biens; il le somma de les restiture, et, sur son refus, il entra en Aquitaine. La guerre dura huit ans (760-768); elle fut poursuivie avec un extrême acharnement; mais elle se termina par la mort de Guaifer, la ruine entièu de sa famille, et la réunion de l'Aquitaine à la couronne de France.

Pépin avoit profité des guerres civiles des Sarrasins d'Espagne pour leur enlever également la Septimanie ; il avoit pris Narbonne en 759, et réuni pour la première fois le Languedoc, jusqu'aux Pyrénées orientales, à la monarchie des Francs. La Bourgogne et la Provence, parcourues par ses armées, ne lui opposoient plus de résistance; les ducs de ces provinces avoient reconnu l'autorité royale sans livrer de combat, et à la fin de son règne, il ne restoit plus aucune partie des Gaules qui ne fût pas soumise à la monarchie. L'Italie elle-même avoit rappris à connoître et la bravoure des Francs et le pouvoir de leurs rois. Cette contrée, divisée pendant deux siècles entre les exarques de Ravenne et les rois lombards, venoit d'éprouver une révolution. Astolphe, roi des Lombards, avoit, en 752, conquis Ravenne et les villes soumises aux Grecs le long de l'Adriatique. On désignoit dès lors cette province par le nom de Romagne, comme étant seule demeurée à l'empire romain. L'exarchat étoit aboli, et le roi Astolphe commençoit à tourner ses armes contre les autres petites provinces que les Grecs possédoient encore en Italie, et surtout contre le duché de Rome. Le pape étoit le premier citoyen de ce duché, et quoiqu'il reconnût toujours la souveraineté de l'empire grec, il exerçoit sur son diocèse un pouvoir d'autant plus étendu que la domination des empereurs iconoclastes étoit devenue plus odieuse aux Italiens, trèsattachés au culte des images. Étienne II, qui siégeoit alors sur le trône pontifical, au lieu d'implorer les secours de Constantin Copronyme, s'adressa au roi des Francs, et lui demanda de protéger l'apôtre saint Pierre et le troupeau qui lui étoit plus immédiatement confié. Il vint lui-même en France en 753, pour solliciter ces secours : il y excita un degré d'enthousiasme auquel il ne s'étoit point attendu; car tandis qu'il s'étoit présenté d'abord en suppliant, revêtu du sac et de la cendre, il fut considéré comme un messager de la Divinité, ou plutôt lui-même parut une divinité dont on s'empressoit de suivre les ordres. Tous les Francs se déclarèrent prêts à sacrifier leurs biens et leurs vies pour son avantage. Pépin lui demanda de le sacrer de nouveau, et de répandre aussi la même huile mystérieuse sur sa femme et sur ses enfans; et il offrit, en retour, d'abandonner tous les soins de son royaume, pour ne combattre plus que pour la gloire de Dieu et de son vicaire sur la terre.

Le pape profita avec habileté d'une passion populaire qu'il n'avoit point prévue. Changeant aussitôt de rôle, il requit pour lui-même, ou pour l'apôtre saint Pierre, dont il produisit une lettre adressée au roi des Francs, les secours qu'il avoit d'abord demandés pour la république romaine ou l'empire grec. De sa propre autorité, il accorda

à Pépin et à ses deux fils le titre de patrice, nom par lequel on désignoit le lieutenant de l'empereur grec, auquel, jusqu'alors, le pontife lui-même avoit été soumis. Il entralna Pépin, avec l'armée des Francs, en Italie; et après qu'astolphe eut été vaincu, il obtint de la générosité du roi des Francs la donation faite en faveur de saint Pierre, ou des provinces mêmes qui jusqu'alors avoient appartenu aux Grecs, ou de certains droits sur ces provinces, qui ne furent jumais blen définis et bien reconnus par le donateure t par le donateure par

Pépin régna onze nas comme maire du palais et seize ans comme roi. Son père avoit été le représentant d'une armée souveraine; Pépin so fit le représentant d'un clergé souverain; mais tous deux, par de rares talens, une grande force de volonté, une grande gloire personnelle, avoient réussi à dominer complétement le corps puissant au som duquel ils agissoient. Tout ce que nous savoas des lois, des actions civiles, des actions militaires de Pépin, nous le montro eccupé à fonder, à consolider cette souversineté du clergé. Cependant, tant qu'il vécut, il profita seul du pouvoir qu'il étoit occupé à lui transmettre; et lorsqu'il mourat, le 24 septembre 768, il laissa près lui un fils plus grand que lui, qui, pendant près d'un demi-siècle, continua à dominer et à protéger ces prêtres, dont Pépin avoit substitué l'autorité à celle de l'armée. Ce ne fut que sous le règne de son petitfils qu'on put reconnotire toutes les conséquences de la révolution qu'il avoit opérée dans la monarchie.

Après avoir si longtemps promené nos regards alternativement sur des souverains énervés par la mollesse et tous les vices des cours, ou sur des chefs de barbares dont l'énergie ne se manifestoit guère que par la férocité; a près avoir pesé avec une égale répugnance les crimes des empereurs romains et les crimes des rois frances, nous arrivons enfin à un grand et noble caractère; nous rencontrons un homme qui réunit les talens du guerrier, le génie du légisaleur et les vertus de l'homme privé; un homme qui, né au milieu de la barbarie, couvert des plus épaisses ténèbres par l'ignorance de son dege, rayonne en même temps autour de lui les lumières et la gloire; un homme qui donne une impulsion nouvelle à la civilisation, et qui fait marcher en avant le genre humain, après qu'il avoit si longtemps

reculé; qui crée après qu'on a sans cesso renveré, et qui, bien mienz connu qu'aucun de ceux qui vécurent deux siècles anraî lui ou deux siècles après lui, nous laisse encore le regret de n'en pas savoir sur lui davantage. Le règne entier de Charlemagne, depuis l'an 768 jus-qu'à l'an 814, est une des plus importantes périodes de l'histoire moderne. Charlemagne, réclamé par l'Église comme un saint, par les Français comme leur plus grand roi, par les Allemands comme leur compatriote, par les Italiens comme leur empereur, se trouve, en quelque sorte, en tête de toutes les histoires modernes; c'est toujours à lui qu'il faut remonter pour comprendre notre état actuel.

Ce n'est point immédiatement que Charlemagne manifesta tout ce qu'il y avoit de grand dans son génie et son caractère : obligé de s'élever lui-même, de refaire pour son propre usage et la morale et. la politique, il lui fallut quelque temps avant de sortir de l'ornière battue, de concevoir ce qu'il se devoit à lui-même et ce qu'il devoit à ses peuples, de consulter autre chose que son intérêt propre, seule règle qu'eussent suivie ses prédécesseurs. Il ne succédoit pas scul à son père : au moment de sa mort, Pépin avoit divisé sa monarchie entre ses deux fils; à Charles, qui étoit l'afné, et qui étoit alors âgé de vingt-six ans, il avoit laissé les régions de l'occident, de la Frise. jusqu'au golfe de Biscave ; à Carloman, le cadet, il avoit laissé l'orient, de la Souabe à la mer de Marseille. Les deux frères ne demeurèrent pas en bonne intelligence : si Carloman avoit vécu, la guerre n'auroit probablement pas tardé à éclater entre eux ; il mourut la troisième année, en 771, et Charles, avec autant d'avidité et d'injustice qu'auroit pu le faire aucun de ses prédécesseurs, dépouilla sa femme et ses fils de leur héritage, les força à s'enfuir en Italie, et n'est pas même à l'abri de plus graves soupcons à leur égard. Dans ses mœurs domestiques, Charles commença aussi par mériter des reproches, et sa conduite n'en fut point à l'abri jusqu'à la fin de sa vie. Ce ne sont pas seulement ses nombreuses mattresses et le scandale qu'il donnoit par elles, et à ses peuples, et à ses filles, élevées dans le même palais avec ses concubines, qui méritent la censure ; il n'écoutoit que ses caprices dans ses mariages et ses divorces, et il sembloit insensible au malheur de celles qu'il répudioit sans raison, et qu'il exposoit ainsi aux regrets et au déshonneur.

Mais il faut une grande force d'âme et une grande force d'esprit pour s'élever à la vraie morale, quand tous les intérêts séducteurs vous assiégent, quand tous les exemples vous corrompent, quand les directeurs mêmes que vous donnez à votre conscience vous offrent la ressource perfide des compensations, et vous répondent que tous les péchés peuvent être rachetés par des aumônes faites aux moines ou aux églises. Il faut tenir compte à Charles des progrès qu'il fit contre le torrent, et ne pas s'étonner si quelquefois l'impétuosité de celui-cil e fit dérivaire.

On ne sait point si Pépin, qui probablement étoit complétement illettré lui-même, avoit cherché à donner à son fils les avantages d'une éducation littéraire, ou si Charlemagne commença tout aussi bien qu'il accomplit, par sa seule volonté, les études qui éclairèrent son âme, et qui contribuérent sans doute beaucoup à sa grandeur morale. Éginhard, son ami et son secrétaire, nous a laissé des détails précieux sur l'instruction qu'il avoit acquise.

« L'éloquence de Charles, dit-il, étoit abondante ; il pouvoit ex-

» primer avec facilité tout ce qu'il vouloit ; et ne se contentant point » de sa langue maternelle, il s'étoit donné la peine d'en apprendre » d'étrangères : il avoit appris si bien la latine qu'il pouvoit parler » en public, dans cette langue, presque aussi facilement que dans la » sienne propre. Il comprenoit mieux la grecque qu'il ne pouvoit » l'employer lui-même. » Il est digne de remarque qu'Eginhard ne nous dit pas même si Charlemagne pouvoit comprendre ou parler ce patois des basses classes du peuple, qu'on nommoit roman, patois qui commencoit alors à se former dans les Gaules, et qui a donné paissance au français : car la langue propre de Charles, qu'il parloit comme le latin, étoit l'allemand, « Charles, poursuit Éginhard, avoit » assez de faconde pour pouvoir être accusé d'en abuser. Il avoit » étudié avec soin les arts libéraux ; il en respectoit fort les doc-» teurs, et les combloit d'honneurs. Il avoit appris la grammaire du » diacre Pierre Pisan, qui lui donna des lecons dans sa vieillesse, » Dans ses autres études, il avoit eu pour précepteur Albin, surnommé » Alcuin, diacre venu de Bretagne, mais de race saxonne, homme » très-docte en toute science. Il avoit consacré avec lui beaucoup de

» temps et de peine à apprendre la rhétorique, la dialectique, et » surtout l'astronomie. Il apprenoit encore l'art du calcul, et il s'ap-

- du temps de reste, sa main à former les lettres; mais il réussissoit
- » mal dans ce travail tardif et commencé hors de saison. »

Il est si loin de tous nos usages qu'on puisse arriver à une grande connoissance, et des langues, et des sciences, sans savoir écrire, qu'on s'est efforcé de chercher quelque autre explication du sens si clair de ce texte, et qu'on s'est figuré qu'il s'agissoit de calligraphie, et non d'écriture. C'est qu'on a perdu de vue la direction que prenoit l'enseignement dans les siècles barbares. Avec peu de livres, et moins encore de papier, écrire étoit un grand luxe et une grande dépense : aussi les leçons étoient-elles presque toutes orales, et l'écriture ne servoit-elle jamais pour étudier. Charles n'avoit pas besoin, il est vrai, d'épargner le parchemin ; mais ses maîtres ne s'étoient jamais accoutumés, avec leurs autres écoliers, à fonder leur enseignement sur l'écriture, en sorte qu'ils n'auroient point su combiner leurs leçons avec des dictées et des extraits. Ils n'exigeoient de leurs élèves ni notes ni compositions, et ils gravoient sur la mémoire, non sur des tablettes ; écrire étoit un art utile, et non une partie de la science ; et un homme d'un esprit actif trouvoit beaucoup mieux son compte à n'employer que des secrétaires : aussi, quoique Charles ne sût point écrire, peut-on le placer sans crainte parmi les souverains les plus instruits qui soient jamais montés sur le trône.

Le grand homme qui portoit alors la couronne des Francs, pouvoit disposer des forces d'une des plus puissantes monarchies de l'univers. La Gaule entière étoit soumise aux Francs, jusqu'aux Pyrénées, jusqu'à la mer de Marseille, et jusqu'aux Alpes d'Italie. L'Helvétie, la Rhétie et la Souabe lui étoient réunies; au nord les frontières s'étendoient bien au delà du Rhin, jusqu'aux plaines de la basse Allemagne, où les Francs confincient avec les Saxons. La population, dans ce vaste empire, étoit fort inégalement répartie. Dans tout le midi de la Gaule elle étoit encore nombreuse, mais désarmée; les habitans, Aquitains, Provencaux, Bourguignons, étoient souvent désignés par le nom de Romains ; leur langage, qui a donné naissance au français actuel, n'étoit point entendu des vainqueurs : ils excitoient toujours leur désiance, ils n'étoient point appelés aux armées, ou à aucune place qui leur donnât de l'influence. Dans le centre de la Gaule, quoiqu'on trouvât deux nations au lieu d'une, les Francs et les Romains, et que les premiers eussent en partie appris la langue des seconds, la population étoit plus clair-semée, la plus grande partie

des agriculteurs étoient réduits en esclavage, des seigneurs occupoient des provinces entières qu'ils administroient comme de grandes fermes. et les hommes libres, disséminés avec leurs petits héritages autour des limites de ces grandes propriétés, se sentoient dans un état d'oppression qui les déterminoit souvent à renoncer à leurs alleux, à leur titre de propriété, pour se soumettre volontairement à la seigneurie de quelqu'un de leurs voisins, qui en retour de leurs services s'engageoit à les protéger. Mais dans les provinces situées sur les deux bords du Rhin, qui aujourd'hui même ont conservé l'usage de la langue allemande. la race teutonique dominoit seule. On y voyoit peu d'esclaves, et par conséquent peu de grands seigneurs, mais seulement des hommes libres qui cultivoient leurs propres alleux, et des leudes ou feudataires, qui s'étoient engagés envers leurs seigneurs au service militaire et qui, pour pouvoir l'accomplir, demeuroient armés. C'étoit dans ces provinces, dont Aix-la-Chapelle étoit comme la métropole, que résidoit tout le nerf de la nation des Francs ; c'étoit là que Charlemagne levoit ses armées, là qu'il assembloit ses états généraux, et \* c'étoit avec ce seul peuple teutonique qu'il dominoit sur le reste de la monarchie, et qu'il tentoit au dehors des conquêtes.

Les voisins de Charles n'étoient pas assez puissans pour lui inspirer beaucoup d'inquiétude. Au couchant, la mer bornoit ses États; et au delà des mers, la grande fle de Bretagne, divisée entre les petits rois de l'heptarchie saxonne, et absolument barbare, n'exercoit aucune influence et ne pouvoit causer aucune crainte. Au midi, l'Espagne s'étoit détachée, en 755, du grand empire des califes; un descendant des Ommiades. Abdérame, y avoit fondé le royaume de Cordoue, que les souverains de Damas regardoient comme un État révolté. Les Sarrasins avoient cessé d'être redoutables, et de petits princes des Goths, dans les Asturies, la Navarre et l'Aragon, recommencoient, sous la protection de Charlemagne, à sortir de leurs retraites et à repousser les musulmans, Au levant, les Lombards en Italie, les Bayarois en Germanie, avoient éprouvé déjà la puissance des Francs, et ils dissimuloient leur haine et leur défiance, pour ne pas provoquer un ennemi trop redoutable. Au nord seulement, toute la basse Germanie étoit couverte par les confédérations des Saxons, dont le gouvernement étoit à peu près tel qu'avoit été celui des Francs, trois siècles auparavant, dont la bravoure étoit également redoutable, mais dont le lien social étoit trop relâché pour qu'ils

pussent aisément tenter des conquêtes lointaines. Tous ces voisins, à leur tour, éprouvèrent la puissance des armes de Charlemagne.

Didier avoit succédé à Astolphe, en 756, sur le trône des Lombards; une tentative de Berthe, mère de Charlemagne, pour unir les deux maisons royales par des mariages, avoit eu l'effet contraire, celui qui résulte le plus souvent de cette fausse politique, qui fonde les alliances sur les affections privées des souverains. Charles, qui avoit répudié Désirée, fille de Didier, avoit ainsi offensé son beau-père et aigri les rivalités nationales par un ressentiment domestique. La donation faite par un Pépin en faveur du saint-siège, des conquêtes faites sur les Grecs, avoit été, par son obscurité et son inexécution, une source d'animosité entre les Lombards et les papes, et Étienne III. qui régnoit alors, ne cessa de solliciter Charles de marcher sur les traces de son père, de prendre comme lui la défense de l'apôtre saint Pierre, qu'Étienne supposoit toujours être directement intéressé à la prospérité temporelle de l'Église de Rome, et d'écraser sans retour la nation des Lombards. Le jeune roi, qui se trouvoit à la tête d'une nation belliqueuse, et à qui le chef de la religion offroit le salut éternel, pour l'encourager à satisfaire son ambition, ses ressentimens privés et ses passions les moins nobles, céda bientôt à ces sollicitations. Il convegua, pour le 1er mai 773, une assemblée des Francs à Genève. Ses guerriers devoient se rendre en armes à cette place étrangère à leur langue et éloignée de leurs fovers. Il leur communiqua les lettres du pape, et les engagea à déclarer la guerre aux Lombards.

Ĉette guerre, qui devoit assurer à Charles une de ses premières et de ses plus brillantes conquêtes, ne fut pas longue : son armée entra en Italie par le mont Saint-Bernard et le mont Cenis. Les Lombards, n'osant point tenir la campagne, rassemblèrent leurs forces dans Pavie, ans l'espérance que des barbares bien plus ignorans qu'eux dans l'art des siéges consumeroient toute leur vigueur devant les murs de cette forte place, ou qu'ils seroient victimes des maladies que causeroient, dans leur armée, un climat étranger et leur intempérance. Mais il parolt que Charles avoit réussi à établir dans son camp une meilleure discipline. Il ne se découragea point pendant un siége, ou plutôt un blocus, qui drar près d'une année; il compoit même assez sur ses Jicutenans pour s'éloigner de son armée, et aller célébrer les fêtes de Pàques à Rome, eù il fut recu par le pape avec tous les honneurs que l'Égis s'empresse d'accorder à un grand souverain. Pavie fut enfin

obligée d'ouvrir ses portes au commencement de juin 774. Didier fut livré à Charles, avec sa femme et sa fille, et envoyé en prison à Liége, d'où il parott qu'il fut ensuite transféré à Corbie. Le reste de sa vie fut consacré aux jednes et aux prières, dernière consolation de saptivité. Son fils Adelgise, qui, dans le même temps, avoit été assiégé à Vérone, se déroba par la fuite à un sort semblable. Il alla chercher un refuge à Constantinople; le reste de la nation se soumit, et Charles ioienit la couronne des Lombards à celle des Francs.

La guerre contre les Saxons n'avoit point pour but, comme celle d'Italie, la conquête d'une contrée enrichie par tous les dons de la nature et tous les travaux de l'homme : elle sembloit bien moins glorieuse dans ses résultats; elle fut bien plus longue, bien plus acharnée, et demanda de bien plus grands sacrifices et d'hommes et d'argent. Cependant le but que, par elle, se proposoit Charlemagne n'étoit pas moins important, et les conséquences de ses victoires ne furent pas moins durables. Les Saxons, libres et guerriers, avoient déjà sur les Francs l'avantage qu'ont les nations entièrement barbares, sur celles qui commencent à se civiliser, et qui ont plutôt acquis les vices que les vertus d'un état plus prospère. La confédération des Saxons n'étoit pas encore menaçante, mais il suffisoit qu'un heureux hasard fit nattre parmi eux un chef habile, pour réunir toutes les forces de leurs diverses ligues, les conduire dans le Midi. et conquérir encore une fois la Gaule et l'Italie, comme elles avoient déià été conquises à plusieurs reprises par les Visigoths, les Bourguignons, les Francs, les Ostrogoths et les Lombards. L'expérience de plusieurs siècles avoit prouvé que les nations barbares se suivoient les unes les autres dans la même carrière; que celle qui avoit accompli sa conquête ne se trouvoit iamais en état de résister à la nouvelle venue : que, dans cette disproportion constante et nécessaire de forces, non-sculement l'Europe étoit exposée au renouvellement des mêmes calamités, mais que tout progrès devenoit impossible; que les ténèbres de la barbarie s'épaississoient chaque jour, et que le moment où quelque ordre, quelque repos, sembloit s'établir dans une nouvelle conquête ponvoit presque toujours être regardé comme le précurseur de l'approche d'un ennemi plus redoutable encore.

Il nous est permis de juger d'un avenir que Charlemagne ne pouvoit voir, puisque nous savons quels furent ses successeurs, quel fut l'état de l'empire pendant leur règne; et cette connoissance ne laissa aucun doute sur le sort de la guerre entre les Francs et les Saxons, si au lieu d'éclater du temps de Charlemagne, elle avoit été différée jusqu'à c'eul de Louis le Débonaire ou de Charles conté été différée presserve de la commence de siècle de Cloris et un siècle plus tard les Saxons auroient replongé la Gaule dans une complète barbarie; ils auroient recommencé le siècle de Cloris et de ses successeurs, jusqu'à ce qu'affoiblis à leur tour par les délices du Midi et les vices de leurs seclaves, ils eussent fait place à de nouveaux conquérans. On peut reprocher à Charlemagne de s'être laissé emporter, durant cette guerre, par son ressentiment ou son intolérance; d'avoir donné quelques exemples de cruauté qui ne s'accordent point avec l'ensemble de son caractère; mais son but général semble avoir été d'accord avec la prudence, et jusqu'à ce jour peut-être nous recueillons les fruits de sa conquête.

Les Saxons, que Pépin et Charles-Martel avoient déjà combattus. que Charlemagne devoit combattre longtemps encore, étoient divisés en Ostphaliens à l'orient, en Westphaliens à l'occident, et Angariens au milieu. Leurs frontières septentrionales s'étendoient jusqu'à la mer Baltique, les méridionales jusqu'à la Lippe. Comme les autres peuples germaniques, ils n'étoient pas soumis à un seul maître, mais à autant de chefs ou de rois qu'ils comptoient de cantons et presque de villages. Ils tenoient chaque année, sur les bords du Weser. une diète générale où ils discutoient leurs affaires publiques. Dans une de ces assemblées, probablement en 772, le prêtre saint Libuin se présenta à eux, et les exhorta à se convertir à la foi chrétienne. leur annoncant en même temps l'attaque prochaine du plus grand roi de l'Occident, qui bientôt ravageroit leur pays par le glaive. le pillage et l'incendie, et qui en extermineroit la population pour venger la Divinité, Il s'en failut peu que l'assemblée des Saxons ne massacrât le saint qui venoit l'aborder avec de telles menaces. Un vieillard cependant le prit sous sa protection ; il représenta à ses compatriotes que le prêtre étoit l'ambassadeur d'une divinité étrangère et peutêtre ennemie ; que de quelque langage offensant qu'il fit usage en délivrant son ambassade, ils devoient respecter en lui les franchises d'un ambassadeur. En effet, les Saxons s'abstinrent de châtier les provocations de saint Libuin; mais, en haine du dieu dont il leur portoit les menaces, ils brûlèrent l'église de Deventer, qu'on venoit de construire, et ils massacrèrent les chrétiens qui s'y trouvoient rassemblés.

Pendant le même temps, les comices des Francs, présidés par 'Charles, étoient assemblés à Worms; ils considérèrent le massacre des chrétiens de Deventer comme une provocation, et ils déclarèrent la guerre aux Saxons. Cette guerre, la plus acharnée, la plus terrible que les Francs aient soutenue, se continua pendant trente-trois ans. L'un des petits rois des Westphaliens, Wittikind, se distingua au milieu de ses compatriotes par son courage, sa persévérance et sa haine des Francs; il mérita d'être considéré comme un digne rival de Charlemagne, et sans réunir tous ses compatriotes sous sa domination, il obtint bientôt cependant le premier rang dans leurs armées et dans leurs conseils. Il n'y eut que peu de batailles rangées, livrées entre les deux peuples. Lorsque Charlemage s'avançoit au travers du pays avec des forces infiniment supérieures à celles que les Saxons pouvoient rassembler, Wittikind, avec les plus braves, se retiroit derrière l'Elbe, et jusqu'en Danemarck, tandis que les autres promettoient de se soumettre, donnoient des otages, et consentoient à recevoir le baptême; car c'étoit là, aux yeux de Charlemagne, le signe de l'obéissance et de la civilisation. En effet, sous d'autres rapports, le roi franc changeoit à peine l'organisation de la Saxe; il laissoit aux peuples leurs petits rois avec le titre de comtes, leurs lois et leur administration, qui étoient à peu près les mêmes que celles des Francs : seulement, à mesure qu'il s'avançoit, il bâtissoit des villes, et il fondoit des églises et des évêchés, auxquels il attribuoit de vastes concessions de terre. Quand la durée du service des hommés libres étoit terminée, et que Charles se retiroit, Wittikind revenoit avec ses émigrés : il soulevoit de nouveau tout le pays, il brûloit les églises nouvelles, et souvent il étendoit ses courses dans la France, et dévastoit par de cruelles représailles tous les bords du Rhin.

L'obstination des Saxons, leur mépris des engagemens qu'ils avoient contractés, leur fréquent retour à l'ancienne religion nationale, au culte d'Hermansul, qui, après qu'ils avoient reçu le baptème, étoit qualifié d'apostasie par Charlemagne, provoquèrent le monarque des Francs, et son histoire est souillée par deux ou trois actes d'odieuse cruauté. La première période de la guerre s'étoit étendue de 772 à 780; elle avoit été terminée par une grande victoire, remportée par Charles à Buchholz, après laquelle les trois confédérations des Saxons acceptèrent la paix; l'empire des Francs s'étendit jusqu'à l'Elbe, et Pulsieurs villes nouvelles, dans la Germanie; surtout Paderborn, in-

diquèrent les progrès de la civilisation vers le Nord. Mais Wittikind, qui étoit en Danemarck, revint dans la Saxe en 782, la soulea tour entière, et battit les lieutenans de Charles. Celui-ci, vainqueur à son tour, se fit livrer tous les compagnons de Wittikind, accusés par leurs compatriotes d'avoir renouvelé les hostilités; ils étoient au nombre de quatre mille cinq cents, et Charles leur fit trancher à tous la tête, en un même jour de l'automne de 782, à Verden, sur les bords de l'Aller.

Ce grand acte de cruauté ne servit qu'à aigrir le ressentiment des Saxons, et à donner à la guerre un degré d'acharnement qu'elle n'avoit point eu jusqu'alors. Pendant trois ans, de 783 à 785, des combats plus nombreux, deux grandes batailles générales, et d'ef-froyables ravages continués même au cœur de l'hiver, désolèrent la Saxe, et épuisèrent en même temps les armées des Francs. Plus de sang fut versé dans ces trois ans que dans neuf années de la première guerre. Cependant Wittikind reconnut enfin qu'une plus longue résistancen e feroit qu'aggraver les souffrances de son malheureux pays II demanda la paix, Il recut le baptême, et se confiant à Charles, if vint le trouver à son palais d'Attigny-sur-Aisne, et s'en retira ensuite comblé de présens.

Wittkind fut fidèle aux engagemens qu'il venoit de prendre, et la guerre de Saxe fut suspendue pendant huit ans. Elle se renouvela, en 793, par une révolte générale de la jeunesse saxonne qui n'avoit point pris part aux précédens combats, et qui se figuroit qu'il lui étoit. réservé de recouver l'indépendance et de venger l'honneur national. Cette dernière révolte ne fut complétement apaisée qu'en l'an 804. Charles ne réussit à dompter ces peuples si flers qu'en demandant à chaque village, presque à chaque famille, des otages pris parmi les jeunes hommes les plus hardis et les plus indépendans. Il les fit conduire dans diverses provinces à moitié désertes des Gaules ou de l'Italie, où les Saxons, séparés par une immense distance de leur patrie et de tous leurs souvenirs, finirent par adopter les mœurs et les opinions de leurs vainqueurs.

Mais les vides faits par l'épée se referment plus tôt que ceux qui sont faits par de mauvaises lois. La Sare vaincue, et si longtemps dévastée, se remontrera à nous, dès la génération suivante, beaucoupplus peuplée, plus belliqueuse, et mieux en état de se défendre, que la Gaule, qui avoit triomphé d'elle à tant de reprises. C'est au milieu.



de ces ravages, de ces massacres, et de tous les malheurs attachés à la conquête que le nord de la Germanie passa de la barbarie à la civilisation, que des villes nouvelles furent fondées au milieu des forêts, que des lois furent reconnues par ceux qui s'étoient fait longtemps un lonneur de rien point admettre, qu'une certaine connoissance des lettres fut le résultat de la prédication du christianisme, qu'enfin les arts et les jouissances de la vie domestique furent introduits jusqu'à l'Elbe, par les fréquens voyages et les longs séjours des personnages riches et puissans que Charlemagne entralnoit avec lui au fond de la Germanic.

Nous n'avons encore vu que les conquêtes de Charlemagne; son administration et le renouvellement de l'empire seront l'objet d'un autre chapitre.



## CHAPITRE XVII.

Charlemagne, empereur. - 800-814.

Nous avons brièvement exposé l'histoire des deux plus Importantes conquêtes de Charlemagne; celle qui soumit à son empire toute l'Italie jusqu'aux frontières du duché de Bénévent et aux petites provinces occupées par les Grecs, et celle qui dévasta d'abord, qui civilisa ensuite la Saxe. Cette dernière porta au nord-est, jusqu'aux bords de l'Elbe, les frontières de l'empire des Francs. Nous donnerons moins de détails encore sur la suite des guerres de ce grand roi : elles étoient moins empreintes de son génie, elles appartenoient moins aussi à l'histoire de la civilisation. Une fois arrivé à une aussi haute puissance que celle qu'il exercoit sur la France, l'Allemagne et l'Italie, il n'avoit plus besoin de méditer des conquêtes, elles s'accomplissoient en quelque sorte d'elles-mêmes. La puissance des neunles qui l'entouroient étoit si peu proportionnée avec sa puissance, ils avoient si peu la pensée de lutter avec l'empire des Francs ou de le renverser, que toute leur politique n'avoit pour but que de se supplanter dans la faveur du maître, de s'unir plus intimement avec les Francs, afin qu'ils servissent l'animosité qu'ils ressentoient les uns contre les autres, et qu'ils exécutassent leurs vengeances. Charles se seroit peut-être renfermé dans ces limites nouvelles, qui donnoient à sa monarchie une forme compacte; mais les peuples slaves, qui habitoient au delà de l'Elbe, venoient s'accuser réciproquement à son tribunal; ce furent eux qui appelèrent ses armées jusqu'à l'Oder et plus loin encore. De même le duc de Bavière lui fut d'abord dénoncé par ses rivaux ; il fut contraint de se soumettre au jugement de ses pairs à la diète d'Ingelheim, et fut déposé en 788. La Bavière fut réunie au reste de l'Allemagne, et les Francs,

devenus limitrophes des Avares et des Huns, pénétrèrent dans la Hongrie actuelle, et s'approchèrent sur le bas Danube des frontières de l'empire grec. Les petits princes, maures ou chrétiens, des frontières d'Espagne, n'étoient pas moins assidus à la cour de Charles, pas moins empressés à se dénoncer l'un l'autre, à s'attaquer réciproquement pour le compte de la France, et ils forcèrent en effet Charles à étendre jusqu'à l'Ébre la nouvelle province française qui fut désignée par le nom de Marche d'Espagne.

Ces conquêtes, qui chaque jour devenoient plus faciles, qui se consolidoient l'une l'autre, qui divisoient par une immense distance les ennemis des Francs les uns d'avec les autres, de sorte qu'ils ne pouvoient pas même avoir la pensée de se réunir contre Charles et de lui faire en commun la guerre, fondèrent le nouvel empire d'Occident, dont le pape Léon III renouvela le nom le jour de Noël de l'an 800. Depuis la conquête de l'Italie, en 774, les deux papes, Adrien d'abord, ensuite Léon, avoient agi constamment comme les lieutenans de Charlemagne. Ils entretenoient avec lui une correspoudance régulière; ils surveilloient ses ministres, ils épioient les intrigues et jusqu'aux sentimens des Grecs et des Lombards, contre lesquels ils s'efforçoient d'aigrir le ressentiment de Charlemagne, afin de partager ensuite leurs dépouilles. Adrien, surtout, dont le règne fut fort long (772-795), manifesta contre les ducs lombards, auxquels Charlemagne avoit conservé leurs fonctions, un acharnement dont le héros finit par se défier. Quelque dévoué qu'il fût à l'Église, il savoit distinguer les passions des prêtres de l'intérêt de la chrétienté : il voulut éclaireir une accusation scandaleuse portée contre le pape. Les ducs voisins de Rome prétendoient que le pontife vendoit ses vassaux à des marchands sarrasins qui les transportoient en esclavage en Espagne et en Afrique. Le pape convenoit bien (780) que cette traite des chrétiens s'étoit faite dans son port de Civita-Vecchia; mais il rétorquoit l'accusation contre ses accusateurs, et il prétendoit que les Lombards, pressés par la famine, se vendoient les uns les autres. La question ne fut jamais suffisamment éclaircie, et Charles, tout en témoignant beaucoup de respect au pape , s'abstint dès lors de suivre tous ses conseils.

Léon III, successeur d'Adrien, ne manifesta ni moins de dévouement à Charles, ni moins d'ambition personnelle. Il excita contre lui-même cependant un violent ressentiment à Rome. Une conjuration v fut tramée contre lui en 799 par des prêtres. Il fut arrêté et blessé : on prétendit même que les conjurés lui avoient arraché les veux et la langue, et qu'il les avoit aussitôt recouvrés par un miracle. Il s'échappa, au bout de quelques heures, des mains de ses ennemis, et sur l'invitation de Charles, il vint trouver ce monarque à Paderborn. au milieu de ces nouvelles conquêtes que le roi des Francs avoit faites pour le christianisme. C'est là qu'un nouveau voyage de Charles, en Italie, fut résolu pour la punition des conspirateurs; là aussi fut probablement arrangé le couronnement solennel que Léon préparoit à Charlemagne; mais en même temps ce projet fut enveloppé d'un profond mystère, car on pouvait craindre qu'il ne mécontentât les Francs et les autres peuples barbares, dont Charlemagne avoit jusqu'alors été le chef. Le 24 novembre de l'an 800. Charles fit son entrée à Rome : sept jours après, devant une assemblée des seigneurs francs et romains, ainsi que du clergé, il admit Léon III à se purger par serment des accusations intentées contre lui. Il ne demanda pas d'autre preuve de son innocence, et condamna ses ennemis à mort, comme calomniateurs. En retour pour tant de bienveillance, Léon III, après avoir chanté la messe dans la basilique du Vatican. le jour de la fête de Noël, en présence de Charles et de tout le peuple. s'avanca vers lui, et placa sur sa tête une couronne d'or. Aussitôt le clergé et le pape s'écrièrent, selon la formule usitée pour les empereurs romains : Vie et victoire à l'auguste Charles, couronné par Dieu, grand et pacifique empereur des Romains! Ces acclamations et cette couronne furent considérées comme ayant renouvelé l'empire d'Occident, après une interruption de trois cent vingt-quatre ans, depuis la déposition d'Augustule.

En recevant la couronne impériale, Charles adoptoit en quelque sorte les souvenirs de Rome et de l'empire. Il se déclaroit le représentant de la civilisation antique, de l'ordre social, de l'autorité légitime, au lieu d'être plus longtemps celui des conquérans barbares qui fondoient tous leurs droits sur leur épée. Les Francs, en consentant qu'une dignité romaine remplaçêt dans leur chef le rang qu'il tenoit d'eux, se soumirent, sans y avoir songé, à être traités eux-mêmes comme des Romains. La chancellerie de Charles adopta tous les titres fastueux de la cour de Byzance, et les grands ou les conseillers du nouvel empereur ne s'approchèrent plus de lui qu'en mettant un genou en terre et en lui baisont le pied.

Quelque jugement qu'on puisse porter sur une étiquette que peut-être Charlemagne méprisoit lui-même, il se montra du moins zélé dans la thche qu'il avoit entreprise de régler par les lois son empire, d'y rétablir la culture des lettres, celle des sciences et celle des arts utiles. Il donna une impulsion toute nouvelle à la vaste partie de l'Europe qu'il gouvernoit, et quoique son action ait été longtemps suspendue, longtemps paralysée, c'est de lui que peut dater la nouvelle civilisation.

Ce fut surtout en Italie que Charles chercha des instituteurs pour relever les écoles publiques, qui dans toute la France avoient été abandonnées. « Il rassembla à Rome, dit le moine d'Angoulème, son historiographe, des maîtres de l'art de la grammaire et de celui du calcul, et il les conduisit en France, en leur ordonnant d'y répandre le goût des lettres; car, avant le seigneur Charles, il n'y avoit en France aucune étude des arts libéraux. » En même temps Charles écrivit à tous les évêques et à tous les couvens, pour les encourager à reprendre des études qu'on avoit trop négligées. « Dans les écrits,

- » leur disoit-il, qui nous ont fréquemment été adressés par les cou-» vens, durant ces dernières années, nous avons pu remarquer que
- vens, durant ces dernières années, nous avons pu remarquer que
   le sens des religieux étoit droit, mais que leurs discours étoient
- » incultes ; que ce qu'une dévotion pieuse leur dictoit fidèlement au
- » dedans, ils ne pouvoient l'exprimer au dehors sans reproche, par
- » leur négligence et leur ignorance de la langue.... Nous souhai-
- » tons », ajoute-t-il plus bas, « que vous soyez tous, comme il con-
- vient à des soldats de l'Église, dévots au dedans, doctes au dehors,
   chastes pour bien vivre, érudits pour bien parler.
- b chastes pour bien vivre, eruuits pour bien parier.

Parmi les révolutions dans l'enseiguement qui furent l'ouvrage de Charles, il faut compter celle de la musique; elle fut surtout la conséquence de l'importance attachée au chant religieux, et de la substitution du chant grégorien au chant ambrosien. Ce ne fut qu'avec peine, cependant, que la puissance de l'empereur, réunie à celle du pape, triomplus de l'habitude et de l'obstination des prêtres francs. Les ordres, les menaces, ne suffirent pas, il falut arracher et brûler de vive force tous les livres ou antiphonaires du rite ambrosien; Charlemagne céda même aux sollicitations du pape, et il partiqu'il fit brûler quelques-uns des chantres en même temps que leur musique. Les prêtres francs se soumirent enfin à chanter à la manière de Rome: seulement, dit un chroniqueur dec etemps-là;

« Les Francs, avec leurs voix naturellement barbares, ne pouvoient

» rendre les trilles, les cadences, et les sons tour à tour liés et déta» chés des Romains. Ils les brisoient dans leur gosier plutôt que de

» les exprimer. » Deux écoles normales de musique religieuses furent fondées pour tout l'empire; l'une à Metz, l'autre dans le palais de l'empereur, qui suivoit sa chapelle, et qui fut enfin fixée à Aixla-Chapelle, d'où le nom français de cette ville est peut-être venu.

D'autres beaux-arts furent aussi favorisés par Charles, et son goût à cet égard est d'autant plus remarquable que tout sentiment de l'art sembloit alors anéanti chez ses contemporains : mais la vue de Rome l'avoit francé d'admiration, et il désira transporter sur les confins de la Germanie ces beautés qui signaloient l'antique grandeur romaine. Au commencement de son règne, il avoit changé chaque hiver de résidence, et aucune préférence n'avoit indiqué quelle étoit la capitale de la France, depuis que Paris étoit abandonné par les rois. Mais en avançant en âge, il s'attacha toujours plus à Aix-la-Chapelle. Il s'occupa d'orner cette ville d'édifices somptueux . de palais, de basiliques, de ponts, de rues nouvelles. Il y fit même transporter, de Ravenne, des marbres et des statues dont il savoit admirer la beauté. L'architecture hydraulique réclama à son tour son attention. Il forma le projet de réunir, par un canal de navigation , le Rhin avec le Danube : il snivit ces travaux avec constance : mais l'art n'étoit pas encore assez avancé ou les mesures n'avoient pas été bien prises, et après le sacrifice de sommes considérables, il fut contraint d'abandonner ce dessein.

Les arts utiles eux-mêmes furent l'Objet de l'attention de Charlemagne et de sa législation. Les revenus du monarque consistoient principalement en propriétés territoriales d'une immense étendue; ces propriétés étoient dispersées dans toutes les parties de son empire, et peuplées par une nombrense classe de sujets qu'on nommoit les fiscalins. Les esclaves du fisc étoient d'une condition tant soit peu plus relevée que ceux des eigeneurs. Charlemagne publia, pour les gouvernement, une loi, ou capitulaire, qui contient les renseignemens les plus importans sur la civilisation de l'Europe à cette époque. Il donna à chaque ville royale un juge, et celui-ci en étoit également l'économe et l'administrateur. Le juge recevoit tous les produits en nature, il les faisoit vendre pour le profit du monarque, et l'on a souvent cité, on preuve de l'attention que Charles apportoit à chaque

détail, l'ordre qu'il avoit donné à ces juges d'élever des poules et des oies, et de faire vendre leurs œufs; ou celui de faire cultiver toute se espèces de fruits et de légumes dans les jardins de ses immenses propriétés. Ces juges, au reste, avoient des fonctions plus importantes, puisqu'ils décidoient la vocation de chacun des hommes qui leur étoient soumis. Charles avoit voulu que, dans chacune de ses villes royales, il y eût un certain nombre d'hommes de tous les métiers royales, il y eût un certain nombre d'hommes de tous les métiers royales, il y eût un certain nombre d'hommes de tous les métiers la fonction du juge de choisir parmi les esclaves fiscalins ceux qu'il inemnéroit, depuis les plus relevés jugu'aux plus bas : or, c'étoit la fonction du juge de choisir parmi les esclaves fiscalins ceux qu'il jugeoit les plus propres à chacune de ces professions, de leure n faire la "appentiesage et de tenir ainsi les métiers toujours fournis. En toute occasion, la têgle et l'autorité étoient mises à la place de l'intérêt personnel, et ce qui se fait chez nous voloniarement étoit fait par ordre dans l'empire de Charlemagne.

Dans un règne qui avoit déjà duré plus de trente ans, Charles avoit fait faire des pas rapides vers la civilisation. Protégeant également l'éducation publique, les lettres, les arts, les lois, il auroit rendu grande sa nation s'il lui avoit donné une base plus large. Malheureusement, la classe infiniment peu nombreuse, des hommes libres, participoit seule à ces progrès ; et celle-ci, perdue au milieu de ses milliers d'esclaves, retomba bientôt dans la barbarie dont elle étoit entourée de toutes parts. L'esclavage, ce chancre rongeur des grands États, qui avoit déià ruiné l'empire romain, ruina aussi celui de Charlemagne. et attira sur lui les désastres inouïs qui suivirent de si près son règne brillant, sans que nous avons droit peut-être d'en faire un reproche au législateur. Ni lui-même, ni aucun de ses sujets, ne pouvoit concevoir ce qui ne s'étoit jamais vu, une société sans esclaves; pas plus que nous ne conceyrions une société sans pauyres. Dans l'organisation sociale, seule connue à cette époque, l'épuisement produit par l'esclavage étoit la conséquence de la propriété elle-même ; l'accroissement des richesses devoit être toujours suivi de la réunion de toutes les petites propriétés avec les grandes, de la multiplication des esclaves. et de la cessation absolue de tout travail qui ne serait pas fait par des mains serviles. Lorsque les hommes libres, qui ne vouloient pas être confondus avec les esclaves, en maniant comme eux la bêche, ne pouvoient se maintenir dans l'oisiveté par le travail d'autrui, ils vendoient leur petit héritage à quelque riche voisin, ils alloient aux armées, et leur famille ne tardoit pas à s'éteindre.

Plus l'empereur étendoit ses conquêtes, plus il avoit de terres disponibles dont il pouvoit gratifier ses serviteurs, plus leur ambition s'accroissoit aussi, et plus ils demandoient de lui des concessions considérables. Dans les idées de ce siècle, la juridiction, la souveraineté même se confondient tellement avec la propriété, que chacun des duchés, des comtés, des seigneuries que Charles accordoit à quelqu'un de ses capitaines, n'étoit pas seulement un gouvernement, c'étoit aussi un patrimoine plus ou moins couvert d'esclaves qui travailloient pour leur maître. Dans ses concessions aux couvens, nous trouvons toujours qu'il leur donne des terres « avec tous leurs habitans, leurs » maisons, leurs esclaves, leurs prés, leurs champs, leurs meubles et » leurs immeubles. » Plusieurs milliers de familles devoient travailler pour nourrir un courtisan, et le savant Aleuin, que Charles avoit enrichi par ses libéralités, mais sans l'élever au niveau des ducs et des évaques de so cur, avoit ving timile esclaves sous ses ordres.

En consultant les lois de Charlemagne, cette collection connue sous le nom de Capitulaires, ou comprend mieux encore comment la population libre devoit disparoître de son empire pour faire place à une population servile. L'un des objets principaux de ces lois est d'indiquer comment chaque Franc doit contribuer à la défense de son pays, marcher lorsque l'hériban (sommation de l'armée) est publié, et être puni lorsqu'il manque à ce devoir. Tous les propriétaires d'une manse de terre étoient appelés à contribuer à former l'armée. La manse, évaluée à douze arpens, paroît avoir été la mesure de terre qu'on jugeoit suffisante pour faire vivre une famille servile. Mais celui-là seul qui possédoit trois mauses ou davantage étoit obligé à marcher en personne: celui qui n'en possédoit qu'une devoit s'arranger, avec trois de ses égaux , pour fournir un soldat ; or, ce service militaire gratuit devoit entraîner rapidement les hommes libres à leur ruine. Le soldat étoit en effet obligé de se procurer des armes à ses frais : on demandoit de lui qu'il se présentât avec la lance et l'écu, ou avec l'arc, deux cordes et douze flèches ; qu'il portât une provision de vivres suffisante pour rejoindre l'armée, après quoi le fisc accordoit nour trois mois des vivres au soldat. Un tel service n'avoit pas paru excessif sous les Mérovingiens, lorsque les guerres étoient rares, et qu'elles n'entraînoient pas le citoyen fort loin de ses foyers; mais sous Charlemagne, où chaque année étoit marquée par une expédition nouwelle, et où les Francs, appelés à combattre tour à tour les Sarrasins,

II. K

les Danois et les Huns, traversoient toute l'Europe en corps d'armée, et éprouvoient les incouvéniens de tous les climats, le service gratuit entraînoit avec lui des verations les plus intolérables. Des families aisées étoient bientôt plongées dans la misère: la population dispusionissoit rapidement; la liberté, la propriété, devenoient un fardeau et non un avantage. Celui qui, après une sommation, ne se rendoit pas à l'armée, étoit puni de sozinante sois d'or. Mais comme cette amende passoit le plus souvent l'étendue de ses facultés, il étoit réduit du nétat d'esclavage temporaire, jusqu'è ce qu'ill'etit acquittée. Cette loi même, exécutée à la rigueur, auroit bientôt fait disparoître toute la classe des hommes libres. Comme adoucissement, le législateur voulut quele malheureux qui mouroit dans cet état d'esclavage fût considéré comme ayant acquitté son hériban, en sorte que sa propriété n'étoit point saise, na see enfans réduits en captivité ne compriété n'étoit point saise, na see enfans réduits en captivité.

La plus importante innovation daus l'ordre politique, apportée par Charlemagne à l'administration de sa monarchie, fut la création des députés impériaux nommés missi dominici. C'étoient deux officiers, l'un ecclésiastique et l'autre laïque, et tous deux d'une haute dignité, que Charles chargeoit de l'inspection d'un district, composé d'un certain nombre de comtés. Ils devoient reconnoître quelle avoit été la conduite des juges et des comtes, régler les finances, et se fair rendre les comptes des villes royales, dont les revenus formoient presque la seule richesse du souverain. Ils devoient visiter chaque comté tous les trois mois, et y tenir des assiese pour l'administration de la justice. « Ils devoient de plus se rendre, au milieu de mai, chacun a dans sa légation, dit le législateur, avec tous nos évêques, abbés,

- omtes et vassaux, avoués et vidames des abbayes..... Chaque
- » comte devoit être suivi de ses vicaires et centeniers, et de trois ou
- » quatre de ses premiers échevins. Dans cette assemblée provinciale.
- » après avoir examiné l'état de la religion chrétienne et de l'ordre » ecclésiastique, les députés s'informeront de la manière dont tous
- » ceux qui sont constitués en pouvoir s'acquittent de leur office;
- » comment ils administrent le peuple selon la volonté de Dieu et
- > selon nos ordres, et comment ils agissent de concert. >
- Charles n'avoit point essayé de donner à ses peuples une nouvelle

Charles n'avoit point essaye de donner a ses peuples une nouvene législation civile ou criminelle; il confirma au contraire le droit auquel prétendoient ses sujets d'être jugés chacun selon leurs lois nationales, et d'être convaincus seulement, ou par le témoignage des bommes, ou par le jugement de Dieu; ce qui excluoit la procédure par enquête et par la torture, que l'exemple des cours ecclésiastiques a introduite beaucoup plus tard. Charles publia de nouveau, avec quelques corrections et quelques additions, les anciennes lois des Siliens, des Riponires, des Lombards, des Sanos, et d'autres peuples qui lui étoient soumis. Il conserva le principe fondamental de toutes est lois, la compensation des crimes par des amendes. Il en soumit seulement quelques-unes à un tarif plus élevé; en particulier les offenses envers les ecclésiastiques furent punies avec un redoublement de sévérité. L'examen de toutes ces lois ne loisse aucun doute sur la multiplication des crimes atroces; et plus on étudie, ou les codes des abrabres, ou celui de Charlemagne, plus on demeure convaincu que cette civilisation, qu'on oppose si souvent à la simplicité du bon vieux temps, a seule remédié à la profonde corruption des mœurs qui régouit dans les temps demi-savuages.

L'examen des travaux de Charlemagne, comme législateur, ajoute sans doute à l'idée que nous nous étions formée de son génie ; on le voit établissant partout l'ordre et la régularité; étendant sur toutes les parties de l'État sa protection puissante : mais déià, au milieu de sa plus grande gloire, on peut prévoir par où toutes ces institutions devront crouler, si l'on ne perd pas de vue qu'à cette époque la nation des Francs se composoit des seuls propriétaires d'hommes et de terres; eux seuls étoient riches, étoient indépendans, étoient consultés sur les affaires publiques, admis au champ de mai, et appelés dans les armées. A mesure que leur richesse augmentoit, cette richesse étant toute territoriale, leur nombre devoit diminuer. Les progrès apparens de l'opulence étoient des symptômes d'une diminution de la force réelle, puisque chaque nouveau riche représentoit et remplacoit plusieurs anciennes familles libres. Ou'on ne s'étonne donc point si la grande masse du peuple étoit à peine aperçue, si elle ne prenoit aucun întérêt à ses affaires, si elle ne trouvoit en elle-même ni force ni pensée, si enfin la nation passa en un instant du fatte de la puissance au dernier abaissement. Quelques milliers de gentilshommes, perdus parmi quelques millions d'esclaves abrutis, et qui n'appartenoient plus ni à la nation, ni à la patrie, ni presque à l'humanité, quelques milliers de gentilshommes ne pouvoient rien faire seuls pour conserver à la France ou ses lois, ou sa puissance, ou sa liberté.

Les frontières du nouvel empire d'Occident s'étendoient, et en

Italie et en Illyrie, jusqu'à celles de l'empire d'Orient; la navigation des Latins les forçoit aussi à entretenir des relations de commerce avec l'empire des califes de Syrie. Malgré les préjugés nationaux et les haines religieuses, les trois empires qui divisoient le monde civisése considéroient mutuellement comme égaux, et les relations de Charlemagne avec la cour de Constantinople et avec la cour de Bagdad ne laissèrent pas de doutes sur le rang auquel s'étoit élevée la monarchie des Francs.

A Constantinople, trois souverains de race isaurienne avoient occupé successivement avec éclat le trône de l'Orient, de 717 à 780. Léon III avait repoussé les Sarrasins avec vaillance; Constantin V. Copronyme, que les catholiques ont représenté comme un tyran, fut peut-être en effet cruel dans la persécution des adorateurs des images. mais il avoit déployé dans un long règne, de 741 à 775, son activité et son courage ; il avoit, tour à tour, fait la guerre sur l'Euphrate et sur le Danube, et il avoit montré aux Grecs que l'ancien préjugé qui retenoit leurs souverains prisonniers dans les palais étoit également funeste aux princes et aux peuples; qu'un monarque ne perdoit rien de sa dignité en précédant à cheval les légions, et en les guidant lui-même contre l'ennemi. Sa sage administration avoit rendu l'abondance aux provinces grecques, et il avoit repeuplé, par de nouvelles colonies, les déserts de la Thrace. Léon IV son fils, dans un règne plus court, de 775 à 780, montra plus de foiblesse. Il ne fut point lui-même cependant étranger aux qualités qui avoient distingué la race isaurienne, et qui après de si longues calamités, avoient relevé au viii° siècle, la gloire et la puissance de l'empire d'Orient.

Mais les trois empereurs isauriens qui avoient va avec indignation le christianisme dégénérer en idolatrie, s'étoient trouvés, pendant toute la durée de leur règne, engagés dans une guerre dangereuse contre les moines et les prêtres, qui faisoient un scandaleux trafic de la protection deces divinités domestiques, ou des miracles qu'ils prétendoient obtenir de leur intercession. Les empereurs se figurèrent qu'ils réformecion I l'Églies par leurs édits, et ils voulurent arrêter la superstition par des menaces, des rigueurs et des supplices. La passion religieuse, qu'ils combattoient n'en acquit que plus de force, et eux-mêmes, égarés par l'animosité d'une longee lutte, ils outrepassèrent toute borne, et ils se rendirent odieux à une grande partie de leurs sujets par leur intoléfrance. Leur règne fut sans cesse ébranlé

par des séditions. Les moines entraînoient presque toujours leurs suiets à la révolte; et lorsque les séditieux étoient ensuite punis de leur audace, le peuple leur rendoit un culte comme à des martyrs. Aigri par leurs prédications, leurs injures et leurs complots, Léon IV poussa la persécution jusqu'à envoyer au supplice plusieurs des adorateurs des images. Au plus fort de son ressentiment, il découvrit dans le lit même de sa femme, au mois de février 780, deux images auxquelles elle avoit rendu un culte secret. Léon punit avec cruauté ceux qui avoient introduit dans son propre palais la superstition qu'il avoit en horreur. Il repoussa Irène avec indignation : il se préparoit à lui faire son procès, peut-être à la faire périr, lorsque tout à coup, ayant voulu mettre sur sa tête une couronne consacrée par sa femme au crucifix. partout où la couronne toucha sa peau, celle-ci se couvrit de pustules noires; il fut saisi par une fièvre ardente, et il mourut en peu d'heures. C'est ce que tous les historiens ecclésiastiques ont appelé un miracle qui vengeoit la Divinité offensée.

Irène, après avoir aidé sans doute le crucifix à accomplir ce miracle, qui peut-être pouvoit seul la sauver, n'étoit pas hors de tout danger. Elle se fit couronner avec son fils, Constantin V, qui n'étoit âgé que de dix à douze ans, et elle se réserva toute l'autorité. Mais elle avoit contre elle tous les grands, jaloux du pouvoir d'une femme; tous les partisans des derniers empereurs, qui ne croyoient pas facilement aux miracles qui font mourir si à propos les rois; tout le haut clergé iconoclaste, tous les fonctionnaires publics, élevés au pouvoir par ses prédécesseurs, et tous les isauriens. Irène chercha un appui dans la populace, que les moines dirigeoient; elle rétablit avec pompe le cutte des images, elle honora comme des martyrs tous ceux qui avoient souffert sous les iconoclastes; elle enferma dans des couvens les frères de son mari; elle en fit périr quelques-uns qu'elle accusa de conspiration, et elle obtint ainsi une haute réputation de piété et de zèle pour l'orthodoxie.

Les papes s'étoient constamment déclarés contre les empereurs iconoclastes, et ils avoient secondé Irène de tout leur pouvoir. Le second concile de Nicée, que cette impératrice avoit assemblé en 787, rétabil et confirma le culte des images; alors Adrien, dont les légats avoient présidé à ce concile, en transmit les actes à l'Église d'Occident, que Charlemagne assembla en concile, à Francfort, en 794, pour qu'ils fussent reconnus comme procédant d'un concile œcuménique et faisant loi dans l'Église.

Les Églises d'Occident ne s'étoient abstenues ni des superstitions ni des subtilités qui défiguroient le christianisme : cependant elles repoussoient toujours avec horreur le culte des images comme une idolatrie. Peut-être l'abandon presque absolu des beaux-arts avoit-il contribué à tenir les Francs et les Germains en garde contre l'adoration de ces dieux faits de main d'homme qu'on voyoit si rarement dans leurs églises, tandis qu'ils ornoient tous les temples des Grecs. Du moins les chroniques du temps et les vies des saints ne nous parlent-elles jamais dans l'église latine, comme elles font sans cesse dans l'église grecque, de la protection accordée à tel personnage ou à tel pays, par une image miraculeuse. Tous ces miracles locaux étoient attribués dans l'Occident à des reliques, comme ils l'étoient dans l'Orient à des Images. Le culte des ossemens des saints s'accordoit mieux avec la barbarie des Occidentaux, tout comme celui de leur ressemblance, avec la civilisation des Grecs. L'église romaine profitoit indifféremment des uns ou des autres; et quolque, en Italie même, les images fussent beaucoup plus rares que dans la Grèce, elles l'étojent beaucoup moins qu'au delà des Alpes. Les papes avoient dû leur souveraineté en Italie à la querelle des images, comme ils devoient à l'adoration des reliques les trésors qui leur arrivoient chaque année de France et de Germanie, en échange des ossemens tirés des catacombes.

Mais le crédit du pape ne suffit point pour faire recevoir à l'Église d'Occident la doctrine qu'il avoit lui-même trouvée profitable. Les pères, assemblés à Francfort, exprimèrent leur indignation contre l'i-dolâtrie qu'on vouloit introduire dans la chrétienté. « L'on a apporté » dans l'assemblée, dirent-ils, la question du nouveau synode des

- Grecs, sur l'adoration des images, dans lequel il est écrit que ceux
   qui n'offriroient pas aux images des saints le service et l'adoration,
- » comme à la Trinité défique, seroient jugés anathèmes. Mais nos
- » très-saints pères, nommés ci-dessus, rejetant de toute manière
   » l'adoration et la servitude (les cultes de latrie et de dulie), les mé-
- » prisent et les condamnent d'un commun consentement. »

prisent et les condamnent d'un commun consentement. »
 L'Église entière sembloit partagée; trois cent cinquante évêques

avoient souscrit au concile de Nicée; trois cents évêques souscrivirent à celui de Francfort. De plus, ce dernier étoit appué par l'autorité imposante de Charlemagne, qui dicta lui-même contre le culte des images un traité connu sous le nom de Livres carolins. Adrien n'avoit garde de s'exposer à mécontenter un semblable protecteur; il s'efforça d'éluder la question, de distinguare ce qui n'étoit point distinguable, de faire voir que le concile infaillible de Franciort s'étoit trompé sur les faits, plus encore que sur les principes; que le concile tenu à Nicée, non à Constantinople, n'avoit point dit ce que les Allemands avoient cru entendre, et que, majgré les déclarations contradictoires de ces deux assemblées, l'unité de foi de l'Église n'étoit point ébranlée; enfin, il fit sie ne qu'il assoupit la discussion. Les deux conciles sont admis en même temps comme faisant loi dans l'Église; les deux doctrines s'y maintiennent même en pair l'une à côté de l'autre; car la France et l'Allemagne, sans avoir repoussé les images de leurs temples, ne leur rendent cependant pas de culte; tandis que l'Italie et l'Éspagne se sont confirmées dans l'adoration des images, et célèbrent chaque jour quelque miracle de ces divinités locales.

L'impératrice Irène avoit, dès le commencement de sou règne, recherché l'amitié du grand monarque des Latins, et elle avoit songé à faire épouser à son fils une des filles de Charlemagne: cependant, soit que la querelle sur les images eût causé entre eux quelque refraidissement, soit qu'l'ène, commençant à ressentir de la jalousie coutre son fils, ne voulût pas lul procurer un si puissant allié, le traité fui rompu d'une manière offensante; Constantin VI, fils d'Irène, épous une princesse arménienne, et quelques hostilités, sur les frontières du duché de Bénévent, signalèrent cette brouillerie entre les Greca et les Francs.

D'autre part, l'ambitieuse Irène, qui avoit su, au moment opportun, se délivrer de son mari, pour régner au nom de son fils, n'avoit point pu se résigner à partager l'autorité avec celui-ci, lorsqu'il étoit parvenu à l'àge d'homme. Il y avoit eu entre la mère et le fils une lutte prolongée, durant laquelle l'riène avoit été envoyée en exi à Athènes, lieu de sa naissance; elle n'avoit ensuite été rappelée à la cour que lorsqu'elle avoit réussi, par sa dissimulation, à persuader Constantie de sa soumission absolue. Alors elle avoit profité de son ascendant sur son fils pour l'engager dans des démarches fausses et dangereuses. L'empereur avoit, en 792, puni une conjuration de ses oncles contre lui, en faisant arracher les yeux à l'un d'eux et couper la langue aux quatre autres. Il avoit, au mois de janvier 795, répudié l'Arméniene Marie, qu'il avoit accusée d'une conspiration, pour épouser à lennem Marie, qu'il avoit accusée d'une conspiration, pour épouser à

sa place une de ses suivantes nommée Théodora; Irène l'àvoit ellemême excité à satisfaire ainsi une passion nouvelle, tandis qu'elle l'avoit en même temps dénoncé au clergé et surtout aux moines, sur lesquels elle conservoit un crédit illimité, pour avoir violé les lois et a discipline de l'Église. Elle avoit réussi, par ces artifices, à soulever contre lui les prélais et les saints, et à organiser des séditions dans la capitale et les provinces. Enfin, les conjurés qu'elle dirigeoit se saisirent du maheureux Constantin, le 15 juin 797; ils l'entrahérent dans la chambre même où il étoit né, et là ils lui arrachèrent les yeux avec tant de barbarie qu'il en mourut peu de temps après dans d'horribles tourmens.

Irène fut alors placée sur le trône, et pour la première fois le monde romain obéit à une femme qui gouvernoit, non plus comme régente ou tutrice, mais comme régnant en son propre droit. L'Église ferma les veux sur le crime d'Irène, parce que celle-ci rétablit le culte des images, que son fils avoit interdit de nouveau, et les Grecs lui ont donné place parmi les saints dans leur calendrier. Cependant le règne d'une femme fut probablement la circonstance qui enhardit Léon III à disposer de la couronne d'Occident, comme s'il y avoit eu quelque droit : il fit naître dans son esprit un proiet plus étrange encore, celui de réunir par un mariage l'empire qu'il venoit de rétablir à celui qui s'étoit conservé. En 801, Charles étoit veuf depuis une année : tandis qu'il étoit en Italie pour son couronnement, il fit demander la main d'Irène; et quoique cette princesse ambitieuse fût très-éloignée de vouloir compromettre son pouvoir en le partageant avec un mari, la négociation, qui dura quelque temps, contribua à maintenir la paix entre les deux empires.

Les relations de l'empire de Charlemagne avec les Sarrasins forment aussi un trait caractéristique de son histoire. Il confinoit avec un Espagne; il les retrouvoit en Afrique sur tout le rivage oposé aux côtes de la France et de l'Italie, et ses sujets faisoient avec eux un assez grand commerce dans le Levant. Mais les Sarrasins avoient cessé de former un seul empire, et justement au moment où la maison des Carlovingiens avoit succédéen France à la première race, la maison des Carlovingiens avoit succédéen France à la première race, la maison des Carlovingiens avoit couvert tout le Midi s'étoit brisé, et les musulmans ne menaçoient plus tous leurs voisins. Cette révolution, plus encore que la bataille de Poitiers, dél'ira l'Europe de leursarmes, et

les romanciers commettent un anachronisme en faisant de Charlemagne le champion de la chrétienté, car durant son règne elle ne couroit plus de danger.

Les Ommiades, qui pendant quatre-vingt-dix ans avoient gouverné l'empire des croyans avec assez de gloire (661-750), avoient cependant toujours été considérés par un parti nombreux dans l'Orient, comme des usurpateurs. On leur reprochoit d'être descendus de l'ennemi le plus acharné du prophète, tandis qu'il restoit des descendans légitimes de la branche des Hashémites, et même du sang de Mahomet. Les Ommiades étoient distingués par leurs étendards blancs; les Fatimites, descendans d'Ali et de la fille de Mahomet, Fatima, avoient adopté la couleur verte. A cette époque, leurs chefs n'avoient point assez d'habileté ou assez d'ambition pour faire valoir leurs droits; mais les descendans d'Abbas, oncle du prophète, distingués par la couleur noire de leurs drapeaux, et connus sous le nom d'Abbassides, soulevèrent enfin l'Orient en leur faveur. Après de longues et cruelles guerres civiles, Mervan II, le dernier des Ommiades, dont on vante cependant les talens et les vertus, succomba, et fut tué en Égypte, le 10 février 750, Aboul Abbas, le premier des Abbassides, lui fut donné pour successeur, par Abu Moslem, le vrai chef du parti, le faiseur de rois, comme il est appelé, ou l'auteur de la vocation des Abbassides. Le trône du nouveau calife, et celui de son premier successeur, furent affermis par les victoires d'Abu Moslem. Les Ommiades, vaincus, acceptèrent la paix qui leur étoit offerte : ils se fièrent aux sermens de leur rival. Quatrevingts membres de cette famille furent invités, à Damas, à un repas de réconciliation, qui devoit mettre le sceau à la nouvelle alliance. Ils s'v rendirent sans défiance, ils v furent tous massacrés : la table du festin fut dressée sur leurs corps palpitans, tandis qu'ils respiroient encore, et l'orgie des Abbassides se prolongea au milieu des gémissemens et de l'agonie de leurs rivaux.

Un seul des Ommiades, Abderrahman, s'étoit dérobé à cette boucheric. Il quitta la Syrie, il parcourut l'Afrique en fugitif; mais dans les vallées de l'Atlas, il apprit que la faction blanche étoit encore la plus puissante en Espagne; il se présenta, vers le milieu d'août 755, à ses partisans, sur les côtes de l'Andalousie; il fot salué par eux comme le vrai calife; toute l'Espagne lui fut bientôt soumise; il établit le siège de sa monarchie à Cordoue. Il y prit le titre d'émiral-moumenym, commandeur des croyans, dont les Occidentaux ont fait le nom barbare de miramolin, et il y régna trente-trois ans avoc gloire. Son filset son petit-fils Hesham (788-796) et al Hacam (796-822) furent les contemporains de Charlemagne, et combattirent plusieurs fois avec succès contre ess lieutenans et contre son fils Louis le Dé-bonnaire. Les Ommiades d'Espagne se maintinrent deux cent cinquante ans dans la souveraineté de toute la Péninsule. Leur race no finit qu'en 1038, et, à cette époque, la division du califat d'Occident en un grand nombre de petites principautés facilita les conquêtes des chrétiens.

Vers le milieu du vrut sècle, une autre monarchie indépendante s'étoit formée en Afrique, celle des Édrisaites de Fez, qui se dissient issus d'une branche des Fatimites, et qui ne reconnoissoient ni le callie d'Occident ni celui d'Orient. Charlemagne requt, en l'année Sur une ambassade de leur émir ou sultan Ibrahim. La guerre qu'il faisoit en Espagne aux Ommiades le disposoit à s'allier avec leurs rivaux en Afrique et dans l'Orient.

Ces derniers, les califes abbassides, malgré la perte de tant de vastes provinces occidentales, conservoient encore une puissance digne de celle des premiers successeurs de Mahomet, et la pompe de leur cour faisoit un contraste remarquable avec l'austérité de ces premiers croyans. Le victorieux Almanzor (754-775), son fils et ses deux petitsfils, Mahadi, 775-785, Hadi, 785-786, et Harouan-al-Raschid, 786-809, furent les contemporains des premiers Carlovingiens ; ce furent eux qui introduisirent les arts et la culture des sciences chez les Arabes, et qui leur firent faire dans la carrière littéraire des progrès aussi rapides que ceux qu'ils avoient faits tout récemment dans les armes. Des traductions en arabe, de tous les livres scientifiques des Grecs, furent entreprises et libéralement récompensées par le calife, Harouan-al-Raschid étoit sans cesse entouré de savans, et il en conduisoit au moins cent à sa suite dans tous ses voyages. Il s'étoit fait la loi de ne jamais bâtir une mosquée sans y joindre une école, et ce fut à sa munificence qu'on dut attribuer la formation de ces milliers d'écrivains arabes qui illustrèrent son siècle. La mémoire de deux ambassades d'Haroun-al-Raschid à Charlemagne nous a été conservée par les écrivains occidentaux, l'une en 801, l'autre en 807. Les premiers ambassadeurs d'Haroun-al-Raschid lui apportèrent, avec une galanterie chevaleresque, les clefs du saint sépulcre, comme au plus

grand des monarques qui suivoient la religion du Christ. Les seconds apportèrent en présent, à Charles, de la part du calife, une horloge ornée de figures automates qui se mouvoient et jouoient de divers instrumens de musique, telle à peu près qu'on en fait aujourd'hui à Genève pour les envoyer dans le Levant. C'est ainsi que dans la révolution de dix siècles, les arts, aussi bien que les lettres et les sciences, ont absolument échangé leur siège. Après le règne d'Haroun-al-Raschid, l'empire des califes, dont le siège avoit été transporté à Bagdad par Almanzor, en 757, conserva plusieurs siècles encore la gloire des lettres et des arts; mais il renonça presque absolument à celle des armes, et les fondations des dynasties nouvelles des Aglabites d'Afrique, des Fatimites d'Égypte, des Tahérites du Chorazan, des Soffarides de Perse, nous égareroient bientôt si nous tentions de les suivre dans un dédale de noms et de pays presque inconnus.

Charlemagne, redouté de ses ennemis, respecté de tout l'univers, sentoit cependant les approches de la vieillesse. Il avoit trois fils arrivés à l'âge d'homme, entre lesquels il partagea sa monarchie, en présence de la diète de Thionville, en l'au 806, A Charles, l'aîné, la donna la France et la Germanie : à Pépin, le second, l'Italie, la Bavière et la Pannonie : à Louis, le troisième, l'Aquitaine, la Bourgogne, la Provence et la marche d'Espagne. Il assura en même temps le sort de ses filles. Il en avoit sept, pet-être huit, toutes d'une beauté remarquable, et il leur avoit toujours montré beaucoup de tendresse. « Il avoit eu, dit Éginhard, grand soin de l'éducation de ses enfans : il

- » avoit voulu que les filles, aussi bien que les fils, s'appliquassent avant
- » tout aux études libérales qu'il avoit suivies lui-même. Dès que jeur
- » Age le permit, il accoutuma ses fils, selon les mœurs des Francs. » à monter à cheval et à s'exercer aux armes et à la chasse. Il avoit
- » aussi voulu que ses filles prissent l'habitude de travailler à la laine
- » et de tenir la quenouille et le fuseau, de s'occuper enfin, et de
- » s'accoutumer à tous les emplois honnêtes de leur temps, pour que
- » l'oisiveté ne les corrompit pas. Il tenoit toujours ses enfans avec
- » lui à souper. Ses fils l'entourojent à cheval quaud il voyageoit, ses
- » filles suivoient, et le cortége étoit terminé par des gardes qui les
- » protégeoient. Comme elles étoient fort belles, et qu'il les aimoit
- » beaucoup, il est étrange qu'il n'ait jamais voulu en donner aucune
- » en mariage, ou à quelqu'un des siens, ou à quelque prince allié,

» Il les garda toutes auprès de lui jusqu'à sa mort, déclarant qu'il » ne pouvoit se passer de leur compagnie; aussi quoiqu'il eût été

» heureux en toute autre chose, il éprouva par elles la malignité de » la fortune. Il est vrai qu'il dissimula ce chagrin aussi bien que si la

» médisance n'avoit jamais élevé ou répandu sur elles le soupçon

» d'aucune faute. » On prétend que l'historien lui-même, auquel nous empruntons ce récit, n'étoit point étranger à ces fautes auxquelles il fait allusion, et que la belle Emma, l'une des filles de Charlemagne, pour ne point laisser de traces sur la neige de la visite nocturne d'Éginhard, son amant, le reporta le matin sur ses épaules, hors du pavillon où elle habitoit. Le souvenir de cette anecdote s'est conservé dans le couvent qu'Éginhard lui-même avoit fondé.

Si Charlemagne supporta avec résignation les foiblesses de ses filles. auxquelles il avoit toujours donné un dangereux exemple, il se montra vraiment père, et père sensible, lorsqu'il eut le malheur de perdre successivement sa fille aînée Rotrude, celle qu'il aimoit le plus, son second fils Pépin, mort à Milan le 8 juillet 810; enfin, son fils aine Charles, mort à Aix-la-Chapelle le 4 décembre 811. On considéroit alors comme une partie de la grandeur d'âme qu'on attendoit des héros, la fermeté avec laquelle ils supportoient les chagrins domestiques; on remarqua donc avec plus de blâme que de compassion la douleur profonde que ressentoit Charles pour la perte de ses enfans, et les larmes qu'on lui vit réparêre. L'empereur cependant se hâta de pourvoir au gouvernement de ses États. Son fils atné n'avoit point laissé d'enfans; mais le second, Pépin, avait un fils et cinq filles. Charles destina le fils, Bernard, à la royauté d'Italie, et après l'avoir annoncé au champ de mai, assemblé à Aix-la-Chapelle, il le fit partir pour la Lombardie, avec Wala, son cousin, quoique d'une naissance illégitime, qu'il lui donnoit pour conseiller. En même temps, il jugea prudent de transmettre de son vivant tous ses titres à son troisième fils Louis, roi d'Aguitaine. Il le rappela donc auprès de lui, et dans des états assemblés à Aix-la-Chapelle au mois de septembre de l'an 813. il le présenta, dit une antique chronique, « aux évêques, abbés, » comtes et sénateurs des Francs, et il leur demanda de le consti-

» tuer roi et empereur. Tous y consentirent également, déclarant

» que cela seroit bien. Le même avis plut à tout le peuple, en sorte

» que l'empire lui fut décerné par la tradition de la couronne d'or.

» tandis que le peuple crioit vive l'empereur Louis. » Comme si

Charles avoit prévu que le pape, qui lui avoit donné à lui-même le litre d'empereur, pourroit prétendre que son autorité étoit nécessaire pour le confirme à d'autres, il voulait que son fils qui appartenoit aux peuples de l'Occident, à l'armée et à ses chefs, et qui avoit été choisi par eux, ne relevât que de Dieu même. Il fit faire une corronne d'or semblable à la sienne, et il la fit déposer sur l'autel de l'église d'Aix-la-Chapelle; il ordonna à Louis de la prendre lui-même et de la placer sur sa tête. Après cette cérémonie, il le renvoya en Aquitaine.

Charles perdit ses forces plus tôt qu'on n'aurait dû l'attendre de la vigueur de son tempérament ou de la vie active qu'il avoit menée. On remarquoit depuis longtemps son déclin, lorsque après le milieu de janvier de l'an 814, il fut saisi au sortir du bain, par la fièvre. Pendant les sept jours qu'elle continua, il cessa de manger, et ne prit qu'un peu d'eau pour se rafratchir. Le septième jour, il se fit donner les sacremens par Hildebald, son aumônier ; le matin suivant il fit un dernier effort pour soulever sa foible main droite et faire sur sa tête et sa poitrine le signe de la croix ; puis, rangeant ses membres pour le repos éternel, il ferma les yeux en répétant à voix basse : In manus tuas commendo spiritum meum; et il expira. C'étoit le 28 janvier de l'année 814 ; et Charles, né en 742, étoit entré dans sa soixante-douzième année. Il en avoit régné quarante-sept sur les Francs, quarante-trois sur les Lombards, et quatorze sur l'empire d'Occident. Il fut enterré à Aix-la-Chapelle, dans l'église de Sainte-Marie, qu'il avoit bâtie.



## CHAPITRE XVIII.

Louis le Débonnaire, 814-840.

Le nouveau souverain de l'empire d'Occident, Louis, que les Latins, les Italiens et les Allemands nommèrent le pieux, les Français, le débonnaire, étoit âgé de trente-six ans à la mort de son père, Depuis seize ans il étoit marié à Ermengarde, fille d'Inghiramne, duc d'Hasbaigne, qui lui avoit déjà donné trois fils, Lothaire, Pépin et Louis. Depuis trente-trois ans il portoit le titre de roi, car il étoit dans son berceau quand son père l'avoit fait transporter, en 781, en Aquitaine, afin de persuader aux peuples du midi de la Gaule qu'ils avoient leur souverain au milieu d'eux. Dès qu'en avançant en âge il avoit pu donner à connoître son caractère, on avoit remarqué en lui de la douceur, de l'amour pour la justice, de la bienfaisance, et surtout de la foiblesse. Il avoit longtemps fait la guerre dans les Pyrénées, aux Saxons et aux Maures, et il s'y étoit conduit honorablement comme soldat. Déjà cependant ceux qui remarquoient son zèle pour la religion, son occupation constante de la discipline ecclésiastique, disoient de lui qu'il étoit plus propre au couvent qu'au trône, et Louis, qui portoit envie à la dévotion de son grand-oncle Carloman, devenu, de souverain, moine du mont Cassin, regardoit ces paroles comme le plus grand éloge qu'on pût faire de lui. Après avoir, pendant quelque temps, mis ses finances en désordre, par sa bienfaisance. il les avoit rétablies avec l'aide de son père, et sa bonne économie l'avoit mis en état de soulager les campagnes du droit ruineux que s'attribuoient les soldats, de se faire maintenir par les paysans. Les peuples avoient la plus haute opinion de sa vertu, et quand, sur la nouvelle de la mort de son père, il se rendit de Toulouse à Aix-laChapelle, il fut partout reçu sur son passage comme un sauveur qui venoit mettre un terme aux longues souffrances de l'empire.

En effet, durant ce règne si brillant de Charlemagne, et sous la protection d'un grand homme, le désordre et l'oppression s'étoient accrus dans toutes les provinces; les hommes libres avoient été ruinés par des guerres continuelles, les grands avoient abusé de leur faveur à la cour, ils avoient dépouillé leurs voisins plus pauvres, de leurs héritages, ils en avoient réduit un grand nombre en servitude, plusieurs même avoient volontairement aliéné une liberté qu'ils ne pouvoient plus défendre, et avoient demandé à être rangés parmi les esclaves des seigneurs qui promettoient de les protéger. Louis se hâta d'envoyer dans tout l'empire de nouveaux messagers impériaux (missi dominici), pour examiner les réclamations de ceux qui avoient été dépouillés ou de leur patrimoine ou de leur liberté, et le nombre des opprimés qui recouvrèrent leurs droits se trouva passer toute croyance. La défiance de Charles avoit ôté aux Saxons et aux Frisons la liberté de transmettre leurs biens en héritage à leurs enfans; Louis supprima cette interdiction odicuse, et les mit sur le pied de tous les autres citoyens. Dans la marche d'Espagne, des émigrés chrétiens de l'Espague maure avoient obtenu de Charles la concession de déserts récemment conquis qu'ils avoient remis en culture; mais bientôt ces terres, dont la fertilité avoit été créée par leurs sueurs, leur avoient été ravies par les courtisans de l'empereur, qui tantôt avoient obtenu de Charles de nouvelles concessions, tantôt s'en étoient mis en possession par la violence. Louis accorda sa protection à ces malheureux émigrés: il leur rendit leurs biens, mais il n'eut pas la force de leur en maintenir longtemps la possession ; l'impudence des seigneurs, la foiblesse des vassaux étoient telles, que, malgré toutes les garanties du monarque, le pauvre étoit toujours dépouillé.

Une autre réforme opérée par Louis fut considérée comme indiquant peu de respect pour la mémoire de son père. Le palais é Charles, à Li-a-Chappelle, attestoit le désordre de ses mœurs. Il y avoit vécu jusque dans sa vieillesse, toujours entouré de ses nombreuses mattresses, qui l'habitoient au milieu de ses sept filles et de ses cinq nièces, toutes belles et toutes également galantes. Avant de vouloir entrer dans ce palais, Louis le fit évacuer par une exécution militaire ; il chass asna miséricorde jusqu'aux femmes qui avoient soigné Charlemague dans sa dernière maladie; il força ses sours et ses nièces à se renfermer dans des couvens; il condamna tous leurs amans, comme coupables de lèse-majesté, ou à l'exil, ou à la prison, quelques-uns même à la mort, et il donna ainsi une publicité scandaleuse aux désordres de sa famille, qui jusqu'alors avoient été peu remarqués.

L'immense étendue de l'empire chargeoit Louis d'un fardeau trop pesant; il se hâta de s'en débarrasser en le partageant avec ses enfans. Il confirma à Bernard, son neveu, le royaume d'Italie: mais en même temps il donna la Bavière à gouverner à l'afné de ses fils, et l'Aquitaine au second; le troisième étoit encore trop jeune pour qu'il pût lui attribuer un partage. L'empire d'Occident, avec trois rois subordonnés sur les trois frontières les plus exposées, sembloit gouverné comme au temps de Charlemagne, et il se passa plusieurs années avant que les étrangers s'aperçussent de l'immense différence entre les hommes des deux générations. Les armées étoient toujours également redoutables; les peuples voisins, jaloux les uns des autres, étoient toujours également empressés à se surveiller réciproquement, à se dénoncer à l'empereur, et à obéir à ses ordres. Aux plaids du royaume que Louis le Débonnaire assembloit très-régulièrement, on voyoit arriver les ambassadeurs des petits princes visigoths qui combattoient dans les Pyrénées, pour sauver quelques parties de l'Espagne du joug des musulmans; ceux du duc de Bénévent, qui, en Italie, payoit tribut à l'empire ; ceux de tous les petits peuples slaves, qui, dans l'Illyrie, la Bohême et la Prusse, recherchoient également la protection des Francs; ceux enfin des princes des Danois, alors divisés par une guerre civile et qui se disputoient le trône. Un observateur peu attentif n'auroit point remarqué que cet empire, si étendu et si redouté, étoit déjà sur le penchant de sa ruine.

Cependant, un des défauts du caractère de Louis, c'étoit l'irrésoution; il croyait la fixer en prenant des engagemens perpétuels; il disposait sans cesse de l'avenir, et bientôt un nouveau motif ou une nouvelle foiblesse lui faisoient changer ce qu'il prétendoit avoir arrété. En 814, il avoit fait un partage de sa monarchie entre ses enfans, en 817 il en fit un second; il assigna une part à chacun de ses trois fils; il reprit à l'un ce qu'il lui avoit donné, pour l'attribuer à l'autre; et comme pendant toute la durée de son règne il fut sans cesse occupé à rectifier et à changer les partages entre ses enfans; comme après les avoir fait confirmer par des sermens d'allégeance que prétoient les peuples et les prêtres, il détruisoit tout ce qu'il avoit paru édifier, il inspira à ses sujets une impatience extrême de toutes ses irrésolutions, un doute sur l'avenir, un mécontentement dont il éprouva bientôt les effets; tandis que dans ses fils l'hnmeur succéda à la reconnoissance, et qu'ils se montrèrent bien plus blessés, lorsqu'il reprenoit ses bienfaits, qu'il n'avoient été touchés en les recevant.

Celui cependant que le partage de 817 offensoit le plus, et à juste titre, étoit Bernard, roi d'Italie ; il avoit montré à son oncle la déférence d'un lieutenant qui gouvernoit pour lui une province. Mais lorsque Louis accorda à son fils afné Lothaire le titre d'empereur. avec une prééminence sur les trois rois, Bernard se plaignit de l'injustice qui lui étoit faite. Fils d'un frère afné de Louis, et l'afné luimême de son cousin Lothaire, c'étoit à lui qu'appartenoit le premier rang entre les princes francs, et qu'auroit du passer l'empire, soit qu'on suivit le droit de représentation adopté aujourd'hui, ou qu'on préférat l'ainé entre les princes, règle d'après laquelle son oncle avoit passé avant lui. Un grand nombre d'évêques et de seigneurs mécontens offrirent à Bernard de le seconder dans ses justes réclamations. Le jenne prince rassembla en effet des troupes; de son côté son oncle appela de la Germanie des soldats; mais Bernard, avant horreur d'une guerre civile, accepta les premières propositions qui lui furent faites, et accourut à Châlons, auprès de son oncle, aux pieds duquel il se jeta, en lui demandant pardon de sa faute.

Ce n'étoit point sans motif que Louis étoit surnommé le Débonnaire; il sembloit n'être susceptible d'acuur ressemilment, d'aucum passion haineuse; il pardonna souvent plus qu'il n'étoit teun de pardonner; cependant il commit alors, et par foiblesse pour sa femme, une des actions les plus odieuses qui souillent l'histoire de France. Bernard, dont les droits étoient égaux aux siens, ne s'étoit reconnu coupable que par un sentiment de déférence filiae; il avoit compus sur les promesse qui lui avoient été faites, et il attendoit un acte d'oubli pour ses précédens préparatifs de guerre. Au lieu d'un pardon, il reçut une condamnation à mort avec ses principaux adhérens; Louis, il est vrai, commua la sentence, et ordonna que les yeux qu'à rendre son supplice plus cruel. La reine Ermengarde eut soin de faire faire l'opération d'une manière si barbare que le malheureux Bernard en mourut trois iours ancès. Ermeagarde, qui avoit voulu faire périr Bernard pour partager son héritage entre ses enfans, mourut elle-même avant d'avoir pu re-cueillir les fruits de sa cruanté, et Louis ne tarda guère à la rempiacer, en épousant, au commencement de l'année 819, la belle et ambieuse Judith, fille du comte Guelfo de Bavière. Dans une assemblée de toutes les plus belles filles de son empire, que les prélats lui avoient conseillé de convoquer, à l'exemple du roi Assuérus, Louis avoit reconnu Judith pour la plus attrayante. L'empire des Francs ne tarda pas à regretter que la fille du comte Guelfo eût été douée d'une beauté si distinguée, car elle lui procura sur son mari l'ascendant le plus absolu.

L'autorité de Louis, il est vrai, n'étoit point sans bornes : aucun des monarques francs n'avoit plus régulièrement consulté les états, qu'il assembloit deux fois par année ; mais les seuls grands seigneurs laïques et ecclésiastiques étoient appelés à ces voyages dispendieux, et bientôt les comtes et les ducs, voyant qu'on ne s'y occupoit guère que d'affaires ecclésiastiques, dans une langue qu'ils n'entendcient pas, cédèrent presque absolument la place aux évêques. Les comices d'Aix-la-Chapelle, en 816, avoient été uniquement occupés de réformer la règle des chanoines et des chanoinesses, selon l'observance de saint Benoît. Dans ceux d'Attigny, au mois d'août 822, Louis voulut prendre la nation entière à témoin de sa pénitence ; il déclara devant cette assemblée qu'il avoit péché contre son neveu Bernard, en permettant qu'il fût traité avec une cruauté aussi excessive; qu'il avoit péché contre Adelhard, Wala, les saints et les évêques, conseillers de Bernard, lorsqu'il les avoit exilés pour avoir eu part à sa conspiration ; qu'il avoit péché contre les fils naturels de son père. en les forçant à entrer dans les ordres religieux. Il demanda pardon de ses péchés à ceux de ces prélats qui étoient présens, et il se soumit aux pénitences canoniques. On trouva d'abord quelque chose de touchant dans ce sentiment profond de remordsqui se manifestoit après quatre ans devant tout un peuple, dans cette humiliation volontaire de celui qu'aucun tribunal ne pouvoit atteindre; mais tandis que le remords d'un homme à grand caractère nous offre le noble triomphe de la conscience sur l'orgueil, la pénitence d'un homme foible est entachée de sa foiblesse : en rappelant sa précédente faute, il semble faire prévoir qu'une seconde peut la suivre de près. L'un s'accuse parce qu'il ne peut plus trouver la paix dans son cœur, l'autre parce qu'il ne peut obtenir d'absolution au confessionnal. Le premier songe aux malheureux qu'il a faits, aux réparations qu'il peut leur offirir encore; le second ne songe qu'à lui-même, ou aux diables dont on le menace. Sa pénitence est un calcul personnel; il voudroit joindre les espérances des saints au profit du crime. Lorsqu'on vit Louis s'humilier à Attigny devant les prêtres, on jugea que ce n'étoit point sa douleur qui étoit profonde, mais son honneur qui lui étoit peu cher, et la nation commença à sentir pour lui le mépris dont il s'étoit reconnu digne.

D'autres causes vinrent bientôt ajouter à ce mépris. Le 13 juin 823. Judith donna, après quatre ans de mariage un fils à l'empereur, qui fut depuis connu sous le nom de Charles le Chauve; mais les mœurs de Judith, sa familiarité avec Bernard, duc de Septimanie, accréditèrent chez les Francs la supposition que cet enfant appartenoit au favori de l'impératrice et non à son mari. Tout au moins le pouvoir absolu qu'exercoit ce Bernard à la cour, la déférence de Louis pour l'ami de sa femme, le crédit qu'il lui attribuoit de préférence à ses propres fils, dont il commençoit à être jaloux, rendoient le gouvernement tout à la fois ridicule et méprisable. Judith, qui songeoit déjà à reprendre aux fils ainés de son mari assez de provinces pour en faire un apanage en faveur du cadet, saisissoit toutes les occasions d'offenser ces princes, et lorsqu'ils en montroient du mécontentement, elle travailloit à aigrir le ressentiment de son mari. A l'occasion d'une campagne malheureuse de Pépin, au delà des Pyrénées, elle fit condamner à mort deux comtes qui avoient été les conseillers de ce roi d'Aquitaine, chef de l'expédition, entachant ainsi indirectement l'honneur des fils de son mari. Quoique la sentence ne fût pas exécutée, elle avoit suffi pour mettre deux factions en opposition dans tout l'empire. Le peuple accusoit également l'empereur des injustices qui procédoient de sa faute et de celles qu'il s'efforçoit de réparer. Une fois que le gouvernement n'inspire plus de confiance, les punitions qu'il inflige aux grands pour avoir vexé le peuple sont considérées par le peuple même comme de nouveaux abus de pouvoir.

Il y a loin encore de ces brouilleries entre les princes, de ces intrigues de cour à une guerre civile. Le mécontentement de Lothaire ou de l'épin, à l'égard de leur père ou de leur belle-mère, n'étoit pas une raison pour que les petils propriétaires qui composient seuls les armées des Francs, se prénarasent au combat à leurs frais, et attaquassent leurs compatriotes. Mais le désordre étoit universel dans l'empire; la foiblesse de Louis avoit donné à plusieurs des ennemis des Francs, aux musulmans, aux Bulgares, aux Normands, occasion de ravager leurs frontières. A l'intérieur, l'oppression des grands envers le peuple alloit croissant chaque jour ; un effroyable commerce d'esclaves se faisoit en cachette dans tout l'empire. Les musulmans ont toujours accordé une grande influence aux esclaves élevés dans leur maison; ils en font les gardiens de leurs intérêts, leurs soldats, souvent leurs ministres ; c'étoit aussi pour eux l'objet d'une charité religieuse que d'acheter les enfans des infidèles pour les convertir. Ils étoient donc toujours prêts à paver à un prix assez élevé tous les enfans des chrétiens qu'on leur conduisoit en Espagne et en Afrique. Ils recevoient, surtout du voisinage de Verdun, ceux qu'ils destinoient à la garde la plus intime de leur harem. Les juifs se chargeoient de ce commerce, et les seigneurs français, ecclésiastiques comme séculiers, toutes les fois qu'ils étoient pressés d'argent, vendoient les enfans de leurs paysans pour les porter aux musulmans. Une loi de l'an 829, qui interdisoit d'administrer le baptême aux esclaves des juifs sans le consentement de leurs maltres, et les violentes discussions qu'elle excita dans la diète, révèlent l'importance de ce commerce infâme, et le degré de misère auquel toute la classe inférieure de la population dans les Gaules étoit réduite.

Les relations extérieures de l'empire d'Occident sembloient encore dignes du successeur de Charlemagne. Au nord, l'empire s'étendoit jusqu'à l'Eyder, qui sert de même aujourd'hui de frontière entre l'empire germanique et le Danemarck. Au delà de cette rivière, et dans la Scandinavie, les Danois ou Normands, qui avoient accueilli dans leur pays un grand nombre de Saxons fugitifs, et qui avoient emprunté d'eux leur haine contre le christianisme et l'empire des Francs, commençoient à chercher l'occasion de se venger en signalant leur audace et en se chargeant de butin. La bravoure leur paroissoit la première des vertus; la gloire de quelque expédition hasardeuse sembloit à chaque famille un héritage bien plus précieux que des richesses périssables. Tous les jeunes gens vouloient marquer leur entrée dans le monde par quelques campagnes audacieuses; non moins accoutumés à braver les tempêtes que les dangers des combats, c'étoit sur des barques légères et découvertes qu'ils se hasardoient en pleine mer, qu'ils insultoient toutes les côtes de la Germanie, de la France et de la Grande-Bretagné, et qu'ils étendoient des brigandages auxquels ils attachoieut leur gloire, jusqu'aux pay qui se croyoient le plus
à l'abri de leurs attaques. Mais ces expéditions n'étoient point encore
autorisées par le gouvernement national, c'étoient les exploits d'aventuriers que les rois de Danemarck ne pouvoient pas reteinir. A cette
époque même, la couronne étoit disputée entre des cousins, par une
guerre civile : les divers prétendans au trône recouroient à Louis le
Débonulaire, et auroient voulu le prendre pour arbitre. L'un d'eux,
Hériott, se rendit, en 686, à Mayence, où l'empereur lui avoit donné
endez-vous; il conduisoit avec lui sa femme et un cortége de Danois
assez nombreux. Tous se déclarèrent prêts à embrasser le christianisme; Louis présente en effet Hériott au baptème dans l'église de
Saint-Alban, et l'impératrice Judith présenta la reise.

Dans l'enceinte même des Gaules, l'autorité impériale n'étoit qu'imparfaitement reconnue par les Bretons et par les Gascons. Ces peuples, séparés par leur langue des Francs et des Gaulois, se soumettojent bjen à l'empire quand un gouvernement vigoureux leur en faisoit sentir la nécessité : mais ils méprisoient toujours et l'agriculture et les arts utiles : ils regardoient toujours quiconque ne parloit pas leur langue comme un ennemi, et tout le bien des ennemis comme de bonne prise : enfin ils épioient les premières marques de foiblesse de leurs voisins, pour recommencer leur brigandage. Mervan et Viomark, qui prirent tous deux le titre de rois des Bretons, attirèrent sur eux-mêmes plus d'une fois les armes de Louis, qui confioit à ses lieutenans les guerres plus éloignées, mais qui soutint en personne celles de l'intérieur de la Gaule. Lupus Centuli, duc des Gascons, pe montra pas moins d'obstination ; ses agiles chasseurs des Pyrénées sortoient du Béarn et de la vallée de Soule ; ils répandoient l'effroi dans toute l'Aquitaine : mais ils se déroboient à la poursuite, même de la cavalerie, et quand on crovoit les atteindre, ils étoient déià bien loin.

Au delà des Pyrénées, Alfonse II, surnommé le Chaste, roi d'Oviédo (791-842), soutenoit un combat inégal contre Abdérame, le victorieur roi de Cordoue(822-852). Le premier, auprès duquel se distingua par ses exploits le héros demi-fabuleux Bernard de Carpio, demanda quelquefois des secours à Louis, et lui fit quelquefois hommage des victoires qu'il remportoit dans la Galice et les Asturies. Le second remarquoit à peine cette résistance, dans les montagnes, d'un

petit peuple demi-barbare ; il avoit soumis tout le reste de l'Espagne à son gouvernement; il avoit supprimé plusieurs révoltes dans sa propre famille ; il avoit remporté quelques brillantes victoires sur les généraux de Louis, et sur son fils Pépin, roi d'Aquitaine; il avoit chassé les Francs des bords de l'Ebre, et reconquis sur eux le comté de Barcelone; mais il s'étoit plus occupé encore de faire fleurir dans ses États l'agriculture, le commerce, les arts et les lettres. L'Espagne maure voyoit augmenter rapidement sa population; ses écoles acquéroient de la célébrité, ses savans se multiplicient, et ses villes apprécioient les bienfaits nouveaux de la civilisation et de l'élégance des mœurs. Abdérame II étoit lui-même philosophe, poëte et musicien. et il encourageoit par son exemple et son suffrage des études qu'il partageoit toutes. Elles ne le faisoient cependant pas renoncer aux plaisirs du monde, pas plus qu'à ceux de l'amour. Tandis qu'Alfonse II. qui, de concert avec sa femme, avoit fait un vœu monastique de chasteté, ne laissa point d'enfans, le philosophe Abdérame laissa à sa mort quarante-cinq fils et quarante et une filles.

L'Italie fut gouvernée presque exclusivement par Lothaire, fils aîné de l'empereur. Louis, qui montroit aux papes la plus extrême déférence, auroit peut-être contribué à élever leur autorité en opposition à celle de son fils, si la vie des cinq pontifes qui se succédèrent sur la chaire de saint Pierre pendant son règne avoit été plus longue. Leur rapide succession ne permit point à l'Église de profiter de la foiblesse de l'empereur pour usurper de nouvelles prérogatives. Mais tous les autres pouvoirs subordonnés au trône acquéroient plus d'indépendance. Lothaire, menacé par son père et sa belle-mère, se crovoit obligé de ménager tous ses vassaux. Les ducs qui relevoient de lui, plus riches, et commandant à plus de soldats que ceux de France, commencoient à se regarder comme des princes indépendans. Le duc de Bénévent, le plus puissant de tous, qui même sous Charlemagne avoit été seulement tributaire et non sujet, recommencoit à faire la guerre pour son propre compte, ce que ne faisoit encore aucun autre des grands seigneurs dans tout l'empire des Francs. Vers la fin du règne de Louis, en 839, ce duché fut, il est vrai, partagé entre trois seigneurs indépendans, les princes de Salerne, de Bénévent et de Capoue; mais la population et la richesse de ces magnifiques contrées s'étoient assez accrues pour que ce grand fief. même divisé, fût encore parmi les plus puissans. A la même époque, les républiques de Naples, de Gaëte et d'Amalfi, villes grecques qui profitoient de l'oubli des empereurs d'Orient pour recouvrer et affermir leur liberté, avoient vu s'accroître rapidement leur population ; leurs milices s'étoient aguerries, et un immense commerce entre les Arabes, les Grecs et les Latins répandoit chez elle l'affluence. Dans leur voisinage, il est vrai, une puissance nouvelle leur inspiroit de l'inquiétude: les Sarrasins y avoient établi quelques colonies militaires, aux bouches du Garigliano, à Cumes et à la Licosa. De son côté, le peuple vénitien, qui avoit déjà subsisté plusieurs siècles sous la protection de l'empire grec, commençoit à rejeter tout à fait ces chaînes étrangères. Dès l'an 697 il avoit modifié sa constitution, en donnant un chef unique qui prit le nom de doge, aux tribuns des différentes îles confédérées, dont se composait le gouvernement. Pépin, fils de Charlemagne, n'avoit pas voulu reconnoître l'indépendance des Vénitiens; mais leur vigoureuse résistance à ses attaques, en l'an 809, avoit établi leur droit à ne point obéir aux ordres de l'empire d'Occident. Cet événement avoit été suivi de près par la fondation de la ville de Venise, dans l'île de Rialto, ville qui dès lors étoit devenue la capitale de la république.

Sur toute la frontière orientale de l'empire des Francs, de petits peuples slaves se reconosissoient pour tributaires de Louis le Débonaire; quelquefois leurs ducs assistoient en personne aux diètes de l'empereur; quelquefois ils y envoyoient des ambassadeurs; souvent aussi ou leur inconstance, ou l'insolence des commandans des frontières excitoit entre eux et l'empire de petites guerres. Des ducs de Pannonie, de Dalmatie, de Liburnie, des Abodrites, des Sorabes, des Wilzis, des Bohémiens, des Moraves, son nommés tantôt parmi les feudataires de l'empire, tantôt parmi ses ennemis, sans qu'il soit possible de démeller les intérêts ou les alliances de ces petits peuples barbares, qui changeoient souvent et de demeure et de nour

Sur la même frontière, les Huns et les Avares, dans la Hongrie et la Transylvanie, après avoir quelqué temps résisté aux armes de Charlemagne, s'étoient affoiblis par des discordes civiles. Plusieurs avoient embrassé le christianisme, plusieurs avoient abandonné papys, et lis avoient cessé d'être redoutables. Mais, plus au levant, les Bulgares s'étoient élevés sur leurs ruines. Cette nation païenne, habituellement en guerre avec les Grecs, inspiroit par sa férocité un effori universel. Ils ne tourrebent pas leurs armes contre le peuple franc; mais plusieurs petits peuples slaves passèrent tour à tour de Talliance des Francs à celle des Bulgares, et ils payoient un tribut aux uns ou aux autres pour s'assurer une protection contre celui de ces deux voisins qu'ils avoient le plus lieu de redouter. En 824, on vit arrivre à Lix-la-Chapelle les députés d'Omortag, roi des Bulgares, qui venoient demander un réglement de frontières entre eux et les Francs. La mort d'Omortag, à cette époque même, Interrompit la nésociation commencée.

La paix subsistoit toujours entre l'empire d'Orient et celui d'Occident, et les deux empereurs échangeoient toujours des ambassades.
Cependant l'affoiblissement simultané de ces deux grandes puissances
les éloignoit l'une de l'autre, et après avoir confiné, au temps de
Charlemagne, par une longue frontière, elles se trouvoient déjà séparées par plusieurs États indépendans ou ennemis. L'île de Crète
avoit été conquise vers l'an 823, par une flotte de musulmans Ommides, partie des rivages de l'Andalousie. Celle de Sicile fut envahie
en 827, par des musulmans d'Afrique, qu'avoit appelés un jeune
frec, amoureux d'une religieuse. La Dalmatie et la Servie se déclarèrent indépendantes, vers l'an 826: ces provinces secouèrent le
joug de Byaance; mais, dans le même temps, les Croates, leurs voisins, cessèrent d'obéir aux ordres venus d'Ait-la-Chapelle.

La violençe des haines religieuses entre les adorateurs des images et les iconoclastes avoit précipité les révolutions de l'empire grec. L'ambitieuse Irène, qui avoit rétabil le culte des images, et qui avoit trouvé dans les moines un si puissant appui, fut victime d'une conspiration de la faction containe. Peu de temps après les négociations entamées entre elle et Charlemagne, pour réunir les deux empires par un mariage entre les deux seuverains, elle fut surprise et arrêtée, le 31 octobre 802, par les ordres de Nicéphore, son grand trésorier, qui fut couronné empereur à sa place, et qui, la reléguant ensuite à Lesbos, l'y laissa exposée à une si grande pauvreté que l'impératrice Arène dut gegner so vie en fiiant arec la quenouille.

L'histoire grecque, à cette époque, ne nous a été conservée que par des historiens passionnément engagés à soutenir contre les iconoclastes le culte des images; aussi comme Nicéphore abolit de nouveau ce culte, son règne (802-811), et celui de son fils Stauracius, sont représentés comme honteux, tandis que Michel Bhangabe, qui sucoéda au second (811-813), est peint comme un excellent prince et un prince vraiment orthodose. Nicéphore, il est vrai, fut malheureux dans la guerre qu'il entreprit contre les Bulgares, mais comme il fut tué dans la grande bataille qu'il leur livra, et que son fils y fut blessé mortellement, on doit leur savoir gré tout au moins d'y avoir payé de leur personne, tandis que leur successeur au contraire donne plas d'une preuve de foiblesse et d'incapacité. Il fut reuversé par une nouvelle révolution qui rendit le pouvoir aux iconoclastes, et qui cleva à l'empire Léon V, l'Arménien. Michel Rhangabe impirots au nouvel empereur si peu de défance qu'il lui permit de se retirer dans un couvent, où ce monarque déposé vécut encore trente-deux ans.

Les empereurs grecs, contemporains de Louis le Débonnaire, Léon V, l'Arménien (813-820), Michel le Bègue (820-829), et son fils Théophilus (829-842), persistèrent dans leur horreur pour le culte des images, et sont tous, en conséquence, représentés par l'Église comme des tyrans. Le couronnement de Michel le Bègue et la mort de Théophilus sont, l'un et l'autre, faits pour frapper l'imagination. Le premier, après avoir été l'ami de Léon l'Arménien, avoit, à plusieurs reprises, conjuré contre lui ; il avoit été condamné à être brûlé vif, et il étoit retenu enchaîné dans un cachot du palais. La veille du jour fixé pour son exécution, ses amis habillés en prêtres et en pénitens, et portant des épées sous leurs longues robes, s'introduisirent dans la chapelle où l'empereur Léon chantoit matines, le jour même de Noël, et l'attaquèrent au moment où Léon entonnoit le premier psaume. Léon, qui avoit été soldat, et qui s'étoit élevé avec gloire de grade en grade dans la carrière militaire, saisit une croix pesante sur l'autel, et, sans autres armes, il essava de repousser les assaillans, en même temps qu'il implorait leur merci. « C'est l'heure de la ven-» geance et non de la merci », lui répondit-on, et il tomba sous les épées des conjurés. Le prisonnier Michel fut en même temps arraché de son cachot, et porté sur le trône : il y recut l'hommage des grands de l'empire, du clergé et du peuple, avant qu'on eût trouvé un serrurier pour lui ôter les fers, qu'il portoit toujours aux pieds.

Son fils Théophilus, que les Grees surnommèrent l'Infortuné, parce qu'avec une valeur brillante et une grande activité, il fut presque toujours malheureux dans toutes les guerres qu'il conduisit en personne, semble avoir réuni les qualités et les défapts des despotes orientaux. On célèbre leur justice, leur vigilance, leur bravoure, en

oubliant que la vigueur, la promptitude et le caprice arbitraire de leurs ingemens, détruisent, dans le peuple lui-même, toute notion de loi et de justice; que leur vigilance tourmente leurs sujets par l'espionnage, et les fait vivre dans une défiance continuelle : que leur bravoure n'étant point éclairée par une étude régulière de l'art de la guerre, ne sert qu'à exposer leurs soldats. Mais les Grecs n'occupaient. déià plus dans l'Orient que le second rang, les opinions des musulmans, leurs voisins, influoient sur leurs mœurs, et la gloire des califes éblouissoit leurs souverains. Théophilus, le rival de Motassem, fils d'Haroun-al-Raschid, sembloit s'être formé sur le modèle de ce commandeur des crovans. La mort de Théophilus est plus empreinte encore du caractère des Orientaux. Il avoit donné sa sœur en marlage à un vaillant capitaine de l'antique race des rois perses. Théophobus, qui, avec un grand nombre de ses compatriotes, avoit renoncé à une patrie soumise au joug des musulmans : il avoit embrassé le christianisme et il servoit dans les armées de l'empire. Théophobus avoit donné à son beau-frère d'éclatantes preuves de sa fidélité, à une époque où une faction nombreuse l'appeloit lui-même au trône : et l'empereur, à la fleur de la jeunesse, se trouvant atteint d'une maladie mortelle qui alloit le forcer à abandonner sans défense sa veuve et son fils en bas âge, auroit dû se réjouir de les laisser aux mains d'un aussi fidèle gardien. Ce n'est pas ainsi toutefois qu'un Turc en jugeroit même aujourd'hui, ce n'est pas ainsi non plus qu'en auguroit Théophilus, car le despotisme rend les hommes semblables dans toutes les races et tontes les religions. Il songea avec une sombre jalousie que son beau-frère alloit lui survivre; déjà sur son lit de mort. il donna des ordres pour qu'on lui apportat la tête de Théophobus. Il la saisit de ses mains mourantes : « Je te reconnois . mon frère . » dit-il, et pourtant déjà tu n'es plus Théophobus ; bientôt, tron tôt. aussi je ne serai plus Théophilus », et il retomba sur son lit où ll expira.

Pendant les seize premières années du règne de Louis le Débonnaire, de fréquentes ambassades entre les deux empires rappelèrent l'ancienne unité du monde romain, et la question du culte des lmages fut débatue de nouveau dans l'Occident, sur l'invitation de l'empereur d'Orient. Mais à dater de l'an 830, toute l'attention des Francs fut concentréesur eux-mêmes, leurs rapports avec les peuples étrangers se rompirent, et l'histoire cesse de nous représenter autre chose que

les dissensions privées, et que les querelles de famille des Carlovingiens. Aux états tenus à Aix-la-Chapelle, au printemps de l'an 830, Louis avoit convoqué l'armée des Francs, pour porter la guerre en Bretagne. Cette guerre où les soldats n'espéroient gagner aucun butin, et où ils savoient qu'ils éprouveroient tous les inconvéniens des mauvaises routes, fatales à leurs chevaux, du mauvais air et de la misère, étoit envisagée par les hommes libres qui devoient former l'armée avec une extrême répugnance. Les fils de Louis profitèrent de ce mécontentement, de l'ignorance des hommes libres, qui souffroient sans savoir le plus souvent quelle étoit la cause de leurs maux, et de l'absence de toute opinion publique, de toute communication entre les provinces, qui pût servir à les éclairer, pour entraîner à la révolte les armées avec lesquelles ils marchoient vers le rendez-vous général, Pépin, roi d'Aquitaine, et Louis, roi de Bavière, réunirent leurs troupes à Verberie, et leur père se voyant abandonné par la plupart de ses soldats, prit le parti d'amener lui-même à Compiègne, à trois lieues de distance, ceux qui lui étoient restés, et d'entrer en négociation avec ses fils. Bientôt on exigea de lui qu'il éloignât Bernard, duc de Septimanie, qu'on représenta comme l'amant de sa femme; on conduisit au camp l'impératrice Judith, et l'on obtint d'elle des aveux qui confirmoient les soupçons publics, et la promesse qu'elle prendroit le voile au couvent de Sainte-Radegonde de Poitiers. L'effroi ou le repentir engagèrent même Judith à solliciter l'empereur de renoncer de son côté à la couronne, et d'entrer aussi dans un couvent; mais il refusa de faire des vœux, et demanda du temps pour délibérer. Le vieux monarque cependant se trouvoit prisonnier de ses trois fils, car Lothaire étoit arrivé d'Italie ; il avoit approuvé tout ce qu'avoient fait les deux autres, et il étoit reconnu comme chef par tout le parti mécontent. Les prélais de ce parti désiroient que le vieil empereur fût expressément déposé par un concile national ; sea fils sans être moins résolus à le priver de tout pouvoir, ne crurent point cette sévérité nécessaire. Le foible Louis avoit toujours été conduit par ceux qui l'approchoient; désormais tous leurs rivaux étoient éloignés, il étoit seul entre leurs mains : ils crurent qu'il se soumettroit à toutes leurs volontés, et que son nom, et le respect qu'il inspiroit encore, leur profiteroient sans les gener.

Mais la jalousie du pouvoir réveilla l'activité d'esprit du vieux empereur; il vouloit bien s'abandonner à un favori, mais ce n'étoit qu'autant qu'il l'auroit chois lui-même, et il développa, pour ressiair, la puissance, une adresse et une persistance qu'on n'avoit point encore remarquées en lui. La maison de Charlemagne s'étoit élevée par les armes des peuples germaniques; Charles avoit véeu presque uniquement parmi eux, il n'avoit appelé qu'eux à ses armés est aux fonctions plus éminentes de l'État et de l'Église. Les habitans des Gaules se sentoient opprimés : lis n'avoient point osé, sous le règne de Charlemagne, faire de tentatives pour s'affranchir; lis prirent plus de courage sous celui de Louis, dont lis avoient moins à se plaindre; et pour secoure le joug des peuples germaniques, ils unifent leur cause à celle des princes mécontens, et ils secondèrent toutes les attaques faites contre l'autorité impériale.

L'empire d'Occident se trouva donc divisé entre deux peuples que leur langue ne permettoit point de confondre, et que leur origine et leurs mœurs rendoient ennemis. D'une part, on voyoit tous ces habitans de l'un et l'autre bord du Rhin, que jusqu'alors on avoit désignés presque exclusivement par le nom des Francs, mais auxquels on recommençoit, à cette époque, à rendre le nom plus générique de Germains; d'autre part, on voyoit tous ceux qui faisoient usage de la langue romane, ou de tous les patois qui commençoient à se former du latin corrompu : les Gaulois, les Aquitains, les Italiens. Les Gaulois, cependant, ne voulurent pas renoncer à la gloire qui, depuis trois siècles, s'étoit attachée aux conquérans de leur pays, et ils prirent pour eux-mêmes le nom de Francs, comme on appeloit leur pays la France : mais c'est à dater de cette époque que ce nom désignant une langue nouvelle, celle que nous parlons aujourd'hui, par opposition à la langue teutonique des anciens Francs, nous croyons devoir aussi donner aux Gaulois, qui la parloient, le nom nouveau de Français.

L'aversion des Français, et l'attachement des Germains pour le fis de Charles, doivent sevir à expliquer les longues guerres civiles qui troublèrent la fin du règne de Louis le Débonnaire et tout celui de ses fils. Louis, ayant réussi à obtenir que la prochaine assemblée des états fût convoquée à Nimègue, s'y trouva entouré de beaucoup plus d'Allemands que de Français. Lothaire, effrayé de l'abandon où le laissoient ses partisans, se rendit au pavillon de son père, et tandis que ses amis, alarmés de la longueur de la conférence, craignoient qu'on ne lui ett fait quelque violence, et se préparoient, au péril de

leur vie, à l'en retirer de vive force, Lothaire se réconcilioit à la manière des princes, et sacrifioit tous ceux qui s'étoient exposés pour lui; il les accusoit de toutes ses rébellions, et il dennoit son consentement à ce que tous ses amis fussent condamnés à mort. Le débonnaire Louis s'abitint cependant de faire exécuter une seule des sentences qui furent prononcées contre eux; il s'empressa seulement de rappeler sa femme du couvent, et de se faire autoriser par l'Église pour la reppendre.

Le vieil empereur avoit pu, par ses malheurs, exciter l'enthousiasme du peuple, et surtout de ses compatriotes, qui parloient comme lui la langue germanique; son humilité pouvoit être célébrée par les moines, sa clémence avoit de plus justes droits à l'approbation universelle; mais il ne recommençoit pas plutôt à gouverner que son incapacité multiplioit les désordres, et que ses vertus mêmes devenoient pour les peuples une cause de souffrance ; aussi, à peine y avoit-il une année que le pouvoir lui avoit été rendu, et déjà le mécontentement éclatoit de toutes parts. Toujours dominé, toujours entraîné par la personne la plus rapprochée de lui, et surtout par l'impératrice Judith, c'étoit d'après les motifs les plus futiles qu'il prenoit les déterminations les plus importantes; il altéroit l'ordre de succession à la couronne plutôt que de supporter un moment l'humeur de sa femme ; il destituoit les gouverneurs militaires des plus grandes provinces pour prix d'une caresse, et il changeoit les limites des royaumes en retour pour une complaisance. L'instabilité de tous les partages, le mépris pour tous les arrangemens convenus, la violation de tous les sermens qui devoient leur servir de garantie, nourrissoient l'agitation du peuple. Les fils de Louis, qui se voyoient sacrifier à leur plus jeune frère, essayèrent à plusieurs reprises de résister ouvertement ou par des intrigues; enfin, ils se rassemblèrent en armes, en Alsace, au mois de juin 833, se proposant de contraindre leur père à maintenir ses propres ordonnances et ses propres partages. Louis, de son côté, s'avança jusqu'à Worms pour leur résister : il y étoit entouré de nombreux prélats, de nobles, de soldats, qui lui inspiroient une pleine confiance, mais qui, probablement réunis sous ses étendards par obéissance, s'affligeoient de devoir tourner leurs armes contre leurs compatriotes, pour satisfaire l'ambition d'une femme ou le radotage d'un roi qui ne savoit plus connoître sa propre volonté. Dans la nuit du 24 juin 833, on vit passer successivement tous leurs basaillons au camp des jeunes princes; tous les grands seigneurs, tous les prélats, et bientôt après tous les courtisans, abandonnèrent l'un après l'autre le vieux monarque, dont l'incapacité derenoît tous les jours plus évidente. Le lieu où l'empereur éprouva cette défection universeule, connu superavant sous le nom Rohfeld, le champ Ronge, reçut dès lors celui de Lugenfeld, le champ du Mensonge. Louis, toujours empressé de se soumettre, après avoir renvoyé le petit nombre de serviteurs fidèles qui lui étoient demeurés attachés, se rendit lui-même avec sa femme et son plus jeune fils au camp de ses fils alnés, et se résigna à la capitité.

La défection universelle du champ du Mensonge pouvoit être considérée comme un jugement solennel, prononcé par la nation, sur le radotage prématuré de Louis le Débonnaire; mais les peuples n'ont point de longs ressentimens, et les Français moins qu'aucun autre. A peine la cour qui excitoit le désordre universel étoit-elle dissonte. que le peuple, bien plus conduit par l'imagination et le sentiment que par la raison, ne sentit plus que de la pitié pour l'humiliation du vieux monarque : tandis que les fils de Louis n'étoient pas plutôt victorieux que toute popularité leur échappoit. Ces fils crurent qu'ils rendroient Louis incapable de remonter jamais sur le trône par une dégradation solennelle, en lui enlevant la ceinture de chevalier. Les évêques de leur parti dressèrent une confession générale en huit articles, dans laquelle Louis s'accusoit de crimes nombreux et se déclaroit indigne du trône. Le monarque n'hésita point à la réciter, dans l'église de Soissons, le 11 novembre 833; il demanda ensuite qu'on lui imposat une pénitence publique, enfin d'être en exemple au peuple comme il lui avoit été en scandale. Il détacha sa ceinture militaire, et la placa lui-même sur l'autel; puis, se dépouillant de l'habit du siècle, il recut des mains des évêques l'habit de pénitent.

Les évêques croyoient qu'après cette cérémonie dégradante, Louis deviendroit pour tous un objet de mépris ; mais le vieil empereur s'y étoit prêté par un sentiment d'humilité monacale, et ce sentiment étoit alors compris par le peuple. Loin d'avoir perdu ses partisans par tant de soumission, il n'en inspiroit que plus de pitié. Les deux plus jeunes fils de Louis se séparèrent de leur frère aîné, et se plaignirent de la rigueur avec laquelle leur père étoit traité; et Lothaire, que tous ses partisans abandonnoient successivement, fut bientôt réduit à se soumettre aux conditions que lui impossit l'opinion publique.

Il est digne de remarque que ces révolutions si rapides, qui avoient à plusieurs reprises ôté puis rendu le pouvoir souverain au vieil empereur ou à ses fils, s'étoient jusqu'alors accomplies sans effusion de sang. Les princes étoient, il est vrai, suivis de leurs armées : mais celles-ci avoient paru donner la loi bien plus par leurs opinions que par leurs armes. Les chefs et les soldats jugeoient de la conduite et des sentimens de leurs rois : aussi négocioient-ils sans cesse et passoient-ils sans scrupule d'un camp à l'autre. Lorsqu'une décision étoit prise, la nation paroissoit la prononcer avec une apparente una nimité. et les rois se sentoient forcés de s'y soumettre. Au commeucement de l'année 834. Lothaire étoit seul reconnu pour empereur par toutes les armées et toutes les provinces; il étoit maître de la personne de ses adversaires Louis, Judith et Charles; en moins de deux mois il abandonna tous ces avantages, sans tirer sculement l'épée pour les défendre. Dans les premiers jours de mars, il laissa son père en liberté au couvent de Saint-Denis; il ne prit aucune mesure pour garder en son pouvoir l'impératrice et son fils, et il s'enfuit de Paris pour se retirer à Vienne. sur le Rhône, où il vouloit rassembler ses partisans.

A dater de cette époque, il est vrai, et pendant les six dernières années du règne de Louis le Débonnaire, les querelles de sa famille furent plus souvent ensanglantées; elles ne sont cependant marquées par aucune grande bataille, par aucun exploit qui réveille notre attention. Aucunes guerres civiles ne présentent un spectacle plus dégradant, plus honteux pour l'espèce humaine, que celles de la famille carlovingienne; on n'y voit développer ni grandes vertus, ni grands talens, ni grandes passions; on n'y voit pas même commettre de grands crimes; mais une langueur mortelle semble occuper en même termos toutes les parties de l'État. La mort de Pépin, roi d'Aquitaine, à Poitiers, le 13 décembre 838, changea la politique de Louis, ou plutôt de l'ambitieuse Judith, qui dirigeoit seule ses conseils. Pépin, le second des fils de l'empereur, laissoit deux fils et deux filles. D'après les partages sanctionnés par le monarque et par la nation, la couronne d'Aquitaine devoit appartenir à l'afné; mais Louis se détermina aussitôt à dépouiller son petit-fils en faveur du fils de Judith, et il consacra les restes d'une vie prête à s'éteindre à cette guerre dénaturée ; tandis que les Aquitains embrassèrent généreusement la défense contre lui des fils du roi, qu'ils tenoient de lui. D'autre part, quoique Lothaire, fils afné de l'empereur, fût celui des trois qui lui avoit donné les plus graves sujets de mécontentement, Judith, jugeant que ce seroit celui dont la protection seroit le plus utile à Charles le Chauve, chercha à tout prix à se réconcilier avec lui ; et, en effet, elle convint avec lui de laisser la seule Bavière au troisième des fils, qui s'appeloit Louis comme son père, et de partager tout le reste de l'empire entre Lothaire et Charles. C'est à ce prix que fut proclamé dans la diète de Worms, le 30 mai 839, un traité de réconciliation entre les deux empereurs. Pendant ce temps, la foiblesse croissante et l'anarchie universelle de l'empire des Francs les livroient aux attaques de tousleurs voisins; ceux de la frontière slave, qui ne confinoient plus qu'avec Louis de Bavière, étoient déià oubliés par le reste des Français, Aucun événement n'est conservé à notre souvenir de ce qui se passoit sur toute cette longue frontière orientale, que Louis le Débonnaire avoit défendue au commencement de son règne; mais c'étoit par mer que les barbares pénétroient désormais en France, d'où personne ne songeoit à les repousser. Chaque année, les Normands étendoient plus loin leurs ravages sur toutes les côtes de l'Océan ; celles de la Méditerranée commençoient aussi à être exposées aux brigandages des Sarrasins, et ceux-ci, en 838, surprirent et pillèrent Marseille, la plus opulente des villes du midi, tandis que d'autres Sarrasins s'établissoient dans l'Italie méridionale.

Enfin Louis le Débonnaire, dont l'âme et le corps avoient également vieilli longtemps avant l'âge fixé pour notre déclin, fut atteint. vers le commencement de juin de l'an 840, d'une hydropisie de poitrine; il se sit porter au palais d'Ingelheim, bâti dans une fle du Rhin au-dessus de Mayence, et là il montra encore cette piété monacale. quelquefois touchante, mais toujours foible, qui lui avoit concilié l'amour des peuples, malgré l'ignominie de son règne. Son frère naturel Drogon, évêque de Metz, l'assista dans ses derniers momens, et l'engagea à étendre son pardon sur tout le monde, même sur Louis de Bavière, son troisième fils, qui étoit alors en armes contre lui, et qui, disoit-il, envoyoit ses cheveux blancs avec douleur dans le sépulcre. Sur le point d'expirer, on l'entendit par deux fois s'écrier en langue germanique : Aus, aus! Dehors, dehors! comme s'il avoit voulu encourager son âme à s'élancer de son enveloppe terrestre. Les assistans crurent cependant qu'il avoit vu paroître le diable à la fenêtre, et que c'étoit lui qu'il renvoyoit ainsi. « Car de sa compagnie, dit la Chro-» nique de Saint-Denis, il n'eut oncques que faire, ni mort ni vif;

....

- » après se retourna sa face à dextre partie, et puis leva les yeux vers
- » le ciel. En telle manière (le 20 juin 840) trespassa de cette mortelle
- » vie à la joie du paradis. »

## CHAPITRE XIX.

Les fils de Louis le Débonnaire. - 840-869.

Autant que nous avons pu percer l'obscurité des temps, nous avons vu, dans les siècles que nous venons de parcourir, toutes les nations de l'Occident soumises à des révolutions communes, et entraînées dans une même carrière; nous les avons vues réunies, d'abord sous les Romains, puis sous les Francs, en une monarchie universelle, Il nous suffisoit, pour faire comprendre la marche générale des peuples européens, de fixer nos regards sur un seul empire, et de suivre les rapports, soit de ses parties avec le tout, soit de cet État dominant avec ses ennemis. La scène change au milieu du 1xº siècle : le partage de l'Occident entre les fils de Louis le Débonnaire donna naissance alors aux États indépendans, aux nations étrangères de langages, de lois, de mœurs, d'opinions, que nous voyons se maintenir aujourd'hui en Europe. L'époque où nous entrons, calamiteuse sous plus d'un rapport, honteuse et dégradante pour les citoyens et les rois, a cependant produit, après une longue anarchie, un des résultats les plus désirables; c'est la naissance des peuples. Nous allons y assister, et c'est le dernier acte du grand drame que nous nous sommes proposé d'exposer aux regards de nos lecteurs. Mais cet acte ne s'est pas accompli dans un petit nombre d'années; il a fallu de longs efforts, de longs combats, pour changer toutes les opinions des hommes, pour détourner leurs affections, pour les détacher du corps dont ils avoient toujours fait partie, et leur persuader qu'ils étoient un tout par eux-mêmes. Longtemps après que le pouvoir de Charlemagne et de ses descendans eut cessé, les Occidentaux révoient encore l'empire; longtemps après que des souverains indépendans, une différence de langue, une opposition d'intérêts, eurent détaché les Français, les Allemands, les Italiens, les uns des autres, et bried en ouveau en un grand nombre de parties leurs nouvelles monarchies, les trois nations continuèrent à se considérer comme compatriotes, et tous leurs souverains continuèrent à prendre le titre de princes francs, à se croire des candidats pour toutes les couronnes de l'Occident indifféremment. La révolution qui séparoit les membres de l'empire commença en 840, à la mort de Louis le Débonnaire; elle étoit à peine accomplie en 987, lorsque Charles de Lorraine, frère de Louis V, le dernier des descendans des Carlovingiens, fut écarté du trône, dans le dernier des royaums demeurés à sa famille.

Parmi les causes qui précipitèrent la chute de ce grand corps, il faut sans doute mettre au premier rang la profonde incapacité de ses chefs. La dégénération de la race carlovingienne est un des plus grands exemples de ce rapide abâtardissement qui menace les races royales, et qui semble une conséquence presque inévitable des séductions dont le pouvoir absolu les entoure. Lorsque ces races sont parvenues au pouvoir dans un siècle demi-barbare : lorsque les pères ne cherchent pas à corriger dans leurs enfans, par tous les soins de l'éducation, les inconvéniens de leur situation : lorsque la culture de l'esprit, les lettres, la morale, ne donnent pas une direction nouvelle à l'activité de ceux qui semblent n'avoir plus rien à désirer, ces rois ne peuvent avoir d'autre pensée que de jouir des voluptés mises à leur portée par les succès des fondateurs de leur dynastie ; ils sont corrompus par tous les vices que la puissance et la richesse peuvent satisfaire, corrompus par l'absence de toute barrière qui seule suffiroit pour faire tourner les plus fortes têtes, corrompus même quelquefois par la fausse direction que prennent leurs études superficielles, ou par le faux jour sous lequel la religion leur est présentée, comme moyen de racheter les fautes qu'elle n'empêche pas.

La famille carlovingienne, qui se divisa en tant de branches, qui occupa pendant un siècle presque tous les trônes de l'Europe, et qui eut une influence si décisive sur les calamités de cette contrée, avoit commencé par produire une suite de grands hommes : savoir, Pépin d'Héristal , Charlemagne. On n'avoit vu nulle part encore des chefs aussi distingués se succèder ainsi en ligne directe. On doût remarquer cependant que les premiers n'étoient encore que des chefs de partit ou des chefs d'armée, et que le dernier

lui-même n'étoit pas né dans la condition royale. Au contraire, à dater de la révolution qui leur donna un trône, tous les fils et les petits-fils des héros, tous les rinces nés dans la pourpre de l'empire d'Occident, furent, sans aucune exception, méprisés et méprisables; à la seconde génération, on n'en distingue même pas un qui mérite de l'intérét ou qui puisse exciter de l'amour; et l'anéantissement des forces de leur immeuse empire, sa chute rapide, inouïe, à laquelle rien ne ressemble dans le monde, fut l'ouvrage de leurs vices et de leur foiblesse.

Louis le Débonnaire avoit bien préludé à cet avilissement & la race carlovingienne. Avec des connoissances étendues, de la bonté et des qualités aimables, qu'on prenoit pour des vertus, il avoit en peu d'années ruiné le superbe héritage qu'il avoit reçu d'un héros. Séduit par les intrigues de sa seconde femme et par so flot lendresse pour son plus jeune fils, il avoit bouleversé les lois de la monarchie et les siennes propres, confondu les droits de chacun et les dévoirs des peuples, par des engagemens contradictoires; enseigné à ses fils et à ses sujets à violer les traités et les sermens qu'il leur imposoit, et qu'il violoit ensuite lui-même; rendu nécessaire enfin une guerre civile après sa mort, pour régler par la force des armes ce qu'il avoit confondu par son inconstance.

Au moment où il mourut, Louis le Débonnaire n'avoit aucun de ses enfans auprès de lui. L'atné de ses fils, Lothaire, gouvernoit l'Italie avec le titre d'empereur ; le second , Pépin , étoit mort , et son fils , Pépin II, étoit reconnu comme roi par une partie de l'Aquitaine; Louis, le troisième, qu'on appela dès lors le Germanique, régnoit en Bavière ; le quatrième . Charles . étoit à Bourges . s'efforçant de s'y faire reconnoître par les Aquitains. Les prétentions contradictoires de ces quatre princes, dont l'ainé vouloit demeurer chef de la monarchie comme l'avoient été son père et son aïeul, dont aucun n'étoit coutent de la part qui lui avoit été assignée, ne pouvoient être réglées que par un tribunal supérieur, ou celui de la nation, ou celui de l'épée, qu'on regardoit, dans les querelles publiques aussi bien que privées, comme prononcant le jugement de Dieu. Les quatre princes se préparèrent à l'un et à l'autre : mais leurs droits respectifs étoient encore si confus, mais leurs intérêts leur étoient si mal connus à euxmêmes, mais les alliances qu'ils pouvoient former entre eux étoient si peu avancées, qu'ils ne se trouvoient prêts ni pour plaider ni pour combattre. Une diète nationale avoit été convoquée à Worms dès avant la mort de leur père; ils ne s'y rendirent point. Ils assemblèrent leurs armées, quoique ces armées n'eussent encore aucune inclination à faire la guerre.

Le plus jeune des fils de Louis, Charles le Chauve, n'avoit que dixsept ans ; il n'avoit encore rien fait , et sans doute il ne fit rien depuis qui dût le rendre cher au peuple. Le droit qu'il prétendoit avoir de dépouiller Pépin II. d'envahir la part de ses frères ainés, ou de se rendre indépendant du chef de sa famille, ne pouvoit être fondé que sur les intrigues de la mère qui l'avoit élevé, et sur la tendresse d'un père déjà retombé dans l'enfance. Ces mêmes intrigues avoient déjà, pendant dix ans, engagé la nation dans de honteuses guerres civiles. et leur souvenir seul devoit aliéner les peuples du jeune homme qui avoit causé tant de malheurs. Malgré ces désavantages, la cause de Charles fut soutenue avec constance, avec obstination, et il triompha. Les conséquences de son succès doivent peut-être nous en révéler les causes. Avec le règne de Charles le Chauve commence la vraie monarchie française, ou l'indépendance de la nation qui créoit la langue que parle encore aujourd'hui la France : cette nation, à cette époque. se sépara des Allemands et des Italiens. La guerre de Charles contre ses deux frères fut soutenue par les peuples, ou plutôt encore par les seigneurs romans des Gaules, qui rejetojent le joug germanique. La querelle insignifiante des rois fut embrassée par eux avec ardeur, parce qu'elle s'unissoit à la querelle des races; et tous ces préjugés hostiles qui s'attachent toujours aux différences de langues et de mœurs donnèrent de la constance et de l'acharnement aux combattans,

La première conquête des Francs avoit mêlé les deux langues tudesque et latine dans toute l'étendue des Gaules : le barbare et le
Romain avoient eu chacun leur dialecte; l'un avoit été conservé pour
l'armée, l'autre pour l'Église et le gouvernement. Tous les seigneurs,
tous les hommes puissans, parioient également les deux langues; mais
dans le Midi, le latin, qui se corrompoit chaque jour davantage, et
qui commençoit à être désigné par le nom de roman, était la langue
maternelle, l'allemand la langue enseignée. C'étoit tout le contraire
dans le Nord. La révolution qui avoit transféré tout le pouvoir aux dans d'autrassie, ancêtres de Charlemagne, et à leur armée, avoit
répandu de nouveau dans le Midi le langage tudesque, et augmenté
la nécessité de l'apprendre pour quiconque appartenoit au gouverno-

ment : mais en même temps la résidence de la cour avoit été transportée dans les provinces germaniques, à Aix-la-Chapelle, à Worms, à Cologne; et Paris, autrefois capitale du royaume, s'étoit d'autant plus attaché au langage roman qu'il étoit plus abandonné par les Francs. A l'époque de la mort de Louis le Débonnaire, la frontière entre les deux langues étoit à peu près la même qu'elle est aujourd'hui : c'étoit celle que, dans son dernier traité de partage, cet empereur avoit voulu rétablir entre le gouvernement de Lothaire et celui de Charles. Pour la première fois depuis la chute de l'empire romain, tous ceux qui parloient le roman de France se trouvoient réunis en un seul corps; pour la première fois, ils purent exprimer leurs sentimens d'inimitié pour ces peuples barbares qui prétendoient être leurs maîtres, et que leur langage seul signaloit comme appartenant à une autre race. Le jeune homme qui leur étoit donné pour chef ne devoit pas tarder à se montrer fort peu digne de leur attachement et de leurs sacrifices; mais s'ils pouvoient songer à l'abandonner, du moins ils ne s'abandonnèrent pas eux-mêmes.

Un an entier fut employé par les quatre princes à rassembler leurs armées, à raffermir l'attachement de leurs partisans, à s'engager réciproquement par des alliances, de telle sorte que Lothaire promit son appui au jeune Pépin, et Louis le Germanique au jeune Charles. Après plusieurs escarmouches entre les divers partis, les quatre princes e dirigèrent enfin avec leurs armées, à la fin du printemps de 841, vers le cœur de la France; ils firent leur jonction dans la Bourgogne, puis Louis et Charles firent dire à Lothaire et à Pépin qu'ils choissent, o ud accepter leur dernière proposition, ou de les attendre; car le lendemain, 25 juin, à la deuxième heure du jour, ils viendroient demander entre eux le jugement de ce Dieu tout-puissant, auquel ils les avoient forcés de recourir contre leur volonté.

C'est ainsi que fut engagée la bataille de Fontenai, la plus sanglante et la plus acharnée que les Français, pendant plusieurs siècles, aient livrée dans leurs guerres civiles. Un auteur italieu, contemporain, a prétendu que la perte de Lothaire et de Pépin s'éleva à quarante mille hommes. Ce caicul est probablement eragéré : nous supposons plutôt que ce fut entre les deux armées que quarante mille hommes restèrent sur le champ de bataille ; car les vainqueurs, Louis et Charles, ne souffrient guère moins que les vaincus. Ce nombre est grand sans doute; mais c'est connoître bien peu, ou les ressources des grands États, ou l'effet habituel des guerres sur la population, que d'attribuer, comme on l'a fait souvent, à ce carnage seule la ruine de l'empire des Francs.

La terrible bataille de Fontenai ne donna point un avantage assez décidé à l'un des partis sur l'autre pour qu'il en résultat immédiatement, ou l'occupation de nouvelles provinces, ou un grand changement dans les forces respectives des deux ligues ; mais chaque peuple et chaque prince, en pleurant les pertes qu'il avoit faites, commenca à songer sérieusement aux moyens d'éviter le retour d'une semblable calamité; d'autant plus que, dans le même temps, l'empire étoit effrovablement dévasté par d'autres ennemis. Les peuples, les ducs, les prélats, demandoient la paix à grands cris; les princes sentirent la nécessité de la rechercher de bonne foi. Lothaire, le premier, envoya proposer à ses frères un traité de paix, dans lequel il consentoit à admettre pour base l'indépendance de leurs royaumes à l'égard de la couronne impériale. L'Italie, la Bavière et l'Aquitaine, devoient être considérées comme l'apanage de Lothaire, de Louis et de Charles: car Pépin II fut abandonné sans conditions par son oncle, qui avoit promis de le protéger. Après avoir retranché ces trois royaumes de la masse, le reste devoit être partagé en trois parts égales, et Lothaire. en sa qualité d'afné, devoit avoir le choix entre elles. Quoique ces premières bases fussent agréées, et que les trois frères eussent eu, au milieu de juin, une conférence amicale dans une petite fle de la Saône. au-dessus de Macon, il fallut longtemps encore avant que leurs commissaires pussent réussir à s'entendre. Ceux-ci s'apercurent bientAt qu'ils n'avoient point des notions assez exactes sur l'étendue on la richesse comparative des diverses provinces de l'empire pour en faire un partage égal : aucune carte géographique, aucun rapport statistique, ne pouvoient leur donner de lumières ; il falloit tout voir par leurs yeux. Ils demandèrent alors des adjoints, et le nombre total des commissaires fut porté à trois cents. Ils se distribuèrent toute la surface de l'empire, et ils s'engagèrent à le parcourir et à en faire leur rapport avant le mois d'août de l'année suivante. Sur ce rapport , la division finale de l'empire de Charlemagne fut arrêtée à Verdun, au mois d'août 843. Toute la partie de la Gaule située au couchant de la Meuse, de la Saône et du Rhône, avec la partie de l'Espagne située entre les Pyrénées et l'Ebre, furent abandonnées à Charles le Chauve : ce fut là le nouveau royaume de France. La Germanie tout entière,

jusqu'au Rhin, fut donnée en partage à Louis le Germanique. Lothaire joignit à l'Italie toute la partie orientale de la France, depuis la mer de Provence jusqu'aux bouches du Rhin et de l'Escaut. Cette lisière de pays longue et étroite, qui coupoit toute communication entre Louis et Charles, et qui comprenoit tous les pays parlant allemand dans l'intérieur des Gaules, fut nommée la part de Lothaire, Lotharingia, d'où l'on a fait depuis le nom de Lorraine.

Le motif qui avoit surtout déterminé les princes carlovingiens à mettre fin à la guerre et à prêter l'oreille aux plaintes et aux remontrances de leurs suiets, c'étoit l'invasion universelle des côtes de France et de Germanie, par les aventuriers du Nord, qu'on nommoit Normands ou Danois, et qui chaque année arrivoient en plus grand nombre dans des pays sans défeuse, pour v renouveler leurs rayages. Ce n'étoit pas seulement du petit royaume de Danemarck qu'on vovoit sortir ces essaims redoutables. Toute la Scandinavie, toutes les côtes de la mer Baltique, tous les pays situés le long des rivières qui se jettent dans cette mer, fournissoient leurs recrues aux bandes des pirates. C'étoit une direction nouvelle qu'avoit prise l'émigration des peuples du Nord; au lieu de s'avancer au travers du continent, ils se portoient tous sur les côtes. Ils crovoient trouver une double gloire comme ils trouvoient un double danger à braver les tempêtes du Nord sur leurs foibles barques, avant d'affronter les ennemis qu'ils alloient chercher. Sans autre prétexte pour la guerre que le désir du pillage, sans avoir recu d'autre offense de ceux qu'ils attaquoient que leur richesse, ils s'imaginoient d'être aussi bien à la poursuite de l'honneur que du butin, et s'ils perdoient chaque année plusieurs milliers d'hommes ou par les naufrages ou par les combats, les naissances se multiplicient d'autant plus, qu'il y avoit dans la population plus de vides à combler ; aussi le nombre des pirates du Nord sembloit s'accroître par leur destruction même.

Dès l'année 841, Oschar, duc des Normands ou Danois, avoit remonté la Scine jusqu'à Rouen, pris et pillé cette grande ville, à laquelle il avoit ensuite mis le feu le 14 mai; puis il avoit, pendant quinze jours, continué à saccager les bords de la Scine. Personne ne se présentoit pour lui résister. Les habitans des campagnes étoient asservis et confondus avec le bétail, qui comme eux faisoit valoir les champs. Ceux des villes étoient vexés, opprimés, et dénués de tour protection : tous étoient désarmés; tous avoient perdu la résolution ansi bien que la force nécessaire pour défendre leur vie sinsi que la foible reste de leurs propriétés que la noblesse leur laissoit encore. Les moines, auxquels la plus grande partie du pays appartenoit déjà, et qui avoient contribué à lui faire perdre tout esprit militaire, songoient seulement à empécher que les reliques des saints, qu'ils regardoient comme les trésors de leurs couvens, tombassent aux mains des infidètes. Or comme dans les plus belles provinces de France il n'y avoit pas, à trente lieues des côtes, un seul lieu où ils pussent se croire en sùreté, ils les emportoient en procession plus avant dans les terres.

Chacune des années suivantes fut marquée par quelque expédition également désastreuse, et par le pillage de quelque grande ville, Nantes, Bordeaux, Saintes, tombèrent successivement aux mains des Normands; les anciennes murailles des villes paroissent avoir été absolument abandonnées ; d'ailleurs, fussent-elles demeurées debout. elles n'auroient pu protéger des bourgeois avilis et découragés qui. au lieu de se défendre, se réfugioient tous avec leurs prêtres dans la grande église, où ils se laissoient ensuite égorger sans résistance. En 845, Ragner, duc des Normands, entra dans la Seine avec une centaine de barques, et la remonta avec une audace inouïe, en ravageant ses deux bords, quoique Charles fût alors lui-même sur la rive droite avec une armée. Paris, qui avoit été la capitale des rois mérovingiens, avoit sous les Carlovingiens perdu cette prérogative. Cependant cette grande ville étoit toujours la plus importante de celles qui étoient tombées en partage à Charles le Chauve : elle étoit décorée par plus de basiliques, plus de couvens célèbres qu'aucune autre ; et au milieu de la misère universelle, elle se glorifioit encore des immenses trésors rassemblés dans ses églises. Charles, en apprenant l'approche des Normands, qui ne trouvoient nulle part de résistance, laissa les bourgeois exposés aux calamités qui les menacoient : mais avec sa noblesse, il vint s'établir au couvent de Saint-Denis pour défendre ce sanctuaire, tandis que les desservans de l'église de Sainte-Geneviève se hâtoient d'emporter, dans une métairie éloignée qui leur appartenoit, les reliques et les trésors de cette sainte. Ragner, continuant à remonter la Seine, arriva devant Paris le samedi saint, 28 mars 845. La ville étoit vide, tous les habitans s'étoient enfuis. Les Normands n'éprouvèrent aucune résistance ; ils massacrèrent cependant, ou ils pendirent en face de l'armée du roi. et pour lui faircaffront, les malheureux fugitifs qu'ils purent atteindre. En même temps, sans se presser, sans croire que leur retard les exposăt à aucun danger, ils chargeoient sur leurs bateaux toutes les richeses qu'ils trouvoient encore dans Paris, et jusqu'aux hois des maisons et des temples qu'ils jugocient propres à la construction de leurs barques; tandis que le petit-fils de Charlemagne, manquant de dourage pour combattre, et n'en trouvant point dans la noblesse dont il étoit entouré, marchandoit avec les Normands sur le prix qu'il leur donneroit pour les engager à se retirer, et finit par leur promettre sept mille livres pesant d'argent.

Un nouveau chet des Normands, Hastings, qui pendant treute ans les conduisit à la victoire, et qui contribus plus qu'aucun autre à dévaster et à réduire en soilitude les côtes de France et d'Angleterre, commença vers la même époque à se faire connoître. On assure qu'il étoit né parmi la plus basse classe des payassa du dicèse de Troyes, mais que ne pouvant supporter l'oppression à laquelle il se voyoit condamné, il s'enfuit chez les paiens du Nord, embrassa leur religion, adopta leurs mœurs et leur langage, et se distingua par tant d'habileté et d'audace qu'il s'éleva rapidement parmi eux, et parvint enfia ètre leur chef. Sa soif de vengeance secondoit leur cupidité; il Pexerçoit surtout sur les seigneurs et sur les prêtres. C'est ainsi que l'exécrable administration économique de l'empire avoit détruit presque partout dans lo peuple la résolution et l'énergie; mais si quelqu'un avoit échappé au poison de l'esclavage, il tournoit contre la société les qualités qu'il avoit conservées.

Les Carlovingiens, loin de songer à défendre leurs sujets, retiroient de l'embouchure des rivières les gardes-côtes qui y avoient Éte
placés par Charlemagne, afin de les employer les uns contre les
autres. Car, au milieu de la dévastation générale, leurs guerres
civiles continuoient, et Charles, le plus exposé de tous aux attaques
des Normands, ne se proposoit d'autre but dans toutes ses actions
que de dépouiller son neveu Pépin II d'Aquitaine. Cependant tous
les barbares sembloient avoir appris qu'on pouvoit impunément attaquer les Francs sur tous les points. Les Sarrasins d'Afrique commençoient à ravager le Midi comme les Normands ravageoient l'Occident. Au mois d'avril 846, un mélange d'Arabes et de Maures
remonta le Tibre, s'empara de l'église de Saint-Pierre du Vatican,
qui se trouvoit alors en debors des murs de Rome, enleva l'autel

placé sur le tombeau de l'apôtre avec tous ses ornemens et toutes les richesses de l'église, puis se dirigea vers Naples. Dans le même temps, Louis le Germanique, qui avoit voulu repousser une invasion des Slaves, avoit été mis en déroute, moins encore par la bravoure de ses ennemis que par les divisions de sa propre armée.

Le progrès de la làcheté chez les fils des soldats de Charlemagne. chez les Français en qui le courage semble nourri par l'air même qu'ils respirent, est un des phénomènes les plus remarquables, mais aussi les mieux attestés de ce siècle; il démontre à quel point l'esclavage peut anéantir toutes les vertus, et ce que devient une nation chez laquelle une seule caste s'est attribué le privilége exclusif de porter les armes. De toutes les villes françaises bâties sur la Méditerranée, Marseille étoit la plus opulente, celle dont la population étoit la plus nombreuse, dont le commerce étoit le plus important. Marseille fut prise en 848, par le rebut de l'Europe, par quelques pirates grecs qui y entrèrent sans éprouver de résistance, et qui après l'avoir saccagée se retirèrent impunément. Dans le même temps, les Normands s'emparoient de Bordeaux et livroient cette ville aux flammes. Les villes du royaume de Lothaire, dans la Frise et la Flandre, n'étoient pas mieux défendues. Les murailles seules de Saint-Omer Inspiroient quelque confiance : aussi, de toute cette province, y apporta-t-on toutes les reliques et tous les trésors des couvens. L'expérience avoit déjà appris qu'elles ne se défendoient point par elles-mêmes contre les insultes des païens, et cependant la superstition populaire n'en étoit point ébranlée.

Les princes et les gouverneurs de provinces ne se contentoient pas de n'opposer aucune résistance à l'ennemi, souvent ils l'appeloient eux-mêmes, et ils employoient ses armes à se faire craindre ou à se venger de prétendues offenses. Noménoé, duc des Bretons, fut accusé d'avoir plusieurs fois introduit les Normands entre la Loire et la Seine. Pépin II d'Aquitaine, et Guillaume, fils de Bernard, duc de Septimanie, ne se firent pas plus de scrupule de recourir aux Sarrasins; ils les introduisirent, non-seulement dans toute la marche d'Espagne et dans la Septimanie ou Languedoc, mais jusqu'en Provence. Dans un siècle qu'on nommôit religieux, le crime de livrer la patrie aux paiens ou aux musulmans sembloit plus grave encore que celui de la livrer à des ennemis ordinaires. Jamais cependant les princes et les grands n'hésièrent à le commettre, dès qu'ils y virent

un moyen de satisfaire ou leur ambition ou leur vengeance. A peine y eut-il un seul parmi les personnages distingués de ce siècle qui n'entrat pas dans quelque honteux traité avec les ennemis de sa foi.

Vers le commencement de l'automne de 851, une flotte de deux cent cinquante grands bateaux danois se présenta sur les côtes de France, et se partageant entre l'embouchure des divers fleuves, elle remonta en même temps le Rhin, la Meuse et la Seine. Une de leurs divisions arriva ainsi à Aix-la-Chapelle, et l'antique capitale de Charlemagne, la capitale de Lothaire, ne fut point défendue; le palais de l'empereur fut brûlé par les pirates du Nord, et les plus riches couvens furent livrés au pillage. Ce n'est pas tout : cette bande d'aventuriers affrontant, en même temps la France et la Germanie, poursuivit sa route jusqu'à Trèves et à Cologne, massacra presque tous les habitans de ces deux villes célèbres, et livra leurs édifices à l'incendie. Une autre division, après avoir laissé ses bateaux à Rouen, s'étoit avancée par terre jusqu'à Beauvais, et avoit porté le ravage dans tous les lieux environnans. Les Danois passèrent deux cent quatre-vingt-sept jours dans les régions adjacentes à la Seine, et quand ils repartirent avec leurs vaisseaux chargés des dépouilles de la France, ce ne fut point pour retourner dans leur patrie, mais pour transporter à Bordeaux la scène de leurs déprédations. Cependant nous n'apprenons point ce que faisoient alors ni Lothaire, ni Charles le Chauve, ni cette noblesse qui s'étoit réservé à elle seule le droit de porter les armes; ces chefs ambitieux qui avoient anéanti en même temps l'autorité royale et nationale, ne sembloient plus vouloir l'emporter les uns sur les autres que par leur lâcheté.

L'Europe comploit encore un grand nombre de vieux guerriers qui avoient vu Charlemagne mattre d'un empire qui s'étendoit des bords de la Méditerrancé à ceux de la mer Boltique, et des monts Crapacks à l'Océan. Aucune calamité imprévue n'avoit frappé ce vaste empire, aucune nation puisante, aucune confédération de peuples divers n'avoit pris les armes contre lui; mais il succomboit sous les vices seuls de son gouvernement. Jamais l'autorité publique n'appeloit plus les Français à prendre les armes que pour s'égorger les uus les autres au nom de la royauté. Les nations, réunies sous le sceptre de Charlemagne, étoient considérées par ses descendans comme un nombreux troupeau qu'ils divisoient entre eux de la manière la plus bizarre, sans jamais songer à l'intérêt des peuples ou

aux moyens de défense des États. La race des hommes libres, déjà épuisée par les guerres de Charlemagne, s'étoit éteinte sous les règnes languissans de Louis le Débonnaire et de ses fils : les habitans des villes, méprisés, ruinés, désarmés, n'avoient plus de moyens de se défendre. Vivant de quelques professions mécaniques ou des charités des moines, ils ne pouvoient inspirer aucune jalousie à la noblesse. Cependant elle s'indignoit que des hommes d'aussi bas étage ne fussent pas esclaves, et loin de les protéger, elle se réjouissoit de leurs calamités : aussi les murs des cités étoient-ils éboulés : leurs milles avoient cessé de s'assembler, le trésor de leur curie étoit vide, leurs magistrats n'inspiroient plus de respect. Les plus grandes villes n'étoient plus considérées que comme des villages, que comme la dépendance du château voisin, et lorsqu'une poignée de pirates se présentoit à leurs postes, les menaçant du pillage, de l'esclavage et de la mort, les citadins ne connoissoient d'autre refuse que le pied des autels et l'enceinte de l'église, où ils subissoient bientôt toute la brutalité du vainqueur. Les habitans des campagnes, réduits à l'état le plus oppressif d'esclavage, et devenus presque indifférens à leur existence, étoient pourchassés comme des bêtes fauves par les Normands et les Sarrasins, et périssoient par milliers dans les bois. Ils n'avoient plus le courage d'ensemencer leurs champs, et chaque année étoit marquée par une nouvelle peste ou une nouvelle famine. « Les villes de Beauvais et de Meaux sont prises, écrivoit Ermen-

Tarios, historien contemporain; le châtecu de Melun est dévasté,
Chartres est pris, Evreux raragé, Bayeux et toutes les villes de
cette contrée envahies; aucun hameau, aucun village, aucun
couvent ne reste intact; chacun prend la fuite; car bien rarement
trouve-t-on quelqu'un qui ose dire: Arrêtez, résistez, combatter
pour la patier, pour vos enfans et pour le nom de votre race. »
Les Normands profitèrent de cette lâcheté universelle, et le 28 décembre 856, leurs vaisseux remonantat la Seine, ils entrèrent à
Paris, et commencèrent à piller cette grande ville. Ils mirent d'abord
le feu à l'église de Saint-Pierre et à celle de Sainte-Genevière, pois
lis pillèrent et brûlèrent successivement touts les autres, à la réserve de trois qu'on racheta par une grosse somme d'argent. « Qui
» ne s'affligeroit », s'écrle Aimoin, moine contemporain de SaintGermain-des-Prés, « de voir l'armée mise en fuite avant que la bataille soit commencée, de la voir abattne avant le premier trait

- » de flèche, renversée avant le choc des boucliers !.... Mais les Nor-
- » mands se sont aperçus, pendant leur séjour à Rouen, que les sei-
- magneurs du pays (nous ne saurions le dire sans une profonde douleur » de cœur) sont lâches et timides dans les combats. » Le même
- auteur introduit ailleurs le duc Regner Lodbrog, rendant compte au roi des Danois, Horic, de la prise de Paris. « Il rapporta, dit-il, » combien il avoit trouvé le pays bon, fertile, et rempli de biens de
- » tout genre ; combien le peuple qui l'habitoit étoit lache et trem
  - blant au moment des combats. Il ajouta que dans ce pays les morts
- » avoient plus de courage que les vivans, et qu'il n'avoit trouvé
- » d'autre résistance que celle que lui avoit opposée un vieillard
- » nommé Germain, mort depuis longtemps, dans la maison duquel
- » il étoit entré. » C'est par cette antithèse qu'Aimoin introduit le récit d'un miracle de saint Germain, qui avoit repoussé Ragner, lorsque le pirate danois entroit dans son temple.

Le grand développement qu'avoit acquis le pouvoir sacerdotal, durant le règne des Carlovingiens, n'étoit pas une des moindres causes de l'affoiblissement universel de l'empire d'Occident et de la perte de son esprit militaire. L'importance des prêtres s'étoit accrue, non pas seulement par l'augmentation de leurs richesses et de leur nombre, mais par l'affoiblissement des autres ordres de l'État. Depuis quatre siècles, on avoit vu les familles distinguées parmi les Francs, celles que l'on commençoit à considérer comme supérieures aux autres par leur sang aussi bien que par leur richesse, et qu'on nommoit la noblesse, s'éteindre rapidement. Tantôt elles périssoient dans les guerres civiles et étrangères, tantôt elles succomboient à leurs débauches forcenées, seules jouissances des riches dans un état barbare de la société, ou elles s'éteignoient par la dévotion elle-même, qui, remplacant tout à coup un libertinage effréné, enfermoit dans les couvens ceux qui auroient dû songer à perpétuer leur race.

L'extinction des familles nobles ne faisoit point place à des familles nouvelles qui s'élevassent d'un rang inférieur ; il existoit à peine une communication entre les différens ordres de la société, et aucun avancement graduel n'étoit possible. Lorsqu'une famille opulente s'éteignoit, une partie de ses biens passoit en héritage à une autre famille déjà riche en terres; de sorte que les héritages devenoient tous les jours plus étendus. Le reste, et souvent la plus considérable partie, suivant la piété du testateur, passoit à l'Eglise; et cette Église, qui acquéroit sans cesse, et qui ne pouvoit aliéner, voyoit à chaque génération, à chaque année, augmenter l'étendue des terres sur lesquelles elle avoit des droits. On ne peut lire les chroniques des Francs sans être frappé de la diminution progressive du nombre des personanges qu'elles introduisent sur la scène. Plus on avance, et plus on est surpris de voir tous les seigneurs, on pourroit presque dire tous les citoyens qui nous sont connus dans un grand royaume, se rédière à quatre ou cinq comtes et à quatre ou cinq abbés.

Comme on continue ces recherches, on remarque bientôt que les abbés tiennent plus de place dans l'histoire que les comtes. Les bénéfices ecclésiastiques étoient devenus trop riches pour n'exciter pas l'ambition des plus puissans seigneurs. Comme les mêmes familles fournissoient des sujets à l'armée et à l'Église, il en résultoit quelquefois que les abbés rivalisoient avec les comtes en férocité, en brutalité et en goût pour la débauche. Cependant il étoit plus commun de voir le plus réfléchi, le plus rusé, et le plus rangé de la famille destiné à l'état ecclésiastique : aussi, avec une ambition égale à celle des soldats, les prêtres avoient une plus grande chance de succès. Réunis avec les laïques dans les conseils, ils devoient l'emporter sur eux en politique. Ils avoient presque réussi à les exclure des assemblées du champ de mai, dont ils avoient fait des conciles; ils partageoient avec eux le commandement des armées, car les abbés et les prélats, sans respect pour les sacrés canons, s'étoient autorisés euxmêmes à manier l'épée. Cependant ils se sentoient moins propres que leurs rivaux à ces fonctions, et cette défiance d'eux-mêmes les amenoit naturellement à donner toujours la préférence aux négociations sur les armes, à négliger tout ce qui auroit contribué à entretenir l'esprit militaire chez leurs vassaux, et à énerver la population dans tout district qui passoit en leur pouvoir. Dans les domaines de l'Église. et ces domaines formoient peut-être alors plus de la moitié en territoire de l'empire d'Occident , toutes les influences de l'habitude , de l'exemple, de l'enseignement, étoient mises en œuvre pour éteindre le courage national. C'étoit à la protection des reliques et des sanctuaires, jamais à celle de leurs bras, que les fidèles étoient invités à recourir dans tous les dangers. Les combats judiciaires faisoient place à des épreuves tout aussi absurdes, tout aussi dangereuses, celles du feu, par exemple, ou de l'eau bouillante, épreuves qui seulement no contribuoient point à aguerrir les vassaux de l'Eglise. Les exercices

militaires mêmes étoient interrompus, comme des pompes profanes, et peu convenantes à des chrétiens.

Parmi les laïques, les talens ne trouvoient aucune récompense, l'ambition n'avoit aucun objet, tous les caractères s'effaçoient, et une langueur mortelle sembloit s'être emparée de la noblesse, d'inniuée en nombre et en crédit. Mais le clergé avoit recueilli l'héritage de toutes les passions mondaines, comme tous les myons de le sastisfaire. Il unissoit les études sucrées à la politique, et il assuroit aux membres de son corps qui se distinguoient par leur esprit, leur savoir ou leur caractère, un crédit, un pouvoir, une gloire, fort supérieurs à ceux que les mêmes hommes auroient pu obtenir par leurs talens dans le siècle le plus favorable aux lettres.

Il faut remarquer cependant que les trois divisions de l'empire de Charlemagne n'avoient pas éprouvé un sort en tout semblable. La France, sous Charles le Chauve, étoit tombée au pouvoir des évêgues ; la noblesse y étoit languissante, l'armée sans vigueur, et la population rurale presque anéantie. L'Italie, sous Lothaire et Louis II son fils, n'avoit point accordé autant de crédit, ou des domaines aussi étendus aux prélats. Mais de puissans ducs s'v étoient établis dans de vastes et riches gouvernemens, qu'ils avoient rendus presque héréditaires dans leurs familles; et quoique le pays ne prospérât pas sous leur administration, ils avoient maintenu au-dessous d'eux une population libre et militaire dans les châteaux, et quelque opulence dans les villes. L'Allemagne enfin, sous Louis le Germanique, avoit conservé plus d'esprit militaire que les deux autres divisions, une population proportionnellement plus nombreuse, et plus d'hommes libres, en comparaison avec les esclaves : en sorte que la France étoit devenue une théocratie, l'Italie une confédération de princes, et l'Allemagne une démocratie armée.

Nous croyons qu'il n'y auroit aucun intérêt à donner le précis des guerres de famille qui troublèrent toute cette période. Charles le Chauve, qui ne défendoit jamais ess États, ne cessa de combattre eu Aquitaine, contre Pépin II, son neveu. Il ne sut pas mieux conserver la paix avec ses frères, Louis le Germanique et Lothaire, ou avec leurs fils. Mais ces misérables combats, qui contribuient à ruiner les provinces, ne doivent point être considérés comme des guerres nationales; ils n'eurent d'autre résultat politique que l'accroissement de la misère, et ils ne changérent pas la distribution des États. Au

commencement de l'année 855, l'empereur Lothaire, alors âgé d'environ soixante ans, fut atteint d'une fièvre lente à laquelle il sentit qu'il devoit enfin succomber. Il distribua ses États entre ses trois fils. alors arrivés à l'âge d'homme. A Louis II il donna l'Italie, avec fe titre d'empereur ; à Lothaire, le second, il donna les provinces situées entre la Meuse et le Rhin, qui longtemps avoient été connues sous le nom d'Austrasie, mais qu'on désignoit alors sous celui de Lorraine. d'après le nom de l'un ou de l'autre Lothaire, leurs souverains. Le plus jeune fils, nommé Charles, eut en partage les provinces situées entre le Rhône et les Alpes, qu'on désigna dès lors par le nom de revaume de Provence. Après avoir fait ces partages, l'empereur Lothaire revêtit l'habit de moine dens l'abbaye de Prom . aux Ardennes, et il v mourut, le 28 septembre 855. Il paroft que de son côté Charles le Chauve avoit donné à deux de ses fils les titres de rois de Neustrie et d'Aquitaine, et Louis le Germanique ceux de rois de Bavière, de Saxe et de Souabe, à ses trois fils; en sorte que la famille carloyingienne comptoit, en même temps, un très-grand nombre de têtes couronnées.

Le rôle que joua le clergé dans les guerres entre ces différens monarques, l'arrogance de ses réprimandes, l'humilité et la soumission des rois, servient dignes d'une plus longue attention; et des détails nombreux pourroient justifier nos remarques sur l'état général de l'Europe; mais resserré par le temps, et par la proportion à conserver entre les parties, nous nous bornerons à présenter, comme ex-emple de cette domination sacerdotale, et d'une manière aussi abrégée que nous le pourrons, l'histoire des démétés du jeune Lothiare, roi de Lorraine, avec Ja cour de Rome, pour son mariage. Ce fut une conquête des papes que d'avoir étabili leur juridiction sur les rois, à l'occasion du désordre des mours des monarques.

Lothaire, en 856, avoit épousé Theutherge, fille d'un comte Boson, de Bourgogne; mais il l'avoit chassée dès l'anaée suivante, en l'accusant d'inceste avec son frère, abbé des couvens de Saint-Mauric et de Luxen. Comme la reine s'étoit purgée de cette accusation per l'épreuve de l'eau bouillante, d'où son champion étoit sorti sans resentir aucun dommage, Lothaire avoit été forcé de la reprendre, en 858. Cependant, non-seulement il avoit un autre attachement, mais il prétendoit être solennellement engagé ailleurs. Il allirmoit qu'avant son mariage avec Theutherge, il avoit été flancé à Valdrade,

sœur de l'archevêque de Cologne et nièce de celui de Trèves; qu'il ne l'avoit ensuite abandonnée que par contrainte (durant une guerre civile), et qu'il la regardoit toujours comme son épouse légitime.

Theutberge avoit été reprise par son époux ; mais peut-être pour échapper aux humiliations qu'elle éprouvoit dans un palais où elle étoit entrée per force, peut-être pour rendre hommage à la vérité, elle confessa elle-même volontairement, au mois de janvier 860, l'inceste dont elle avoit été accusée. Les évêques assemblés en concile. à Aix-la-Chapelle, devant lesquels elle fit cet aveu, prononcèrent le divorce, et condamnèrent la reine à être enfermée dans un convent. Peu après elle trouva moyen de s'en échapper, et le ciergé de toute la chrétienté prit connoissance de cette querelle. On ne nous dit point si le zèle avec lequel il s'opposa au divorce de Theutberge provenoit de son esprit de corps, pour sauver la réputation de l'abbé de Saint-Maurice, ou seulement du désir du clergé de conserver entièrement sa juridiction sur les mariages, et de tenir à leur occasion tous les rois dans sa dépendance. Les rois mérovingiens avoient eu à la fois plusieurs femmes et plusieurs maîtresses, et les avoient répudiées suivant leurs caprices : Charlemagne avoit suivi leur exemple. Louis, le premier, avoit conformé ses mœurs aux lois de la religion et aux ordres des prêtres. Aux yeux de ces derniers, Lothaire, qui songeoît déjà à secouer le joug, devoit être puni d'une manière exemplaire, et qui inspirât de la terreur à tous les autres. Hincmar, l'archevêque de Reims, se chargea de prouver que lors même que Theutberge se seroit rendue coupable d'inceste avant son mariage, ce n'étoit point une raison suffisante pour prononcer son divorce. Nous ne suivrons pas l'histoire des différens conciles, qui tantôt cassèrent le mariage de Theutberge, tantôt forcèrent Lothaire à la reprendre. Nous laisserons de côté tous les tristes détails de cette scandaleuse histoire, qui, pendant quinze ans, occupa la chrétienté. Nous dirons cependant que la réunion forcée de Lothaire avec Theutberge augmentoit, dans le cœur de l'un et de l'autre, le ressentiment et la haine. Lothaire ne cessoit de solliciter la permission de se rendre à Rome, pour expliquer sa conduite et se justifier, tandis que Nicolas I'r, qui siégeoit alors, la lui refusoit avec hauteur. Theutberge, de son côté, demandoit ellemême à se séparer d'un époux qu'elle rendoit malheureux, et avec qui elle ne pouvoit être heureuse. Volci quelle fut la réponse du pape Nicolas :

- « Nous sommes également étonné des expressions de tes lettres. » et du langage de tes députés; en remarquant un changement si
- » complet et dans ton style et dans tes demandes, nous n'oublions
- » point que dans les temps précédens, tu ne nous avois rien annoncé » de semblable. Chacun nous atteste que tu succombes sous une
- » affliction sans relâche, une oppression intolérable, une violence
- » odieuse; et toi, au contraire, tu affirmes que personne ne te con-
- » Traint, lorsque tu demandes à être dépouillée de la dignité royale....
- » Quant au témoignage que tu offres en faveur de Valdrade, en
- » déclarant qu'elle a été la femme légitime de Lothaire, c'est en
- » vain que tu t'efforces de l'établir, personne n'a besoin ici de ton
- » témoignage. C'est à nous de savoir ce qui est juste, à nous à dis-
- » tinguer ce qui est équitable, et toi-même, tu serois réprouvée, tu
- » serois morte, que nous nepermettrions jamais à Lothaire de prendre

» sa maîtresse Valdrade pour femme. »

Après la mort de Nicolas Ier, le moment vint cependant où le saintsiège permit à Lothaire de se rendre à Rome, pour chercher à se justifier. Il crovoit avoir mérité une faveur spéciale, en conduisant une armée contre les Sarrasins qui dévastoient le midi de l'Italie et qui avoient menacé le saint-siège lui-même, alors occupé par Adrien II. Cependant les chefs de l'Église jugeoient plus important encore de prouver que, même dans ce monde, les plus hautes dignités ne déroboient point les pécheurs à ses jugemens. Vers la fin de juillet de l'année 869, Lothaire fit son entrée à Rome ; déjà il auroit pu s'apercevoir que la vengeance de l'Église pesoit sur sa tête. Mais nous nous bornerons à rapporter les paroles de l'archevêque Hincmar, auteur des Annales de Saint-Bertin, et nous laisserons le lecteur en tirer la conclusion qu'il croira raisonnable.

- » Tandis que le pape Adrien rentroit à Rome, Lothaire, qui le sui-
- » voit, arriva à l'église de Saint-Pierre ; mais aucun clerc ne se pré-» senta pour le recevoir, et ce fut seul, avec les siens, qu'il s'avança
- » jusqu'au tombeau de l'apôtre. Il entra ensuite dans un appartement
- » attenant à cette église, pour y habiter. On n'avoit pas même eu soin
- » de le balayer pour lui. Il se figuroit que le lendemain, qui étoit un » dimanche, on chanteroit la messe devant lui, mais il ne put jamais
- » l'obtenir du pape. Il entra cependant à Rome le jour suivant, et
- » dina avec le pape lui-même dans le palais de Latran, et ils se firent » mutuellement des présens. »

Adrien invita ensuite Lothaire et toute sa cour à une communion solennelle ; mais ce fut avec des clauses qui devoient le frapper de terreur. « Après la messe finie, dit l'auteur contemporain des Annales » de Metz, le souverain pontife, prenant en ses mains le corps et le » sang du Seigneur, appela le roi à la table du Christ, et lui parla » ainsi : Si tu te reconnois pour innocent du crime d'adultère, pour » lequel tu fus interdit par le seigneur Nicolas, et si tu as bien arrêté » dans ton cœur de ne jamais plus, dans tous les jours de ta vie. » avoir un commerce coupable avec Valdrade, ta mattresse, approche-» toi avec conflance, et reçois ce sacrement de salut, qui sera pour » toi le gage de la rémission de tes péchés et de ton salut éternel. » Mais si dans ton âme tu t'es proposé de céder de nouveau aux sé-» ductions de ta maîtresse, garde-toi de prendre ce sacrement de » peur que ce que le Seigneur a préparé pour remède à ses fidèles » ne se change pour toi en châtiment. Lothaire, avec l'esprit égaré. » recut, sans se rétracter, la communion des mains du pontife. Après » quoi, Adrien se tournant vers les compagnons du roi, leur offrit à » chacun la communion en ces termes : Si tu n'as point prêté ton » consentement aux fautes de ton roi Lothaire, et si tu n'as point » communié avec Valdrade, ou avec les autres que le saint-siège a » excommuniés, puisse le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-» Christ te servir pour la vie éternelle. Chacun d'eux, se sentant » compromis, prit la communion avec une audace téméraire. Ce fut » le dimanche 31 juillet de l'an 689; et chacun d'eux mourut par » un jugement divin, avant le premier jour de l'année suivante. Il » y en eut un très-petit nombre qui évitèrent de prendre la com-» munion, et qui réussirent ainsi à se soustraire à la mort. » Lothaire lui-même, en sortant de Rome, fut atteint de la maladie que le pontife lui avoit dénoncée comme devant être son châtiment ; il se trafua cependant jusqu'à Plaisance, où il expira le 8 août. Dès les portes de Rome toute sa suite, tous ceux qui avoient avec lui recu la communion des mains du pontife, tomboient à ses côtés; il n'y en eut qu'un très-petit nombre qui put arriver avec Lothaire jusqu'à Plaisance, tout le reste avoit déjà péri. Adrien reconnut le jugement de Dieu dans cette calamité, et l'annonca aux rois de la terre, pour leur enseigner la soumission à l'Église. Ce jugement de Dieu étoit alors universellement pratiqué pour la découverte de tous les crimes. En l'invoquant, il étoit indifférent d'offrir au prévenu un poison ou

un aliment salubre. Pour l'innocent, le poison devait se changer en aliment, après l'invocation qu'avoit faite le pape; pour le compable, l'aliment devoit se changer en poison.

## CHAPITRE XX.

Dissolution de l'empire d'Occident. - Fin du 1xº siècle. - 869-900.

Nous avons vu l'établissement de la monarchie universelle, et nous avons vu aussi quelles en furent les funestes conséquences pour l'esprit national, la population et le courage, autant qu'il est possible de les faire apercevoir dans un tableau aussi resserré. Nous avons vu que. simultanément avec l'oubli des intérêts nationaux, de honteuses disputes de partages entre les princes allumèrent des guerres auxquelles le patriotisme ne pouvoit plus s'associer. Nous avons vu la déplorable foiblesse de cet immense empire, exposé sans défense à tous les brigandages. Dans les trente-deux années qui terminent le 1xº siècle. nons verrons cet empire se briser, se détruire, et un nombre infini de monarchies nouvelles ou de petites principautés naître de ses ruines. Nous verrous en même temps l'extinction rapide de la dynastie carlevingienne, dont tous les princes disparoissent, à la réserve d'un seul rejeton, longtemps méconnu et repoussé du trône. Cet héritier unique de tant de gloire, puis de tant de honte, Charles le Simple replaça, il est vrai, sur son front la couronne de France, après une interruption de quelques années, et la dynastie carlovingienne est supposée avoir régné un siècle encore sur les Français, depuis qu'elle avoit perdu les trônes d'Allemagne et d'Italie. Ce siècle d'agonie cependant fut bientôt un long interrègne, pendant lequel le seul titre royal étoit conservé à de petits seigneurs, tandis que la nation, laissée à elle-même, commençoit à recouvrer de la vie, et que de nouveaux corps sociaux naissoient des débris du grand empire. Si la France employa un siècle de plus que les États voisins à se constituer, c'est qu'entre les pays soumis au sceptre de Charlemagne, c'étoit celul où la puissance nationale étoit le plus complétement anéantie, et où il restoit le moins d'élémens pour un nouvel ordre social, après que l'ancien avoit été renversé.

Dans la période que nous avons parcourue, les diverses parties de l'empire sembloient n'avoir aucun sentiment de leurs interêts séparés. de leurs souvenirs, de leurs droits. Aucune famille, aucun grand nom n'attiroit nos regards, rien ne fixoit jamais notre attention sur les sentimens individuels, sur les intérêts locaux. Si cette anathie universelle rendoit l'histoire moins dramatique, d'autre part notre œil moins distrait pouvoit mieux suivre les désastres communs et les convulsions générales de l'empire. Cette apathie va bientôt cesser : nous sommes arrivés au terme d'où l'on voit commencer toutes les grandeurs nouvelles, toutes les familles puissantes, toutes les souverainetés provinciales, tous les droits, tous les titres qu'on a opposés pendant huit siècles aux prétentions de la couronne, tout comme aux droits de la nation. Le nom de noblesse a pu se présenter déià dans l'histoire : mais la vraie noblesse, telle qu'elle a existé dans la nouvelle monarchie, telle qu'elle s'est maintenue comme un ordre dans l'État, ne peut faire remonter aucun de ses titres plus haut que cette époque d'anéantissement du pouvoir social. De même, nous avons déjà vu le nom de fief et de bénéfice, et l'indication de quelques devoirs féodaux ; mais le système féodal ne commença qu'après cette période d'anarchie; c'étoit le principe d'un ordre nouveau qu'on substituoit à une confusion et à une souffrance cent fois pires que celles que ce système laissa subsister.

Des trente-deux années qui s'écoulèrent depuis la mort de Lothaire le jeune, jusqu'à la fin du siècle, neuf ans furent remplis (869-877) par les déssatres qui élevèrent avec honte Charles le Chauve sur le trône impérial; onze ans (877-888) par la rapide mortalité de tous les chefs de la maison carlovingienne, et l'extinction de toutes ses branches légitlmes; douze ans (839-900) par les guerres civiles qui donnèrent naissance aux monarchies indépendantes d'Italie, d'Allemagne, de France, de Bourgogne et de Provence. Nous déseppérons de pouvoir répandre aucune clarté ou aucun intérêt sur toute cette période où les noms se multiplient et où les caractères s'effacent toujours plus; cependant if faut bien la parcourir sommairement, car cette révolution, pour être entourée d'une épaisse obscurité, n'en fut pas moins importante.

La fortune sembla se complaire à élever Charles le Chauve pour rendre plus accablantes les humiliations auxquelles elle l'exposoit, et à entasser les couronnes sur sa tête pour en arracher tous les lauriers, Incapable d'administrer son royaume ou de le défendre, se laissant enlever ses provinces par ses vassaux et ravager toute l'étendue de ses possessions par une poignée de pirates, il ne pouvoit espérer de satisfaire son ambition que par les calamités de ses proches, et ce genre de bonheur fut le seul qui ne lui fut pas refusé. Son frère Pépin avoit . laissé deux fils. Pépin II, roi d'Aquitaine, et Charles; tout le règne de Charles le Chauve fut consacré à leur faire la guerre. A deux reprises il réussit à les faire prisonniers : la première fois il se contenta de les enfermer dans des couvens, mais la seconde, Pépin II lui ayant été livré en trahison par Rainulfe, comte de Poitiers, l'assemblée des états de la France, tenue à Pistes, au mois de juin 864. condamna à mort le roi d'Aquitaine, comme apostat et traftre à la patrie : la sentence ne fut cependant pas exécutée, et Pépin II mourut dans le cachot d'un couvent de Senlis.

Le frère ainé de Charles, l'empereur Lothaire, avoit laissé trois fils: le plus ieune. Charles, roi de Provence, mourut le premier en 863. Lothaire, le second, roi de Lorraine, mourut en 869. L'empereur Louis II. l'aîné, souverain de l'Italie, mourut le dernier à Brescia, le 12 août 875, Charles le Chauve prétendit à l'héritage de tous trois; il n'en demeura cependant en paisible possession qu'après la mort, non-seulement du dernier, mais aussi de son troisième frère à lui-même, Louis le Germanique, qui mourut à Francfort, le 28 août 876. Tant que celui-ci avoit vécu, il avoit prétendu avoir autant de droits que Charles à l'héritage de ses neveux ; de fréquentes guerres entre eux avoient livré l'Occident aux attaques des barbares. tandis que ses défenseurs versoient réciproquement le sang les uns des autres. Louis-le-Germanique laissa trois fils, entre lesquels il partagea ses royaumes; il donna à Carloman la Bavière, à Louis la Saxe et la Thuringe, et à Charles le Gros la Souabe. Charles le Chauve se flatta d'abord qu'il dépouilleroit ses neveux allemands de leur héritage, comme il avoit dépouillé ses neveux italiens et aquitains; mais il fut abattu le 7 octobre 876, par Louis de Saxe, à Andernach, et mis en fuite l'année suivante, en Italie, par Carloman; en sorte que ses injustes tentatives ne lui procurèrent que des revers.

Les fils mêmes de Charles le Chauve donnèrent matière aux hon-

8.

teux exploits d'un prince qui attaqua sons cesse tous ses parens, cet qui ne sut jamais combattre les Normands et les Sacrasias, ses vrais ensemis. Il avoit quatre fiis : aux deux sloés, Louis et Charles, il donna les deux couronnes de Neustrie et d'Aquitaise : tous doux révoluèrent et furaet vaisous; Charles, le cadet, mourut cessuit d'une blessure qu'il avoit reque dons un combat simulé; Louis le Bèque surrécut à son père, mais avec une tète afoibile et une santé délabrée. Charles le Chauve avoit enfermé dans des couvenses deux plus jeunes fils, pour y faire pénitence, selon les opinions du sècle, de ses propres péchés. Lothaire ne tarda pas à y mourir; mais Carloman, qui n'aimoit pas la vie religieuse, s'échappa du couvent, commit divers désordres dans la Lorraine, et fut enfin reprispar son père, qui en 874 lui fit arracher les yeux, pour qu'il supportàt la captivité avec plus de patience.

Ce fut par ces degrés que Charles le Chauve s'éleva à la couronne impériale. Elle lui fut déférée par le pape Jean VIII, à la fin de l'année 875, « Nous l'avons élu, écrivoit ce pape à un synode assemblé » à Pavie; nous l'avons approuvé avec le consentement de nos frères » les évêques, des autres ministres de la sainte église romaine, du » sénat et du peuple romain. » C'est ainsi que le pape s'attribuoit le droit de disposer de la couronne impériale, car il prétendoit être substitué à toute cette nation décorée de la toge, dont il se disoit le représentant, au nom de laquelle il invoquoit les anciennes coutumes pour donner un nouveau mattre à la terre. Jamais le plus grand des princes francs n'avoit été loué, n'avoit été présenté pour modèle à tous les hommes, comme le fut par le pape le foible Charles le Chauve. En effet, celui qui toute sa vie avoit tremblé dans l'obéissance devant les prélats de son propre royaume, devoit paroître à Jean VIII le meilleur des souverains, dès qu'il étoit plus soumis à l'église romaine.

Bientôt cependant le pape lui-même, qui l'avoit couronné, commença à s'apercevoir que, dans un temps de danger, ce n'étoit point assez de donner à la monarchie un chef pieux, Umide et obéissant, un chef qui ne chicaneroit sur aucune usurpation, qui ne réprimeroit aucun abus, mais qu'elle avoit besoin d'un homme énergique. Chacun auroit voulu se soustraire au pouvoir national dirigé par le monarque, mais chacun auroit voulu cependant que ce pouvoir national existie pour le défendre. Bientôt on dut éprouver que toute force dant Charles le Charve ¡decenoit dépositaire se trouvoit mésaite. Les Serrasins, que Louis II avoit combattus avec une honorable persévérance dans le duché de Bénévent, menagoient la capitale même de la chrétienté, depuis que le roi des Français étoit devenu empereur. « Les paiens, écrivoit Jean VIII à Charles le Chauve, et des chré-

- » tiens iniques, sans crainte de la Divinité, nous accablent de tant de
- maux, que la mémoire des hommes n'y trouve rien de comparable.
   C'est dans les murailles de la ville sainte que se sont retirés les
- C'est dans les murailles de la ville sainte que se sont retires les
   restes du peuple. Ils y luttent contre une pauvreté inexprimable,
- » tandis que tout ce qui est en deliors des murailles de Rome est dé-
- vasté et réduit en selitude. Il ne nous reste plus qu'un seul mal-
- » heur à craindre, et que Dieu veuille le détourner ! c'est la prise et
- » la ruine de Rome elle-même. »

Ce fut moins pour porter au pape le secours qu'il lui demandoit que pour se dérober au spectacle des ravages des Normands dans toute la France occidentale, que Charles le Chauve pril le parti de passer pour la seconde fois en Italie. Les Normands avoient établi sur la Seine, au lieu nommé le Boc-d'Oissel, ainsi que sur la Somme, sur l'Escaut, sur la Loire, sur la Garonne, et enfin sur le Rhône, dans l'Ille de la Camargue, autant de colonies militaires où ils se retiroient avec lours vaisseaux, où ils déposoient leur butin, et d'où ils ressortoient pour porter leurs ravages Jusqu'au cœur du royaume. « Il ne restoit, » d'il 'auteur contemporain du récti des miracles de saint

- » Benoît, pas une ville, pas un village ou un hameau qui n'eûtéprouvé à
- » son tour l'effroyable barbarie des païens. Ils parcouroient ces pro-
- vinces d'abord à pied, car ils ignoroient encore l'usage de la cava lerie, mais plus tard à cheval, comme les nôtres. Les stations de leurs
- » vaisseaux étoient comme autant d'asiles pour tous leurs brigan-
- » dages ; ils bâtissoient, auprès de ces vaisseaux amarrés au rivage,
- » des cabanes qui sembloient former de grands villages, et c'est là
- » qu'ils gardoient, attachés à des chaînes, leurs troupeaux de cap-
- » tifs. » Au lieu de songer à expulser les Normands, Charles, ayant assemblé une armée assez formidable pour l'accompagner en Italie, se contenta de fixer les tributs que quelques provinces paieroient aux Normands de la Seine, d'autres aux Normands de la Loire, pour ar-

Normands de la Seine, d'autres aux Normands de la Loire, pour arrêter leurs déprédations. Quant aux Normands de la Garonne, ils avoient réduit l'Aquitaine dans un état si affreux, que le pape transféra l'archevêque Frothaire de l'église de Bordeaux à celle de Bourges, parce que, dit-il, la province de Bordeaux étoit rendue entièremens déserte par les païens.

Mais à peine Charles avoit-il rencontré le pape à Pavie, lorsque la nouvelle de l'approche de son neveu Carloman, avec une armée levée dans les provinces qui forment aujourd'hui l'Autriche, répandit la terreur dans l'âme de l'empereur. Les historiens allemands l'accusent, ne n'étct, d'une constante làchété. Charles le Chave prit la fuite au travers du mont Cenis, et dans cette montagne il fut atteint d'une lière violente, en un lieu nommé Brios, où il mourut le 6 octobre 877.

Carloman, dont l'approche seule avoit suffi pour mettre en fuite l'empereur, n'eut cependant pas lieu de s'applaudir de son expédition d'Italie. Il fut couronné à Pavie, avec l'assentiment des seigneurs lombards, et il porta dès lors le titre de roi d'Italie; mais d'autre part la peste se mit dans son armée, et lui-même fut atteint d'une maladie de langueur qui se changea ensuite en paralysie; elle le mit enfin au tombeau le 22 mars 880. Il ne laissoit qu'un bâtard, Arnolphe. qu'il avoit fait duc de Carinthie, et il n'avoit point d'enfans légitimes. Deux frères avoient partagé avec lui l'héritage de leur père Louis le Germanique; ils veilloient sa longue maladie et ils attendoient sa mort pour se partager aussi les royaumes de Bavière et d'Italie, où Carloman avoit régné. Cet intérêt détourna leur attention, de la France, sur laquelle ils firent cependant aussi quelques tentatives. Après la mort de Carloman, Charles le Gros entra en Italie, à la tête d'une armée; il recut à Pavie la couronne de Lombardie, et à Rome, des mains du pape Jean VIII, la couronne impériale, vers la fin de l'année 880. Il réunit l'une et l'autre à la Souabe. son premier héritage. L'autre frère, Louis de Saxe, réunit à la Saxe, la Bavière pour sa part de l'hérédité de Carloman. Louis de Saxe n'avoit qu'un fils légitime qui, encore en bas âge, tomba d'une fenêtre du palais de Ratisbonne et se tua. Il avait eu aussi d'une mat-\* tresse un fils naturel nommé Hugues, qui fut tué vers le même temps dans un combat contre les Normands, près la forêt Carbonaria. Ayant survécu à ses deux fils, Louis de Saxe, qui n'étoit probablement pas arrivé à sa cinquantième année, tomba malade et mourut à Francfort, le 20 janvier 882.

Par la mort de tous ses cousins, dont il recueilloit successivement l'héritage, Charles le Gros, dont le surnom latin Crassus auroit mieux

été rendu encore par celui d'Épais, grandissoit sans mérite. Son hoorme corpulence étoit en effet l'enveloppe d'un esprit lent et imbécile. Il paroissoit à peine susceptible d'un autre désir ou d'une autre pensée que son goût immodéré pour la table; et plus il s'éleva en dignité, mieux il flut apprécier par tous les Francs sa lachté et son incapacité. Il se trouvoit cependant décoré de la couronne impériale, souverain de l'Italie, de toute l'Allemagne, avant lui divisée en trois puissans royaumes, et d'une grande partie de la France, sous le nom de Lorraine; le reste ne devoit pas tarder à lui échoir aussi, par la fatalité qui sembloit s'attacher à toute la race carloringieme.

Un seul fils avoit survécu à Charles le Chauve ; il étoit connu sous le nom de Louis II ou le Bègue; il avoit trente et un ansà la mort de son père : mais sa santé fut toujours chancelante ; on croit aussi que sa tête étoit foible, et son caractère plus foible encore. Aucune force peut-être, aucune habileté, n'auroient pu rétablir le royaume, d'après l'état de langueur et de foiblesse où Charles le Chauve l'avoit laissé. Les Normands étoient cantonnés dans toutes les provinces, et en même temps les prélats en étoient les vrais souverains. La plus grande partie du territoire appartenoit à l'Église, et les conciles où s'assembloient les évêques et les grands abbés conservoient seuls quelque autorité. L'année même où Charles le Chauve mourut, il avoit renoncé par l'édit de Kiersi, du 14 juin 877, à la dernière parcelle de son autorité sur les provinces. Selon les Capitulaires de Charlemagne, le souverain devoit être représenté par des comtes qu'il nommoit ou destituoit, suivant son bon plaisir; ces comtes exécutoient les ordres royaux, ils commandoient aux milices des hommes libres, et ils présidojent aux plaids particuliers. Mais pendant la foible administration du fils et du petit-fils de Charlemagne, le souverain n'avoit presque jamais osé destituer les comtes ; il leur avoit permis de confondre cette lieutenance royale avec le gouvernement patrimonial de leurs seigneuries et de leurs paysans. Par l'édit de Kiersi, Charles poussa plus loin la foiblesse; il s'engagea à donner toujours au fils d'un comte, et comme un héritage légal, l'honneur du comté qui avoit appartenu à son père. Par cet édit, le sort des hommes libres fut rendu plus fâcheux encore qu'auparavant, puisqu'il ne leur resta plus de protecteur contre les grands propriétaires; car ces der-niers usurpant presque tous les comtés, la France se trouva divisée en autant de souverainetés indépendantes qu'elle avoit auparavant reconns de lieutenances du roi. Cependant aucun des comies, nom plus qu'aucun des seigneurs, a'rotit encore prétenda au droit de guerre privée. Il y avoit eu une désobéissance habituelle dans les provinces; Il y avoit eu quelquefois des désordres commis à main armée, comme il devoit y en avoir dans un état anarchique; mais aucun comteni seigneur ne s'étoit encore figuré que sa dignité l'autoristé à se faire justice avec son épée. Bien plus, quelques-uns d'entre oux ayant tenté, pour se mettre à l'abri des brigandages des Normands, de fortifier leurs maisons, de les entourer d'une enseinte, et de leur donner l'apparence d'un chêteu, l'édit de Pristes, du mois de juin 864, ordonna que tout chêteau construit sans la permission expresse du roi seroit raés avant le l'avoit suint.

Mais à peine l'édit de Kiersi eut-il rendu les comtés héréditaires dans les familles des nobles que la couronne cessa de l'être dans la maison royale. Une partie des comtes et des abbés de la France se refusa à reconsaître Louis le Bègue pour successeur de son père. Ils res rassemblèrent en armes à Avenay en Champagne, et ce ne fut qu'à la suite d'une négociation qu'ils consentirent enfin à venir le joindre à Compiègne. Ils l'obligherent à confirmer toutes les anciennes lois, tous les anciens priviléges de l'Église et des grands; ils crigèrent de lui une amnistie pour tous ceux qui s'étoient armés contre lui; ils lui frent prometre de maintenir la discipline de l'Église, de s'intituler roi par la miséricorde d Dieu et l'élection du peuple, et ils consentirent enfin à ce qu'il fût couronné, le 8 décembre 877, au nom des érèques, abbés, grands, et autres assistans.

Louis le Bèque ne régna pas deux ans sous la protection de cette aristecratie, ou la tutelle du pape Jean VIII, qui étôt venu en France, et qui s'y conduisit bien plus en souverain que le roi. Par déférence pour son père, Louis avoit répudé une première femme de qui il avoit eu deux fils, nommés Louis et Carloman, et il en avoit épousé une autre, de qui il eut plus tard un troisème fils; cer fut Charles, depuis surnommé le Simple. Le roi désiroit que le pape voulút bien sancționner un divorce suquei il avoit été forcé, et règler ainsi quels étoient ses enfansiégitimes; mais Jean VIII se prononça pour la première femme contre la seconde, et jeta ainsi une nouvelle confusion dans la maison royale, Sur ces entrefaites, et après le départ du pape, Louis le Bègue mourut à vous dix-ept ans, furent de nouveau baliotté par cette aristocratie coclésiastique qui prétendoit avoir droit à disposer de la couronne; et après être dépouillés toujours plus de leurs prérogatives, ils furent enfia couronnés à l'abbaye de Ferrières, près de Paris, par Ausigise, archevèque de Seas.

Mais en même temps un comte de Bourgogne, nommé Bosen. frère de la seconde femme de Charles le Chauve, auguel ce monarque avoit accordé plusieurs gouvernemens en Lombardie et en Proyence. intriguoit auprès du pape Jean VIII pour se faire élever lui-même à la revauté. Malgré tout le crédit de ce pontife, qui déclara qu'il l'adoptoit pour fils, Boson ne put point réussir en Lombardie. Il fut plus heureux en Proyence, où il distribua aux archevêques et évêques un grand nombre d'abbayes et de bénéfices, qu'il s'engagea à leur garantir, de telle sorte qu'ils pussent les réunir à leur siège pastoral. Lorsqu'il se fut ainsi assuré de leurs suffrages, il les convoqua pour le mois d'octobre 879, à une diète qu'il assembla au bourg de Mantaille, entre Vienne et Valence. Les six archevêques de Vienne, de Lyon, de Tarentaise, d'Aix, d'Arles et de Besançon, s'y trouvèrent réunis avec dix-sept évêques des mêmes provinces. Des comtes et des seigneurs laïques paroissent aussi avoir assisté à cette assemblée : toutefois ils étoient dans une telle dépendance des prélats qu'on ne les appela pas même à signer les actes de la diète, et qu'on n'y fit aucune mention de leur nom.

Les prélats de la diète ou concile de Mantaille déceraèrent la couronne au comte Boson, pour qu'il les défendit, dirent-ils, contre les attaques de Satan, et conte celles de leurs ennemis visibles et corporeis. Mais ce qu'il y a de bizarre, c'est qu'ils n'indiquèrent point quelles étoient les limites du royaume qu'ils fondoient, et qu'ils ne bui donnèrent aucun nom, ni celui d'une nation, ni celui d'une province. On chercheroit en vain dans les actes du concile le nom de royaume d'Arles et de Provence, que ce nouvel État a porté depuis; smais l'on y trouve le discours de Boson à l'assemblée : il peut servir à l'aire connoître la nouvelle théocratie à laquelle la France étoit soumise.

- « C'est la ferveur de votre charité, leur dit-il, qui, inspirée par » la Divioité, vous engage à m'élever à cet office, pour que, dans
- » ma foiblesse, je puisse combattre au service de ma sainte mère,
- » qui est l'Église du Dieu vivant. Mais je connois ma condition ; je
- » ne suis qu'un vase fragile de terre, bien inférieur à une si haute

- » charge : aussi n'aurois-je pas hésité à la refuser, si je n'étois con-
- » vaincu que c'est la volonté de Dieu qui vous a donné, pour cette
- » résolution, un seul cœur et une seule âme. Reconnoissant donc
- » avec certitude qu'il faut obéir, tant à des prêtres inspirés par la
- » Divinité qu'à nos amis et nos fidèles, je ne lutte point pour me
- » soustraire à vos ordres, je n'oserois le faire. Et comme vous m'avez » donné vous-mêmes les règles de la conduite que je dois suivre
- » dans mon gouvernement futur, et que vous m'avez instruit par
- » les dogmes sacrés, j'entreprends ce grand œuvre avec confiance. »

Louis III et Carloman, les jeunes fils de Louis le Bègue, essayèrent en vain de défendre la Provence, qui formoit une partie considérable de leur héritage, contré les invasions de Boson, ou de repousser les Normands, qui, avec un redoublement de fureur, se jetoient sur les rivages de la Neustrie et de l'Aquitaine. Une vie assez longue ne leur fut pas accordée pour qu'ils pussent mener à son terme aucune de leurs entreprises, ou même pour que la France pût juger de leur caractère ou de leurs talens. Louis III, un jour qu'il étoit à cheval, rencontra la fille d'un seigneur franc, nommé Germond, dont la beauté étoit remarquable. Il l'appela, et la jeune fille, effrayée de ses propos et des familiarités royales, au lieu de lui répondre, s'enfuit dans la maison de son père. Louis III voulut la suivre, et piquant son cheval, il s'élança vers la porte, qui étoit demeurée ouverte; mais il n'avoit pas bien mesuré la hauteur du seuil : il le frappa de la tête, tandis que l'arçon de la selle, contre lequel il étoit repoussé, lui brisoit les reins. Il se fit transporter ainsi blessé au couvent de Saint-Denis, espérant y recouvrer la santé par l'intercession des saints; il y mourut le 5 août 882.

Carloman, qui réunit l'héritage de son frère à la portion de la France qu'il posédoit déjà, ne lui survécut que deux ans. Comme il chassoit un jour au sanglier dans la forêt de Baisieu, il fut blessé involontairement à la jambe par l'épée d'un de ses compagnons de chasse. La gangrène se déclara dans la plaie, et au bout de sept jours, le 6 décembre 884, il mourut, âgé seulement de dix-huit ans.

Les deux jeunes princes étoient morts sans enfans; leur frère consanguin Charles le Simple, encore dans la première enfance, étoit de plus considéré comme bâtard, le mariage de sa mère ayant été déclaré nul par le pape. De toute la race de Charlemagne, il ne restoit plus que Charles le Gros; et ce monarque, abruti par l'intempérance,

à qui personne n'auroit voulu confier le soin de ses propres affaires, se trouva réunir les couronnes de Bavière, de Souabe, de Saxe, de France orientale et occidentale, d'Aquitaine et d'Italie. Toute l'étendue de l'empire qui avoit été soumise à Charlemagne lui étoit soumise également, et la partie germanique de ses vastes États étoit bien plus peuplée, bien plus civilisée, peut-être bien plus puissante sous lui qu'elle ne l'étoit sous le conquérant ; on eût dit que l'Occident entler étoit confié à ses foibles mains, pour bien faire connoître anx hommes les funestes effets de la monarchie universelle et d'un gouvernement corrupteur. L'Occident réuni, qui n'avoit pour ennemis que quelques corsaires, ne pouvoit se défendre nulle part. Paris fut assiégé une année par les Normands, en 885 et 886, sans que toute la noblesse des Gaules fit marcher un soldat pour sa défense, sans que le monarque livrât un combat pour délivrer la capitale d'un de ses plus grands royaumes. Les bourgeois cependant, ne voyant de ressource que dans leur désespoir, résistèrent avec leurs seules forces, et ils repoussèrent les Normands. En même temps Rome étoit menacée par les Sarrasins, et les soldats de Charles le Gros, au lieu de défendre cette capitale de la chrétienté, pillèrent Pavie, où ils se trouvoient cantonnés. Tout sembloit concourir pour rendre ridicale et méprisable le dernier des empereurs carlovingiens, jusqu'aux accusations qu'il intenta contre sa femme dans la diète de Kirkheim, et jusqu'aux révélations que celle-ci fut obligée de faire pour sa défense. La santé toujours plus chancelante de Charles le Gros auroit pu déterminer les peuples à attendre le terme prochain de sa vie ; mais l'affoiblissement de sa raison imposoit aux grands le devoir de régler le gouvernement futur de l'empire. Une diète des peuples germaniques étoit convoquée au palais de Tribur sur le Rhin; elle résolut de déférer la couronne à Arnolphe, duc de Carinthie, fils naturel de Carloman et neveu de l'empereur. En trois jours, Charles le Gros fut tellement délaissé qu'à peine lui resta-t-il quelques serviteurs pour lui rendre les plus communs offices de l'humanité, et que l'évêque Liutbert de Mayence vint supplier Arnolphe de pourvoir à la subsistance de son oncle. Quelques revenus ecclésiastiques lui furent en effet assurés; mais Charles n'en jouit que peu de semaines ; il mourut, le 12 janvier 888, à un château nommé Indinga. en Sonahe.

Si les sujets de Charles, ceux que l'imbécillité de l'arrière-petit-fils

de Charlemagne avoit réduits à la cocdition la pius dépherable, « en rengèrent en l'accubiant de leurs mépris, le clergé jupesit d'après une autre règle des vertus d'an roi, et il honora Charles le Gros presque comme un saint. « Ce fot, dit Rhégino, abbé contemporain » de Pruïn, un prince très-chrétien, craignant biess, et obéissant

» de tout son cœur à ses ordres ; il obéissoit aussi evec la plus pro-

 ue tout son cour a ses orares; n operssort aussi avec la plus proproprie de la plus proproprie de la plus proprofonde dévotion aux ordres des ecclésiastiques. Il abondoit en au-

» mônes; il étoit constamment occupé d'oraisons et du chant des
 » psaumes; il étoit infatigable à répêter les louanges de Dieu, et il

» psaumes; il étoit infatigable à répéter les louanges de Dieu, et il

» plaçoit dans les faveurs divines toutes ses espérances et tout son
 » conseil.... Aussi regarda-t-il ses dernières tribulations comme une

» épreuve purifiante qui lui assuroit la couronne de vie. » Les

» épreuve purifiante qui lui assuroit la courenne de vie. » Les Annales de Falde racontent même qu'on vit le ciel s'ouvrir pour le recevoir, « afin de montrer que celui que les hommes avoient mé-» prisé étoit le souverain le plus acceptable à la Divinité. »

Les peuples avoient été si longtemps accoutumés à l'hérédité du pouvoir monarchique, qu'à l'extinction de la famille de Charlemagne ils hésitèrent quelque temps encore avant de se choisir des chefs qui ne fassent pas alliés de quelque manière à cette famille. Copendant Arnolphe, bâtard de Carloman, auquel la couronne de Germanie avoit été déférée, ne fut point reconnu par le reste de l'Occident, Les plus puissans parmi les dues et les comtes, surtout lorsqu'ils pouvoient faire valoir quelque parenté par des bâtards ou des femmes avec la famille de Charlemagne, assemblèrent partout des diètes, achetèrent par d'amples concessions le suffrage de leurs partisans, et se firent couronner avec le titre de rois. Dans la même année 888, Eudes, comte de Paris, qui deux ans auparavant avoit montré quelque bravoure dans la défense de cette ville contre les Normands, fut couronné à Compiègne, et reconnu par la Neustrie; Rainulfe II, comte de Poitiers, avec l'approbation d'une autre diète, prit le titre de roi d'Aquitaine. Guido, duc de Spolète, qui avoit des fiefs et des partisans en France, fut proclamé par une diète du royaume de Lorraine assemblée à Langres, et sacré par l'évêque de cette ville : mais bientôt, s'apercevant que ses partisans mettoient peu de chaleur à le soutenir, il retourna en Italie, et s'v fit décerner, en 890, la couronne de Lombardie et celle de l'empire, qu'il partagea avec son fils Lambert. Une autre diète avoit, en 888, accordé la couronne de Lombardie à Bérenger, duc de Friuli. Entre le Jura et les Alpes, un

comte Rodolphe, qui gouvernoit l'Helvétie, assembla une diète à Sain-Maurice en Valais, s'y fit couronner, et fonda le nouveau royanme de Bourgogne Transjurane. A Valence, Louis, fils de Boson, fut courosseé, en 890, comme rai de Provence. A Vannes, Alain, symmomé le Grand, fut couronné comme roi de Bretagne. En Gascogne, Sanche, surnommé Mitarra, se contenta du titre de duc; mais il renonça à toute dépendance envers la France.

Au momeat de la formation de tous ces reyaumes nouveaux, le lambeau de l'histoire d'Occident s'éteint en queique sorte, et toutes les chroniques demeurent muettes pendant près d'un demi-siècle. Des guerres civiles entre tous ces souverains, auxquelos on peut ajouter encore Charlets le Simple, couronné à Reims le 28 jensière 893, et Zweatibold, fils naturel d'Arnolphe, couronné n'e Worms, en 895, comme roi de Lorraine, remplirent les douve années qui s'écoulèrent encore jusqu'à la fin du siècle; mais elles ne furent soutenues qu'avec mollesse par des souverains sans soldats, qui dépendoient de leurs vassaux, qui transigeoient sans cesse avec eux, et qui n'osoient leur donner des ordres. Use coufusion universelle régnoit dans tout l'Occident; mais aucun caractère ne brille assez pour exciter notre ruriosité, et peut-être devons-nous remercier le silence des chroniqueurs, qui nous empéche de nous engager dans ce labyrinthe.

La déposition de Charles le Gros, sa mort, et l'extinction de la race carloringienne, renversèrent le colosse que Charlemagne avoit élevé sous le nom d'empire d'Occident, et donnèrent lieu, pour le partage de ses provinces, à des guerres presque universeilles, à une anarchie, à une confusion de droits et de prétentions qui, au premier aspect, semblent avoir du aggraver encore la condition déjà si misèrable des peuples. Aussi presque tous les modernes s'accordent-ils à représenter la déposition de Charles le Gros, et le premier interrègne qui la suivit dans l'empire d'Occident, comme une grande calamité qui replongea l'Europe dans la barbarie d'où Charlemagne avoit commencé à la tirer; de plus, les moumens historiques nous abandonnent de nouveau à cette époque, et nous avons à parcourir un siècle dans une obscurité presque aussi grande que celle qui précéda le règne de Charlemagne.

Cependant c'est au milieu de cette obscurité que des États nouveaux et nombreux se formèrent, qu'une population presque détruite recommença à multiplier, que quelques vertus, les vertus féodales tout au moins, redevinrent en honneur; que le courage national, qui sembloit éteint, recouvra au contraire tout son éclat parmi la nébiese. Le premier siècle du gouvernement des Carlovingiens détruisit l'ancienne France; le second siècle, qui porte également leur nom, quoique le pouvoir de Charles le Simple et de ses enfans ne fût plus qu'une ombre, recréa la France nouvelle.

La période que nous venons de parcourir ne pourroit peut-être se comparer à aucune autre, pour les calamités, la foblesse et la honte. Quoique la valeur guerrière soit bien loin d'être la première des vertus sociales, son anéantissement complet est peut-être le signe le plus certain de la destruction de toutes les autres; il jette en même temps la nation dans un tel état de dépendance de toutes les chances et de tous les ennemis, que s'il étoit possible de réunir, avec la lacheté du peuple, tous les avantages du meilleur gouvernement, tous ces avantages seroient inutiles, car ils n'auroient aucune garantie.

Mais l'histoire de l'univers ne présente aucun exemple de pusillanimité qu'on puisse comparer à celle des sujets de l'empire d'Occident. Lorsau'ils se laissoient piller, réduire en captivité, égorger par les Normands, ce n'étoit point un grand peuple qui se jetoit sur eux ; ce n'étoient point ces flots de barbares septentrionaux qui se versèrent sur l'empire romain ; mais , au contraire, des poignées de brigands, des aventuriers qui arrivoient sur les rivages de France dans des barques découvertes, armés à la légère, et presque toujours sans chevaux. Dans des temps moins éloignés de nous, on a vu les florissans empires du Mexique et du Pérou ravagés, puis conquis par des bandes d'ayenturiers qui n'étoient pas plus nombreux. Mais les Espagnols portoient des armes à feu, des cuirasses et des casques impénétrables aux flèches des Indiens, des sabres de l'acier le plus fin , qui tranchoient toutes les armures des Américains ; ils avoient des chevaux belliqueux, qui s'animoient durant le combat, qui transportoient leurs cavaliers avec une rapidité effrayante, pour atteindre des ennemis toujours à pied ; ils avoient enfin des vaisseaux, que les Américains prenoient pour des monstres ailés, vomissant des feux et des flammes. Ce n'est point ainsi que les Normands débarquoient de leurs bateaux d'osier sur les rives de la Seine et de la Loire. Leurs corps étoient à moitié nus, la trempe de leurs armes étoit inférieure à celle qu'emploient les peuples du Midi, toujours en possession des arts utiles. Ces Normands, toutefois, étoient supérieurs en vertu militaire aux deux autres peuples

vagabonds qui rarageoient aussi l'empire. Les Sarrasins avoient perduleur fanatisme conquérant et leur amour de la gloire pendant la décadence de l'empire des califes, et leurs expéditions en Italie et en Provence n'avoient plus d'autrestimulant que l'amour du butin. Les Hongrois, qui répandoient tant de terreur en Allemagne, montoient de petits chevaux qu'un soldat franc auroit dédaignés; ils portoient une pelisse, au lieu d'une cuirasse, et une lance légère remplaçoit pour eux le sabre ou l'épée. Mais les Sarrasins, les Hongrois, les Normands, attaquoient des paysans désarmés et avilis par la servitude, ou une noblesse dégénérée; ils trouvoient des victimes dans l'empire d'Occident, lis n'y trouvoient pas d'ennemis.

C'est moins dans les institutions publiques que dans l'intérêt personnel des grands propriétaires qu'il faut chercher l'explication de cette double révolution morale, qui au 1x° siècle, anéantit le courage national et détruisit la population, et qui, au xe, multiplia les hommes et rendit de la dignité à leur caractère. La réunion de l'empire de Charlemagne en un seul corps avoit éloigné de l'esprit des grands propriétaires l'attente d'une guerre prochaine : ils n'avoient nullement songé aux moyens de se défendre ou de multiplier les guerriers qui vivoient sur leurs terres; toute leur attention, au contraire, s'étoit portée sur les moyens d'en tirer les plus gros revenus; or en tout temps, en tout pays, les maîtres ont toujoursété disposés à croire qu'ils s'enrichissoient en faisant avec leurs paysans de meilleures conditions, en chargeant ceux-ci de plus gros droits, de plus rudes redevances. C'est ainsi que la grande masse de population fut asservie. Bientôt l'esclavage et les extersions produisirent leur effet accoutumé : les familles s'éteignirent ou s'enfuirent, la population disparut. et la plus grande partie de la France fut changée en désert. Les grands propriétaires virent sans regret abandonner les manses ou habitations, pour chacune desquelles ils étoient obligés de fournir un soldat au roi; ils crurent trouver plus de profit en substituant les pâturages aux champs, et en multipliant les troupeaux comme les hommes diminuoient. Ils ne surent pas comprendre qu'un pays ne peutêtre riche quand il n'a plus de consommateurs, quand il ne nourrit plus une nation. C'est la même erreur où nous voyons tomber de nos jours les lairds du nord de l'Écosse.

L'extinction rapide de la population rurale fut la grande cause qui, sous le règne des Carlovingiens, ouvrit l'empire aux brigands qui le dévastèrent. Les monumens nons manquent complétement, il est vrai. pour connoître cette fluctuation de la population; les historiens du temps n'ont jemais songé à en rendre compte ; mais en lisant lem récit des événemens, il est impossible de n'être pas frappé de la solitude au milieu de laquelle ils vous introduisent ; on diroit qu'il n'existe plus en France que des couvens disséminés au milieu des forêts. Les villes, au 1x" siècle, ont perdu l'importance qu'elles avolent encore sous la première race des rois. Il n'est plus question pour elles ni de factions intestines, ni d'émeutes, ni de gouvernement municipal, ni de la résistance qu'elles peuvent opposer à un ennemi; leurs portes sont toujours ouvertes à quiconque veut y entrer. Souvent, il est vrai, les chroniques nous apprennent qu'elles sont brûlées par les Normands; mais leurs auteurs, dans ce cas, représentent toujours le dommage qu'elles éprouvent comme moins grand, ou le butin enlevé comme moins considérable, que lorsque les mêmes Normands brûsent un couvent. L'existence des paysans est aussi complétement oubliée que celle des troupeaux avec lesquels ils restent confondus : on voit seulement que la défiance de leurs maîtres ne leur avoit laissé aucun moyen de résistance. Aussi les Normands, après avoir enlevé les filles et les femmes des villageois, après avoir massacré leurs vieillards on leurs pretres, s'egaroient-ils sans craînte, seuls ou par petites bandes, dans les forêts, pour s'y donner le plaisir de la chasse. Même dans la haute noblesse et le haut clergé, on est confondu du petit nombre de personnages qui paroissent en même temps sur la scène. Un seul comb réunit les titres d'un grand nombre de comtés, un seul prélat les revenus d'un grand nombre d'abbayes; et lorsque Hugues, abbé de Saint-Germain-l'Auxerrois et de Saint-Martin de Tours, est appelé par les historiens du temps l'espérance des Gaules, on sent la nation française dégradée au rang des hommes de mainmorte d'un couvent. Tant que la nation étoit réduite à un tel état de soiblesse, d'igno-

Tant que la nation étoit réduite a un tei etât de ouccesse, quence de la politique, d'opposition entre les intérêts des grands et ceut de la population, un gonvernement central ne pouvoit être d'aucse avantage à la France ou à l'Evrope; il ne servoit qu'à maintenier cette dégradation universelle. Ce fut donc un événement heureux pour l'humanité que la rupture du lien social, lors de la déposition de Charles le Gros, et que le partage de l'Occident en plusieurs monachies, qui bientôt se portagèrent de nouveau en un nombre india d'Étals plas petits. Lorsque la criffisation a frid étàl de grands pré-

grès, la formation de vastes États présente de très-grands avantages : les lumières s'y accroissent et s'y répandent plus rapidement, le commerce y est plus actif, plus régulier, et plus indépendant des erreurs de la politique : la puissance, la richesse, les talens qui sont à la disposition du gouvernement, sont beaucoup plus considérables : et s'il sait en faire un bon usage, l'avancement de l'espèce humaine en devient beaucoup plus rapide. Mais, d'autre part, c'est un problème beaucoup plus difficile à résoudre d'établir une constitution sage. tutélaire et libre, dans un grand que dans un petit État; tandis qu'il est beaucoup plus facile à un grand qu'à un petit de se passer de tous ces avantages. Un grand empire se maintient longtemps par sa masse. en dépit d'abus presque intolérables, tandis qu'un petit ne peut espérer aucune durée, s'il n'est garanti per un peu de patriotisme, per un peu de prospérité. Le gouvernement des Carlovingiens avoit survécu à plus de calamités qu'il n'en auroit fallu pour renverser dix fois les gouvernemens qui lui succederent. S'il succomba enfin, c'est qu'il étoit arrivé au dernier degré de honte et d'imbécillité. Ceux qui en recueillirent les débris n'étoient peut-être supérieurs ni en talens, ni en vertus, ni en énergie, aux misérables empereurs qui l'avoient laissé périr. Mais plus leurs intérêts propres étoient rapprochés d'eux, et plus tôt ils arrivèrent à les comprendre. Lorsque, pour se défendre, ils eurent besoin de force plus encore que de richesses, il ne leur failut pas un haut degré de perspicacité pour apercevoir qu'ils se donneroient de la force en soignant la prospérité de leurs sujets.

Il n'y avoit guère plus de vingt ans que l'édit de Pistes avoit fait raser les fortifications que quelques seigneurs avoient élévées autour de leurs châteaux, pour sa défendre contre les Normauds. A cette époque, la propriété, qui donnoit le droit de justice sur les vassun, le droit de vie et de mort sur les esclaves, ne se réalisoit point encore en force politique, n'assuroit point encore les moyens de se défendre ou de se faire respecter. Mais après la déposition de Charles le Gros, aucune autorité seciale n'apporta plus d'obstacle à ce que chacun se mit en défense avec ses propres moyens, à ce que chacun cherchité dans ses propriétés sa sireté d'abord, et bientôt des moyens de sa faire craindre. Alors on vit les dues, les contes, les marquis et les abbés, qui s'étoient partagé toute l'étendue du territoire, changer de but et de politique, substituer l'antition à la capidité, et demander à la terre des hommes pour masiatenir leurs droits et leur estalence,

plutôt que de la richesse. Celle-ci ne se présentoit déjà plus comme un avantage qu'autant qu'elle pouvoit se changer en population; la valeur d'une étendue de pays fut estimée, non d'après le nombre de livres d'argent contre lesquelles ses produits pourrolent se vendre, mais d'après le nombre de soldats qui pourroient en sortir pour suivre la bannière du seigneur, et défendre son château dès qu'il seroit menacé.

Aussi cette époque de troubles et de désordre, qui sembloit menacer de sa destruction les misérables restes de la population dans l'Occident, fut en même temps l'époque d'une grande et bienfaisante révolution économique qui releva cette population de son abaissement. Partout le seigneur offrit la terre au vassal qui se montroit prêt à la cultiver, partout il se contenta en retour d'une légère prestation en argent ou en denrée ; mais il lui demanda au lieu de rentes des services personnels. Ces concessions si multipliées furent faites à des conditions différentes, et à des hommes d'ordre différent. Les cadets des familles nobles, les hommes libres, les bourgeois, les colons, les affranchis, les serfs eux-mêmes, furent admis, dans une subordination qu'ils ne méconnoissoient jamais, à se partager la terre, et à la remettre en valeur. Tous ces hommes, dont la plupart, si l'ordre précédent avoit duré, auroient été destinés à vieillir dans le célibat, furent appelés au mariage, et purent voir avec satisfaction leur famille se multiplier autour d'eux. Les plus élevés en rang formèrent de nouveau ces ordres intermédiaires de gentilshommes, de leudes, d'hommes libres, qui avoient presque disparu. Les derniers euxmêmes se relevèrent au lieu de s'abaisser dans l'échelle sociale. Le paysan étoit, il est vrai, dans une dépendance absolue de son seigneur. Il n'avoit contre lui aucune protection de ses droits, de sa liberté, de son honneur, de sa vie même ; et toutefois il étoit rarement exposé à les voir compromis par les violences de ses chefs. Il regardoit ceux-ci comme ses juges et ses protecteurs. Il avoit pour eux ce respect, et même cet amour que les foibles accordent si aisément à ceux qu'ils croient d'une race supérieure ; l'usage des armes, qui lui avoit été rendu, avoit relevé à ses yeux sa propre dignité, et lui avoit fait recouvrer quelques-unes des vertus que l'esclavage anéantit. Il ne combattoit pas à cheval, comme les nobles et les hommes libres, mais enfin il combattoit : la résistance lui étoit permise : et le sentiment de la force lui donnoit la mesure des égards qu'il pouvoit

exiger. La rapidité avec laquelle la population s'accrut, par ces diverses causes , du x'au xnt' siècle, est prodigieuse. Chacun des grands comtés se morcela , dans le cours de deux ou trois générations , on un nombre infini de comtés ruraux , de vicomtés et de seigneuries ; chacune de celles-ci se divisa de même; chaque district vit nattre un village avec son seigneur, chaque communauté eut son fort, et ses moyens de défense; et , en moins de deux cents ans , un comte de Toulouse, un comte de Vermandois, un comte de Flandre, desirrent plus puissans , ils commandèrent à des armées plus vaillantes, plus disciplinées , plus nombreuses même, que n'avoient fait Charles le Gros, ou Louis le Débonnaire; monarques ét out l'Occident

Mais cet état prospère de la population agricole ne dura qu'aussi longtemps que les seigneurs sentirent le besoin qu'ils avoient d'elle. Le joug de fer de l'oligarchie avoit été allégé, quand les grands propriétaires s'étoient arrogé le droit des guerres privées; il retomba plus rudement sur les épaules du peuple, des que l'ordre général fut assez rétabli pour qu'on n'osât plus recourir à la force. Dès que les seigneurs n'eurent plus besoin de soldats, ils crurent avoir d'autant plus besoin d'argent, et ils recommencèrent à opprimer les campagnes. Ce fut alors que les vilains furent réduits à une dégradation honteuse, ce fut alors que le système féodal pesa sur les peuples comme la plus intolérable des oppressions. Il avoit apporté quelque ordre, quelque vertu et quelque bonheur dans une turbulente anarchie; mais dès que le gouvernement fut rétabli, il ne fit plus qu'ajouter son joug au joug des lois, et les deux ensemble se trouvèrent trop pesans pour la race humaine. Ainsi le système féodal, qui peut-être, plus qu'aucune autre institution humaine, a contribué pendant un temps à la multiplication et à la prospérité de la classe pauvre, est demeuré chargé aux veux de la postérité, de la responsabilité de toute l'oppression, de toute la souffrance, qui signalèrent sa décadence, et son nom cause encore de l'effroi, tandis qu'on a oublié l'infamie qui devroit demeurer attachée au nom des Carlovingiens,



## CHAPITRE XXI.

L'Angleterre jusqu'à la fin du règne d'Alfred le Grand. - 449-900.

Nous n'avons presque plus eu occasion de faire mention de l'fle de Bretagne depuis la mort d'Honorius, et le rappel de la dernière légion romaine préposée à sa défense. Nous avons cherché à lier ensemble l'histoire de tous les pays qui avoient des influences réciproques, qui agissoient et réagissoient les uns sur les autres; mais la grande île de Bretagne, après être entrée pour un peu de temps dans le tourbillon du monde romain, en étolt complétement ressortie; elle avoit fait dès lors un monde à part, étranger au reste de l'univers, à ses craintes et à ses espérances : elle avoit été oubliée des autres provinces ci-devant romaines auxquelles elle avoit été auparavant associée, et dans les dix livres de l'Histoire des Francs, de Grégoire de Tours, il ne se trouve qu'une seule fois le nom d'un personnage breton. L'oubli des Grecs est plus étrange encore ; deux siècles et demi après que les légions de Bretagne avoient donné l'emplre aux fondateurs de Constantinople. et un siècle seulement après la retralte des Romains, le premier des historiens de Constantinople, Procope, relègue la Bretagne dans la région des fables et des prodiges. Il raconte que les àmes de ceux qui meurent dans les Gaules sont transportées chaque nuit sur les rivages de cette fle, et consignées aux puissances infernales par les batellers de la Frise et de la Batavie, « Ces bateliers, dit-il, ne voient personne : mais, au milieu de la nuit, une voix horrible les appelle à leur mystérieux office : ils trouvent au rivage des bateaux inconnus prêts à partir ; lls sentent le poids des ames qui v entrent l'une après l'autre. et qui font descendre à fleur d'eau le bord du bateau. Cependant ils ne voient rien encore. Arrivés la même nuit aux rivages de Bretagne. une autre voix appelle l'une après l'autre toutes les âmes, et elles descendent en silence. » Voilà ce qu'après une courte cessation de toute correspondance étoit devenue l'Angleterre pour le reste de l'univers.

La Bretagne cependant avoit éprouvé, dans son isolement, le même not que les autres contrées démembrées de l'empire; de même la lutte s'y étoit établie entre les barbares et les sujets des Romains; mais ce n'étoient point les mêmes peuples, ou les conséquences des mêmes révolutions qui l'avoient bouleversée. Si dans sa carrière, pour procéder de la civilisation antique à la civilisation nouvelle au travers de la barbarie, elle avoit éprouvé à peu prês les mêmes alternatives, il faut y voir une preuve que le sort de l'Europe étoit la conséquence de son organisation interne, car celle-ci agissoit partout de même, tandis que les évênemens varioient avec chaque lieu.

Cette séparation si complète de la Bretagne d'avec le reste du monde commence à l'année 426 ou 427, époque présumée du départ de la dernière légion romaine; elle finit, ou plutôt elle est moins sensible, dès le couronnement d'Alfred le Grand, en 872. Pendant ces quatre siècles et demi, les annales de Bretagne renferment un nombre prodigieux de faits, de noms de rois, de dates de combats: aussi peut-être un écrivain, animé d'un vif sentiment national, pourroit-il réussir à répandre sur elles quelque intérêt. Mais un étranger se laisse rebuter par la fréquence des révolutions, et le peu d'importance des résultats; il s'effraie d'une fatigue qui ne lui promet point une récompense proportionnelle. Partout où l'histoire conduit à l'étude morale et sociale de l'homme, où elle fait voir le développement de son esprit et de son caractère, le noble jeu de ses sentimens et de ses passions, la petitesse des États n'ôte rien à l'importance des résultats. Les républiques de la Grèce, les villes libres de l'Italie, les cantons de la Suisse, dans les beaux temps de la liberté, nous en apprendront plus sans doute sur ce qui fait le bonheur et la dignité de l'homme, que ces puissantes monarchies de l'Asie, où chaque erreur du gouvernement décide du sort de plusieurs millions de sujets. Mais les petits royaumes bretons et saxons, qui, pendant quatre ou cing siècles, existèrent simultanément ou successivement en Bretagne, ne développèrent point de si grandes qualités ou de si grandes vertus; d'ailleurs, leurs monumens ne sont point assez détaillés pour nous faire connoître les individus et le jeu des passions

humaines; leur histoire est presque conjecturale, et dussions-nous reproduire, dans ce chapitre, tout ce qui s'en est conservé, nous ne ferions que réunir un plus grand nombre de crimes royaux, et de plus dégradantes images des souffrances de l'humanité. A ussi nous contenterons-nous de jeter un coup d'œil rapide sur ces cinq siècles, de monière à en saisir les seuls traits généraux.

Lorsque les Romains quittèrent la Bretagne, en 427, ils laissèrent cette île énervée, comme toutes les provinces de l'empire, sans fortifications, sans armes, et sans courage pour se servir d'armes si les Bretons les avoient eues. Au lieu d'entourer les villes ouvertes de bonnes fortifications, et d'organiser des millices pour leur défense, les Bretons s'étoient contentés de relever la muraille de Sévérus. rempart qui, coupant l'île dans sa partie la plus étroite, étoit destiné à arrêter les incursions des Pictes et des Écossais. Mais cette muraille. qui auroit pu profiter à des troupes de ligne, étoit sans utilité pour des bourgeois. Ces derniers, sans quitter leurs occupations journalières et leurs familles , auroient peut-être défendu les remparts de leurs cités, tandis qu'on ne pouvoit s'attendre à ce qu'ils quittassent leurs fovers pour aller s'établir auprès de fortifications lointaines, où ils se sentiroient encore exposés à être tournés. Aussi les Romains eurent à peine quitté l'île que le mur de Sévérus fut franchi par les Pictes et les Écossais. Ces peuples septentrionaux, voués à la vie pastorale, et entièrement sauvages, mettoient toute leur gloire à braver les dangers, tout leur bonheur à enlever à des voisins plus industrieux et plus timides, les fruits de leurs longs travaux. Ils parcoururent à plusieurs reprises toute la Bretagne : ils dévastèrent les campagnes. ils mirent les villes à contribution, et ne trouvant aucun avantage à emmener des esclaves dans leur pays, déià trop chargé de population, ils massacrèrent leurs captifs.

La terreur et la désolation des Bretons étoient extrêmes. Les villes qui conservoient l'apparence de la civilisation, quoique liguées entre elles, n'avoient point de moyens de défense; elles demandrent des secours aux Romains, déjà accablés sous le poids des dernières calamités de l'empire, et elles n'en purent obtenir aucun. Les campagnes, partagées entre un petit nombre de riches propriétaires, étoient devenues des espèces de principautés; mais un homme, pour être maître de plusieurs milliers d'esclaves, ne s'en trouvoit pas plus en état de sédéendre. On assure qu'un de ces grands propriétaires, hommé

Vortigern, fut, en 445, reconnu pour chef, ou pour roi par tous les autres; et on accuse ce no ioneven d'avoir appelé dans l'île les piretes saxons, pour les opposer aux brigands écossais. Les Saxons maritimes des bouches de l'Elbe, les Jutes, les Angles, les Frisons, et d'autres petits peuples de ce même rivage, exercionet depuis longtemps la piraterie sur les côtes des Gaules et de Bretagne. Deux de leurs chefs, Hengist et Horss, furent reçus, en 445, par Vortigern, dans l'île de Thanet, sur les côtes de Kent. Ils combattirent comme ils l'avoient promis avec vaillance contre les Écossais, ils contribuèrent à les repousser; mais, d'autre part, ils appelérent leurs compatriotes dans l'île; ils commencèrent à en partager les dépouilles, et bientôt is songérent à en faire la conquête.

C'est alors que s'engagea, entre les Saxons et les Bretons, une lutte qui dura un siècle et demi, et qui ne se termina que par la destruction de toute la population bretonne, ou par son expulsion de toute la partie orientale de l'île. Cette lutte a été célébrée par les romanciers de la Table Ronde, et par des historiens à peine supérieurs aux romanciers en véracité. Le roi Arthur, qu'on suppose être mort en 542, à l'âge de quatre-vingt-dix ans, fut le principal héros breton de ces combats, où se signalèrent encore les rois Vortimer, Modred, Uther Pendragon, et plusieurs autres. On ne peut élever de doutes sur la durée et l'acharnement de ces combats dont le résultat fut l'entière expulsion d'une nation hors de son ancienne demeure. Mais on doit se défier beaucoup plus de ce que d'anciens écrivains racontent du nombre des armées et de l'importance des batailles. Les Saxons, nous l'avons vu, étoient soumis, dans leur pays même, à autant de chefs ou de rois qu'ils occupoient de villages. Ils donnèrent aussi le nom de rois, ou de rois de la mer, à tous ces capitaines de vaisseaux armés pour la piraterie qui vinrent débarquer sur les côtes de Bretagne; et ce fut probablement avec quelques centaines d'hommes seulement qu'Hengist, par trente-cinq ans de combats, se rendit maître du comté de Kent. D'autres chefs saxons, angles et jutes, s'établirent en même temps dans d'autres parties de l'Angleterre. De leur côté, les petits seigneurs bretons, les anciens sénateurs du pays, s'attribuoient eux-mêmes ou recevoient des Saxons le nom de rois. Les uns et les autres régnoient sur une tour où vivoit le seigneur, et sur quelques villages habités par ses paysans. La mémoire de leurs guerres se conserva, et la vanité des deux partis s'accorda pour en exagérer l'importance. Ces guerres, loin de détruite la population, enséignèrenta us sejneur fout l'avantage qu'il trouveroit à la multiplication de ses vassaux; il avoit trop besoin de soldats pour ne pas travailler à en augmenter le nombre : les Sarons se multiplièrent à l'est de l'île, les Bretons à l'ouest; ceux des derniers qui avoient labité les contrées de l'est et qui ne purent pas se réfugier dans le pays de Galles, pour éviter la fureur des Saxons, vinrent chercher un asile sur les côtes de France, dans la petite Bretagne. Enfin, après que trois ou quatre générations se furent successivement baignées dans le sang, après que toute civilisation fut détruite, que la langue latine, et presque tous les arts des Romains furent oubliés, la grande île de Bretagne, qu'on commença dès lors à nommer Angieterre, se trouva, vers la fin du vr' siècle, partagée en trois divisions.

A l'orient, sept royaumes indépendans avoient été formés par les peuples pirates qu'on comprit sous le nom commun d'Anglo-Saxons ; les trois plus vastes en étendue étoient au nord, ils étoient habités par des Angles; les quatre plus riches et plus peuplés étoient au midi, et habités par des Saxons. Les trois premiers étoient les royaumes de Northumberland, fondé en 547, par Ida; d'Estanglie, en 571, par Uffa; et de Mercie, en 585, par Crida. Les quatre royaumes saxons étoient ceux de Kent, fondé en 460, par Hengist; de Sussex, fondé en 491, par Ella; d'Essex, en 527, par Ercenwin; et de Wessex, le plus puissant des royaumes méridionaux, fondé en 519, par Cerdick. Le cours opposé de la Tamise et de la Saverne séparoit les royaumes des Saxons et ceux des Angles ; cependant les deux peuples se regardoient à peu près comme compatriotes; les sept royaumes, ou l'heptarchie saxonne, sous de certains rapports, ne formoient qu'un seul corps politique. Les rois que les Saxons reconnoissoient pour leurs capitaines à la guerre, n'avoient, durant la paix, qu'une autorité très-limitée, et l'assemblée des hommes sages de chaque royaume, wittena gemote, devoit être consultée sur toutes les mesures importantes d'administration comme de législation. Dans quelques occasions, l'un des sept rois fut reconnu comme chef de toute l'heptarchie, et alors il y eut en même temps un wittena gemote, des sept royaumes, pour décider des intérêts de toute la nation.

A l'occident, les anciens Bretons, qui appartenoient aux Cimri ou

aux Cimbres, l'une des deux grandes divisions de la race celtique, n'occupient plus que le pays de Galles, divisé en trois petits royaumes, et la pointe de Cornousilles, qui en formoit un quatrième. Ils avoient gardé leur ancien langage; ils étoient attachés avec ardeur à la religion chrétienne, et pour l'usage de celle-ci ils conservoient la connoissance de la langue latine et l'usage de l'écriture, du moins parmi les moines et les prêtres. Mais ils n'avoient pu maintenir presque aucune communication avec Rome, et lorsque, après deux siècles, ils renouvelèrent leurs rapports avec le reste de l'Église, ils parurent fort surpris des changemens qui s'étoient opérés dans celle-ci, en déviation du christianisme primitif, et ils eurent quelque peine à s'y soumettre.

Des missionnaires gallois, et surtout saint Patrice, et son neveu de même nom que lui, avoient converti l'Irlande à la fin du v° siècle. Comme c'est justement l'époque des plus grands ravages des Saxons, il est assez probable qu'un grand nombre de Bretons, les plus amis de la paix et les moins propres aux combats, allèrent chercher le repos dans cette fle moins exposée aux orages, et qu'ils y portèrent une civilisation que le fer extirpoit alors en Bretagne. Les Irlandais, séparés du monde entier, jouissant de l'aisance, mais privés de presque tous les plaisirs du luxe, cherchèrent un aliment à leur activité dans les études sacrées. C'est l'époque la plus brillante de leur littérature; c'est celle où se formèrent plusieurs pieux personnages, plusieurs moines qui entreprirent d'abord la conversion de l'Écosse, et qui, dans le siècle suivant, vinrent prêcher dans la Germanie et dans les Ardennes. Ils fondèrent alors plusieurs couvens à Saint-Gall, à Luxeuil, à Anegrai, enfin à Bobbio, en Italie, où l'on est surpris de voir arriver saint Colomban, missionnaire irlandais.

Le nord de la grande fle de Bretagne étoit toujours occupé par les Pictes au levant, et les Scots ou Ecosais au couchant. Ces deux peuples appartenoient à la race des Gaëls, Yautre grande division de la race celtique. Ils n'avoient jamais été soumis par les Romains; ils connoissoient à peine l'agriculture, et ils se maintenoient seulement par la vie pastorale; toutefois ils rétrogradèrent encore, s'il est possible, dans la carrière de la civilisation, lorsque tous les arts qui rendent la vie douce curent cessé d'être cultivés chez leurs voisins. Longtemps leurs incursious avoient désolé la Bretagne; mais, soit

que leurs armes se trouvassent inférieures à celles des Saxons, qui envahirent en effet une partie considérable de l'Écosse méridionale, soit qu'aucun butin ne les attirêt plus dans ces champs ravagés, ils cessèrent leurs incursions après le milleu du v\* sècle. Ce fut aussi à peu près vers ce temps-là qu'ils commencèrent à se convertir au christianisme, surtout par les travaux des missionnaires gallois et irlandais. Les Pictes et les Écossais continuèrent à se partager la possesion de la Calédonie jusqu'à l'année 839 ou 840, que les Pictes, vaincus dans deux batailles par les Écossais, sous la conduite de leur roi Kennet II, furent exterminés. Leur nation fut anéantie, et tout le pars recut dès lors le nom d'Écosse.

Ce fut seulement en 597 que le christianisme fut de nouveau iutroduit parmi les Anglo-Saxous. L'Angleterre étoit alors un des grands marchés aux esclaves : dans tous les momens où les Saxons sentoient le poids de la misère, ils ne sé faisoient aucun scrupule de vendre leurs enfans : la France en étoit remplie, et la reine Bathilde, femme de Clovis II, au milieu du vir siècle, avoit été d'abord elle-même une esclave saxonne, achetée par un Franc. Des esclaves anglo-saxons furent exposés en vente sur le marché de Rome; Grégoire le Grand, qui depuis fut pape, frappé de la blancheur de leur peau, de la beauté de leurs cheveux, demanda de quelle nation ils étoient. « Ce sont des Angles, dit le marchand d'esclaves. - Des anges plutôt, reprit Grégoire. Quel est leur lieu de naissance? - Deiri, dans le Northumberland. - De ira: ils sortiront de la colère de Dieu, » Ces ieux de mots lui parurent une révélation, et il ne fut pas plutôt parvenu au saint-siège qu'il s'occupa de la conversion de la Bretagne. Il en chargea le moine Augustin, qui depuis fut premier archevêque de Cantorbéry, et ce prêtre romain conduisit avec lui quarante missionnaires, auxquels l'Angleterre doit la connoissance de ce qu'on nommoit christianisme au vie siècle, ou de la religion qui convenoit à l'Église.

La conversion de l'Angleterre commença par celle des rois, la religion descendit d'eu à leurs sujets; elle s'établit sans éprouver de
persécution, sans être cansanglantée par aucun martyre. La foi, pour
être peu éclairée, n'en fut pas moins vive, elle n'en porta pas moins
ceur qui l'embrassient à de grands sacrifices. La réputation de sainteté s'obtenoit facilement, et surtout par de riches donations faites
aux églisses; il est cependant remarquable que, pendant la durée de
l'heptarchie, sept rois anglo-auxons, sept reines, luit princes, et seize

princesses de leur sang soient honorés du nom de saint; il ne l'est guère moins que, durant le mème espace de temps, dix rois et onza reines aient quitté leur couronne pour faire profession de la vie monastique.

Le gouvernement de l'heptarchie saxonne, et l'indépendance des sept petits royaumes, entre lesquels se partagea l'Angleterre, durèrent 378 ans, si l'on compte depuis la fondation du plus ancien des royaumes, et 243 ans, si l'on compte depuis la fondation du plus récent, jusqu'à l'année 827, où tous les Anglo-Saxons reconnurent l'autorité souveraine d'Egbert. Celui-ci avoit été exilé du royaume de Wessex, sa patrie ; il s'étoit retiré auprès de Charlemagne, qui l'avoit accueilli à sa cour, et qui contribua probablement à former son esprit et à élever ses espérances. Egbert avoit vécu douze ans auprès du grand monarque de l'Occident, lorsqu'il fut rappelé de sa cour, l'année même du renouvellement de l'empire d'Occident, pour être place, en l'an 800, sur le trône de Wessex, ou du plus grand des quatre royaumes méridionaux. Egbert, par une suite de guerres heureuses, soumit les trois autres royaumes des Saxons, et les réunit sous le nom commun de Wessex. Il força en même temps les trois royaumes des Angles à lui promettre obéissance, mais en conservant cependant leurs rois feudataires. Enfin, il contraignit aussi les trois royaumes bretons, dans le pays de Galles, et le quatrième, dans le Cornouailles, à reconnoître également sa suzeraineté. Il y avoit à peine cinq ans qu'il jouissoit de la paix et d'une souveraineté non partagée , lorsque les Danois parurent au midi de l'île avec trente-cinq vaisseaux, débarquèrent à Charmouth, en 833, rencontrèrent Egbert, le battirent, et ne remontèrent sur leurs vaisseaux qu'après les avoir chargés de toutes les richesses de ce canton.

Charlemagne, au faite de sa puissance, avoit vu les vaisseaux norqu'il pleura des calamités qu'il menoçoient ses successeurs. Egbort, imitateur de Charlemagne sur un plus petit th'âtre, vit commencer aussi, d'une manière plus humiliante encore, les malheurs qui devoient affliger le royaume qu'il avoit fondé. Le monde britannique, absolument séparé du continent, éprovouit d'une même menière les effets d'une même cause. La réunion de plusieurs petits États en une seule monarchie, qui sembloit devoir faire sa force, ne fit que sa foiblesse, et de honteuses calamités commencrent au moment où la monarque crut avoir fondé la gloire et la puissance nationales. Chacun des royaumes qu'avoit conquis Charlemagne étoit, par lui-même, en état de repousser ses ennemis, tous ensemble ne furent plus en état de le faire après qu'il les eut réunis. Chacun des petits royaumes de l'heptarchie n'avoit pas redouté les attaques étrangères : ils v succombèrent, lorsqu'ils ne formèrent plus qu'un seul État. Ces Normands ou Danois qui attaquèrent en même temps, au rx siècle, les côtes de France et d'Angleterre, étoient depuis longtemps familiarisés avec les rivages de Bretagne, car c'étoit presque le même peuple qui en avoit fait la conquête trois siècles auparavant. Il semble, il est vrai. que les Anglo-Saxons du v° siècle occupoient les côtes de la Frise au Jutland, et que les Normands du 1xº s'étendoient du Jutland à la Norwège. Les habitans du Jutland, les Jutes, sont nommés à l'une comme à l'autre époque : d'ailleurs les conquêtes de Charlemagne avoient refoulé les Saxons méridionaux sur les septentrionaux, en sorte que les mêmes peuples ne partoient plus des mêmes rivages. Dès la décadence de l'empire romain, tous ces peuples s'étoient adonnés à la piraterie, et ils mettoient leur gloire à ces expéditions périlleuses dans lesquelles ils bravoient en même temps les tempêtes et les ennemis. Toutefois tant que, dans les pays qu'ils attaquoient, chaque petite province eut son chef, ses conseils, ses guerriers; tant que chaque district eut son association de citovens libres et belliqueux , la résistance y fut toujours préparée : elle étoit si prompte, elle étoit si efficace, que les Normands durent renoncer à la piraterie, comme les Ecossais au brigandage. Aussitôt, au contraire, que dans chaque district on dut songer au roi, qui siégeoit à une grande distance, implorer ses secours ou attendre ses ordres : aussitôt que toute carrièro d'ambition écarta du sol natal celui qu'elle appeloit à la cour, que ce qui étoit un centre devint une province, et qu'on put faire sa fortune indépendamment des calamités locales, tous ces petits royaumes qu'on avoit vus hérissés de soldats, qui avoient résisté des siècles , dans des luttes acharnées, à des voisins toujours empressés à les envahir, furent hors d'état de se défendre contre quelques poignées de pirates ; alors des bateaux découverts, montés par un petit nombre d'aventuriers, osèrent entreprendre des conquêtes où des milliers de braves avoient échoué.

Deux ans après sa défaite à Charmouth, Egbert prit sa revanche, en 835, sur une nouvelle troupe de Danois qui s'étoit fait débarquer

à Hengston, sur les confins du Cornouailles. Il mourut en 838, ne laissant qu'un seul fils, Éthelwolff, qui lui succéda.

Si Egbert avoit pu être comparé à Charlemagne, la ressemblance d'Ethelwolff à Louis le Débonnaire fut bien plus frappante encore. De même sa bonté dégénéroit en foiblesse, et sa religion en un lâche asservissement aux prêtres et aux moines. De même, il s'empressa de partager l'autorité avec son fils Athelstan, qu'il nomma roi de Kent; de même ensuite, dans un âge avancé, à son retour d'un pèlerinage à Rome, en 855, il épousa une autre Judith, petite-fille de celle de Louis le Débonnaire : et cette jeune femme le brouilla avec ses fils. en inspirant à ceux-ci la crainte d'un partage nouveau. Éthelbald. fils d'Ethelwolff, prit les armes contre son père ; et le débonnaire monarque de l'Angleterre ne possédoit plus à sa mort, en 857, qu'un trône partagé et ébranlé. Plusieurs de ces rapports sont accidentels sans doute, mais quelques-uns aussi tiennent à la nature même des choses. Un grand homme, s'élevant au milieu d'un peuple barbare, doit reconnoître les avantages d'une éducation libérale, et il s'efforce de la donner à ses enfans; mais, dans son siècle, il ne peut trouver que des pédans pour enseigner la science, et c'est en effet à des pédans monastiques qu'Ethelwolff et Louis le Débonnaire furent confiés. Tous deux étoient princes, nés dans la mollesse, et entourés de courtisans; tous deux dégénérèrent comme dégénèrent les fils des grands hommes, et le suc nourricier de la science qui avoit profité à leurs pères se changea pour eux en poison. Ils apprirent à croire sur parole, à trembler devant un homme, à racheter leurs péchés par des pénitences, et même à contracter, dans un âge avancé, des mariages -disproportionnés pour se dérober aux tentations.

Éthelwolff, comme Louis le Débonnaire, laissa quatre fils après Jui, mais l'usage ne s'étoit point établic dez les Saxons de partager la monarchie entre les princes. Éthelbald, à qui il avoit, de son vivant, accordé le royaume de Kent, et Éthelbert, auquel il laissa le reste de la monarchie, lui succédèrent seuls; toutefois, les quatre frèrez d'ûrent hériter l'un de l'autre, au préjudice de leurs enfans en bas âge; et en effet ils régnèrent successivement : Éthelbald, de 857 à 860; Éthelbert, de 860 à 866; Éthelred, de 866 à 871, et Alfred le Grand, de 871 à 900. Toute cette période, comme celle des quatre fils de Louis le Débonnaire, est remplie par les désastreuses invasions des Danois.

Les aventuriers qui partoient de toutes les côtes de la Scandinavie, de tous les ports de la mer Baltique, et qui, différens de langue et d'origine, étoient tous compris indistinctement sous le nom de Danois en Angleterre, et de Normands en France, semblent avoir formé sur les deux pays des projets différens. Les côtes et les rivières de France. accessibles à leurs bateaux, étoient encore enrichies par une ancienne industrie; une opulence accumulée dans les siècles précédens y étoit toujours déposée, elle s'étoit même accrue sous le règne de Charlemagne : d'autre part, toute la population rapprochée des côtes étoit étrangère à la race germanique, et presque désarmée; ses habitudes n'étoient nullement belliqueuses, elle pouvoit difficilement opposer quelque résistance, et les Normands ne se proposoient que de la piller. L'Angleterre étoit plus pauvre et plus belliqueuse; elle n'offroit guère au ravisseur que des richesses agricoles, et sa population, accoutumée aux armes, étoit prête à les défendre. Aussi les Danois, lorsqu'ils attaquèrent l'Angleterre, se proposèrent-ils de la conquérir. Pendant les règnes d'Éthelwolff et d'Éthelbald, ils firent quelques descentes sur ces côtes; toutefois, comme ils y furent reçus vigoureusement, ils trouvèrent que les profits de cette guerre n'étoient pas proportionnés au danger, et de 840 à 860, années si désastreuses pour la France, les côtes d'Angleterre ne furent visitées par eux que de loin en loin.

Mais les profits du métier de corsaire, la gloire et les hasards de ces expéditions attirèrent bientôt dans les ports des Danois les aventuriers de tout le nord. C'étoit une direction nouvelle qu'avoit prise le torrent de l'émigration, et les peuples qui autrefois envoyoient chaque année de nouveaux essaims pour envahir l'empire par terre. les envoyoient désormais par mer. Les bandes des Normands ravageoient la France dans toute son étendue; elles visitoient les côtes d'Espagne et de Portugal, qu'elles disputoient aux Sarrasins; elles pénétroient dans la Méditerranée, et les bouches du Rhône recevoient des barques parties de Drontheim. Les Danois paroissent alors avoir formé le projet de conquérir la grande île de Bretagne, si approchée du continent qu'ils ravageoient, pour qu'elle recût dans ses ports leurs flottes chargées de butin, qu'elle réparât leurs forces et leur fournit des vaisseaux et des soldats. Vers l'an 860, ils recommencèrent leurs attaques contre l'Angleterre avec la cruauté qu'ils mettoient dans toutes leurs guerres, mais aussi avec une persistance,

avec des projets d'établissement, qu'on ne remarque point dans leurs invasions de France.

Ce fut dans le royaume feudataire de Northumberland, qu'Iwar. l'un des fils du héros danois Ragner Lodbrog, descendit avec une armée redoutable. On assure qu'il avoit été appelé et introduit dans le pays par un comte Bruen, dont l'un des rois de Northumberland avoit déshonoré la femme, tandis que l'autre roi de ce petit pays avoit provoqué bien plus directement la vengeance des Danois; il avoit fait prisonnier Ragner Lodbrog, et l'avoit lalssé mourir au fond d'une fosse où il avoit fait jeter sur lui une quantité de serpens ; le chant de mort que Ragner avoit composé dans cette situation désespérée, étoit devenu le chant de guerre des Danois; il s'est'conservé jusqu'à nous. Les deux rois du Northumberland, jusqu'alors divisés, s'étoient en vain réunis pour faire tête à leur terrible ennemi ; ils furent défaits et tués l'un et l'autre, l'un devant York, l'autre à Ellescross. Le pays fut ravagé avec une extrême barbarie : ceux qui portoient les armes ne trouvèrent point de grâce devant les Danois : les prêtres et les moines, qui se vantoient d'opérer des miracles, et que les Danois regardojent comme de redoutables sorciers, ne furent pas traités avec moins de cruauté. Les religieuses avoient à graindre d'autres dangers encore : l'abbesse de Coldingham, en annoncant à ses sœurs que les Danois arrivoient, et qu'elles n'avoient plus de défense, leur donna l'exemple de se mettre à l'abri de leurs outrages : elle se coupa le nez et la lèvre supérieure pour devenir aux veux des valaqueurs un objet d'horreur, et non plus de désirs. Les Danois. en se précipitant dans le couvent, n'y rencontrèrent en effet que des visages défigurés et ensanglantés; ils en ressortirent avec effroi. mais sans être touchés du courage admirable de ces matheureuses : ils refermèrent sur elles les portes de leur demeure, et les consumèrent dans les flammes qu'ils allumèrent tout autour.

Les Danois mavagèrent encore le royaume de Mercie; ils conquirent celui d'Estaplie, dont le roi feudataire Edmond, qu'on regardoit comme un saint, fut massacré par eux en un lieu qui porte son nom, Saint-Edmondsbury. Ces trois royaumes feudataires d'Éhelred couvroient un espace de pays beaucoup plus étendu que le royaume de Wessex au midi de la Tamise et de la Saverne, souveraineté propre d'Éthelred; mais ce dernier pays, dont la capitale étoit Winchester, étoit infiniment plus peuplé, plus riche, et par conséquent plus important que tous les autres. Les Danois ne s'écient pas contentés de piller le Northumberland, ils y avoient établi
des colonies, ils s'en étoient partagé les terres; une partie de leurs
familles s'y étoient vouées aux occupations pacifiques de l'agriculture, ou plus probablement de la vie pastorale, et lis avoient ainsi
montré, dès la première campagne, que leur intention n'étoit point,
comme en France, d'enlever du butin, mais de conquérir. Cependant
leur chef Iwar, pour s'affermir mieux encore dans cette conquête,
tint attaquer Éthelred dans le royaume de Wessex. Neuf batailles
acharnées furent livrées entre les deux peuples dans l'espace d'une
seule année; les Anglais se défendirent en gens de cœur, et leur rois
se montra digne de les conduire. Le nombre l'emporta, cependant
enfin, sur l'obstination, et dans la dernière de ces batailles, Éthelred
fut turé en 872.

A la mort d'Éthelred, le quatrième frère, Alfred, monta sur le trône de Wessex, au préjudice des fils de son prédécesseur ; soit que leur père commun, Ethelwolff, l'eût, comme on l'assure, réglé ainsi d'avance par son testament, soit plutôt que la nation, dans un si grand danger, reconnût qu'elle avoit besoin d'être gouvernée par un homme et non par un enfant. En effet, les Danois étoient maîtres de trois des sept anciens royaumes ; ils y avoient, il est vrai, établi des rois anglais qu'ils tenoient sous leur dépendance. Mais c'étoit seulement pour ne pas avertir tout à la fois l'ancienne population de la servitude où elle étoit tombée, et conserver encore quelque temps les formes d'un gouvernement national, après que le fond étoit détruit. Ces rois servoient aux Danois à sanctionner leurs usurpations, à légaliser leurs levées d'argent, et plus encore peut-être à rendre odieux un gouvernement que les Danois vouloient détruire. Les provinciaux, en effet, ne tardèrent pas à sentir que ces fantômes de rois, esclaves de leurs conquérans, étoient pour eux une charge nouvelle et non une protection. Accablés par le joug des Danois, ils demandèrent du moins à n'être sujets que des Danois seuls. Leur vœu fut exaucé volontiers par Iwar et Ubba, fils de Ragner Lodbrog. Les rois feudataires, au nord de la Tamise, furent supprimés; les Danois se mélèrent aux Saxons comme cultivateurs et comme compatriotes. Toutes les villes leur furent ouvertes. Londres même, qui appartenoit alors au royaume de Mercie, tomba en leur pouvoir; tandis que leurs armées pénétroient de toutes parts dans le Wessex, qui s'éten-

doit alors des rives de Kent jusqu'à celles de Cornouailles, Alfred, après avoir perdu contre les Danois une bataille, avoit signé un traité par lequel il s'engageoit à ne donner aucun secours aux provinces situées au nord de la Tamise et de la Saverne, sous condition qu'il ne seroit point troublé dans la possession des comtés au midi de ces mêmes rivières. Mais aucun traité ne pouvoit lier ces aventuriers indépendans qui partoient chaque printemps de tous les rivages du Nord, et qui s'honoroient de tous les ravages, de toutes les cruautés qu'ils exercoient sur les habitans du Midi. De nouveaux chefs, qui n'avoient aucune relation avec le fils de Ragner Lodbrog, surprirent et pillèrent Warham, assiégèrent Exeter, livrèrent dans la seule année 876, sept combats différens au roi Alfred, et inspirèrent ainsi aux Danois, déjà colonisés dans le nord de l'Angleterre, l'espérance de conquérir tout le reste de l'île. Ces derniers rompirent la paix qu'ils avoient jurée : la possession de Londres leur assuroit un libre passage sur la Tamise : ils entrèrent en 877 dans le Wessex, se rendirent mattre de Cheapenham, une de ses plus grandes villes, et inspirèrent ainsi une telle terreur aux Anglais, qu'Alfred, qui s'efforçoit de rassembler son armée, se vit tout à coup abandonné par ses guerriers, et que, pour échapper à la mort ou à la captivité, il fut obligé de revêtir les habits d'un pauvre laboureur, et de se cacher dans la cabane d'un berger qu'il connoissoit, au milieu des marais du Sommersetshire. Elle étoit bâtie sur un petit espace de terre ferme qui avoit à peine deux acres d'étendue, et auquel on n'arrivoit que par un sentier difficile au travers des fondrières et des eaux cronnissantes. Cette prairie fut connue ensuite, à cause de l'asile qu'elle avoit donné à ce noble guerrier, sous le nom d'Éthelingay (Adel-~ Gau), I'fle des nobles.

L'homme qui se cachoit à tous les yeux dans l'île d'Éthelingay, qui, connu seulement de son hôte, n'étoit regardé par son hôtesse que comme un égal, qu'elle gourmandoit sans scrupule, lorsqu'îl laissoit brûler ses gâteaux, étoit digne de sauver l'Angleterre et de rétabilr la monarchie. Il approchoit alors de trente ans; so figure étoit noble et fière, son adresse dans tous les exercices du corps, sa extérité à tirer de l'arc, auroient suffi aussi bien que sa bravoure, pour lui assurer un rang distingué parmi les simples soldats; sa dou-cur et la bienveillance qui animoit tousses rapports avec les hommos, le rendolent cher à tous exex qui l'approchoient; il avoit cultivé

avec goût la poésie et la musique, et son esprit étoit orné par l'étude plus que celui d'aucun de ses contemporains. Toutes ces qualités ne suffisent point cependant encore pour former un héros, elles élèvent tout au plus un individu à un degré supérieur dans l'échelle que tous les hommes sont admis à monter; mais la force d'âme, la force de volonté, le génie qui conçoit et qui crée, qui juge ce qu'il faut à un peuple et qui sait le lui donner, sont les qualités qui font le grand roi, et Alfred les réunissoit au suprême degré. Il passa six mois dans sa profonde retraite, ignoré du monde entier, privé de toutes les commodités de la vie, polissant son arc, fourbissant ses armes, et attendant avec patience et confiance le moment convenable pour se montrer de nouveau. Les Saxons, qui par tant de combats avoient fait voir qu'ils étoient dignes de conserver une patrie, avoient pu être frappés d'une terreur panique, ils étoient dispersés, mais non détruits. Ils s'étoient refusés à livrer encore des batailles désastreuses, mais la plupart s'étoient retirés dans les tours qu'ils avoient bâties pour leur défense, dans les retraites qu'ils s'étoient ménagées au milieu des bois ou des marais; et si quelques-uns avoient plié la tête sous le joug, s'ils s'étoient rendus aux Danois. Alfred étoit sûr qu'ils ne supporteroient pas longtemps leurs vexations : il attendoit le premier éclat de leur impatience, et il jugeoit qu'il convient quelquefois de laisser éprouver au peuple, pendant quelques mois, le poids affreux de la tyrannie, afin qu'il ne marchande plus ensuite sur ce prix élevé, sur ces sacrifices cruels, par lesquels seuls on peut acheter la liberté.

Alfred ne fut pas trompé dans son attente : les Danois s'étoient dispersés dans le royaume de Wessex, pour en soumettre toutes les parties; cependant Ubba, le scond des fils de Ragner Lodbrog, apprenant qu'un parti d'Anglais s'étoit enfermé dans le fort de Kenwith, au comté de Devon, s'en approcha avec une division de ses troupes pour l'assiéger. Les assaillans avoient tellement l'avantage du nombre, leurs ennemis paroissoient si abattus par une suite de désastres, qu'Ubba crut à peine devoir se tenir sur ses gardes contre eux. Les assiégés ne pouvoient espérer d'être secourus; ils n'attendoient plus que la mort ou la servitude. Le comte de Devon, qui les commandoit, leur proposa de surprendre les ennemis par une sortie, et de chercher à s'ouvrir, l'épée à la main, un chemin pour gagner quelque autre asile. Cette sortie réussit beaucoup mieux qu'il n'avoit lui-même osé l'espérer. Les Danois étoient si peu sur leurs gardes, qu'Ubba, leur

général, fut tué : que le grand étendard national, le corbeau des Danois. à la conservation duquel ils croyojent le sort de la monarchie attaché, fut pris, et que l'armée entière s'abandonna à une fuite honteuse. Alfred, averti de leur déroute, jugea que le moment de se montrer étoit venu : il appela ses principaux amis auprès de lui, et après avoir concerté avec eux ses mesures, il les renvoya aux lieux divers où il savoit que des Saxons étoient sous les armes; il fixa le jour de leur réunion dans la forêt de Selwood, au comté de Sommerset, et en attendant, tandis que personne chez les Danois ne soupconnoit son existence, il entra seul, avec une harpe sur ses épaules, dans le camp que Guthrum, général des Danois, avoit assemblé. Tous les peuples du Nord honoroient la musique et admettoient des bardes ou chanteurs dans leurs banquets; les anciens Bretons prétendoient cependant avoir l'avantage sur tous les autres comme poêtes et comme musiciens, et les bardes du pays de Galles ou du Cornouailles traversoient les armées, et au milieu des horreurs de la guerre, recueilloient les contributions des soldats. Alfred ne le cédoit à aucun d'eux en habileté ou en talent pour l'improvisation ; sa harpe lui ouvrit les portes du camp de ses ennemis : il v fut recu sans défiance, il v fut fêté et récompensé, et après avoir tout observé, il alla rejoindre ses compatriotes dans la forêt de Selwood.

Les Anglo-Saxons, remplis de courage à l'aspect d'Alfred, qui sembloit renaître pour eux du milieu des morts, surprirent le camp de Guthrum, qui ne soupçonnoit pas même l'existence d'une armée ennemie. Presque tous les Danois furent mis en pièces; ceux qui réussirent à s'échapper avec Guthrum furent bientôt assiégés dans une forteresse où ils avoient peu d'espérance de tenir longtemps : ils acceptèrent les conditions de paix qui leur furent offertes. Alfred accorda, à tous ceux qui se faisoient chrétiens, le droit de résider dans l'Estanglie; les autres promettoient d'aller chercher fortune ailleurs. Ceux des Danois qui avoient avec eux leurs femmes et leurs enfans. qui avoient fait un établissement en Angleterre, se mêlant avec les Saxons, dont la langue étoit presque la même, et qu'ils pouvoient regarder comme des compatriotes, avoient déjà commencé à prèter l'oreille à quelques missionnaires chrétiens, et leur conversion, ou vraie ou simulée, ne parut pas éprouver de grandes difficultés. Tous les jeunes gens, tous les esprits les plus ardens, ne songeoient point, à l'occasion d'un seul échec, à renoncer à une vie de brigandage qui avoit pour eux tant de charmes, et qui faisoit une partie si essentialle de leur caractère national; mais justement à cette époque, le continent, abandonné à une affreuse anarchie, sembloit inviter leurs armes. Charles le Chauve étoit mort le 6 octobre 877; les princes carlovingiens, quie partageoient ses États, ennemis lesuns des autres, méprisés de leurs sujets, étoient frappés coup sur coup par des maladies qui les rendoient incapables de songer à leur défense. Hastiags, après s'être mesuré à Affred avec désavantage, conduisit sur les côtes de France la plupart de ces Danois qui avoient si longtemps désolé l'Angleterre. Toutes les embouchures des rivières, depuis la Garonne jusqu'à l'Escaut, virent débarquer ces redoutables aventuriers; cex qui partoient du Nord prirent la même route, et pendant douze ans les rivages de l'Angleterre furent presque abandonnés par leurs cruels ennemis.

Alfred mit à profit ce temps de repos pour organiser sa défense future. Le royaume de Wessex lui étoit demeuré en toute souveraineté: mais Guthrum, avec son consentement, s'étoit retiré dans l'Estanglie, et les comtés de Suffolk et de Norfolk étoient habités presque uniquement par des Danois : d'autres Danois occupoient la Mercie, d'autres le Northumberland, sur lequel Alfred ne songeoit pas même alors à former quelque prétention. Le terme de ses conquêtes au nord fut la ville de Londres, dont il paroit qu'il se rendit maître vers l'an 880, et dont il confia le gouvernement au comte Ethelred, son gendre. Cependant il s'étoit hâté d'organiser les milices du Wessex, de leur donner d'habiles officiers, de bâtir des forts dans tous les lieux propres à la défense du pays, et surtout de faire construire des vaisseaux de guerre. Jusqu'alors ses prédécesseurs n'avoient compté que sur les milices pour la défense des côtes, et l'ennemi en menacant successivement des points éloignés, harassoit les Saxons do fatigue, gagnoit sur eux de vitesse, et finissoit toujours par effectuer son débarquement dans un point où il n'étoit pas attendu, et où aucune résistance n'étoit préparée. Les vaisseaux des Danois n'étoient destinés qu'à les transporter; comme il n'y avoit en mer d'autre marine que la leur, ils n'étoient point armés pour le combat ; ils portoient la guerre par mer, mais ils n'avoient jamais fait la guerre sur mer. Alfred imita probablement la construction des galères de l'empire grec, qu'il avoit eu occasion de voir en Italie. Ses vaisseaux dès lors eurent un avantage incontestable sur les Danois; dès qu'ils les rencontroient, ils étoient sûrs de les couler à fond. C'est à l'aide de cette marine armée qu'Alfred assura la tranquillié du Wesser, et que ce royaume ayant été de nouveau envahi, en 893, par Hastings, qui débarque sur les cêtes de Kent avec une puissante armée, Alfred a mit en déroute et lui fit passer l'envie de venir troubler d'avantage son royaume. Après cette campagne, et la retraite de Hastings, qui qui non-seulement reconduisti sur le continent les guerriers qui l'avoient accompagné, mais encore tous ceux qu'il put rassembler dans l'Estanglie, la Mercie et le Northumberland, ces trois vastes pays, épuisés par le départ de toute leur jeunesse, n'hésitérent plus à reconnoltre l'autorité d'Alfred, et pendant les sept dernières années de sa vie, il régna réellement sur toute l'Angeleterre.

Les Anglais se plaisent à rapporter à ce grand monarque ou l'institution ou l'affermissement des lois, des droits, des usages, qui ont le plus contribué à leur prospérité. Nous avons vu qu'il fut le fondateur de leur marine, et que pour la première fois il leur fit comprendre que c'étoit dans ces murailles de bois qu'ils devoient mettre leur conflance. Avec lui commença aussi la grandeur et la prospérité de la ville de Londres, qu'il choisit le plus habituellement comme lieu d'assemblée du parlement annuel, du wittena gemote, de concert avec lequel il traitoit toujours toutes les affaires de la nation. On a disputé, et on ne cessera de disputer, sur la composition de cette assemblée, où assistoient les prélats, les comtes ou aldermen, les thanes ou barons, et pent-être des députés des différens burghs, ou associations d'hommes libres. D'après les coutumes des peuples du Nord, quiconque avoit part à la liberté, avoit part aussi à la souveraineté; mais de beaucoup la plus grande partie de la population étoit étrangère à la liberté comme au pouvoir. Les céorles, kerles, ou vilains, étoient retenus par leurs seigneurs dans un état de bas vasselage ou de dépendance presque absolue; plus bas qu'eux encore les esclaves n'étoient pas même maîtres de leur propre personne. Ni les uns ni les autres n'étoient supposés avoir des droits ou une volonté sur les affaires publiques, ni les uns ni les autres ne pouvoient être représentés dans le parlement.

Alfred fit publier de nouveau les lois des Saxons; dans ce recueil se trouvoient celles d'Ina, roi de Wessex, d'Offa, roi de Mercie, d' Ethelbert, roi de Kent, et il en ajouta environ quarante autres qu'il sanctionna lui-même. Ainsi que les rois carlovingiens, il insera dans

sestatuts plusieurs des lois de l'Ancien Testament, comme s'il dononit ainsi aux préceptes de morale une nouvelle vigueur. Du reste, ces lois, comme celles de tous les peuples septentrioneux, établissoient la compensation des crimes ou des offenses par des amendes, et elles en fixoient seulement la proportion. Les Anglaisse plaisent à y trouver les premières indications du jugement par jury, qui depuis a fait la gloire de leur Ile. Les juges en même temps éprouvèrent une sévère réforme. On ne sait point comment pouvoit se concilier avec la liberté l'espèce de dépendance où Alfred parolt avoir mis leur ordre: on nous dit sculement qu'en une seule: année Alfred fit pendre quarantequatre juges pour crime de malversation.

La division de l'Angleterre en comtés paroît avoir été une des premières opérations des Saxons, après leur conquête; ils ne faisoient ainsi que transporter dans leur nouvelle patrie les institutions germaniques; en effet, les comtes, officiers civils et militaires, relevant du roi, et présidant les assemblées provinciales, sont mentionnés dès les commencemens de l'heptarchie; mais Alfred rectifia la division des comtés, il la rendit plus égale et plus regulière dans tout le royaume. Il joignit au comte, pour le gouvernement, un autre officier, le shérif, souvent désigné par le nom de vicomte, et il confirma et resserra en même temps le système de corporation, qui mettoit tous les citovens. vis-à-vis de la société, sous la garantie les uns des autres; il forma un burgh, ou association, de dix chefs de famille libre, sous la présidence d'un tithingman : il réunit dix de ces associations dans un hundred, sous un autre chef, et autant de hundred qu'en contenoit le comté sous le comte. Chaque corporation étoit garante des crimes commis par ses associés, et, en raison de cette garantie, elle exercoit sur eux un droit d'inspection et de police. Mais si le coupable n'étoit pas découvert, l'association du degré supérieur se chargeoit de la garantie, et le roi demandoit compte de tout désordre au tithing, et à son défaut au hundred, puis au comté. La désorganisation universelle, le nombre infini des bandits mis hors la loi, qui infestoient toutes les provinces, avoient forcé de recourir à cette police sévère ; mais, dans sa vigilance même, on reconnoissoit le respect pour les droits des hommes libres; ce n'étoient point des magistrats, des créatures du pouvoir qui dominoient des inférieurs, les égaux inspectoient leurs égaux, et l'ordre n'étoit maintenu que par des citoyens.

La culture des lettres, absolument détruite par la première inva-

sion des Saxons, et qui n'avoit fait depuis leur conversion que des progrès languissans, fut l'objet particulier des soins d'Alfred. Il se plaignoit que depuis l'Humber jusqu'à la Tamise, il n'y avoit pas un seul prêtre qui entendit l'office divin qu'il étoit obligé de réciter ; et que de la Tamise à la mer, où les lettres étoient un peu plus cultivées. il n'y en avoit pas un qui fût en état de traduire en saxon le livre latin le plus facile. Alfred leur étoit bien supérieur en érudition, il connoissoit bien la langue antique de l'Église, il eut toutefois le bon esprit de vouloir cultiver la langue nationale; aussi s'attacha-t-il à traduire en saxon plusleurs livres parmi lesquels on cite les Consolations de Boèce, et l'Histoire Ecclésiastique du vénérable Béda, auteur saxon du commencement du vine siècle. Alfred fonda en même temps des écoles à Oxford, qu'on a regardées comme la première origine de cette université fameuse. Il appela de toutes les parties de l'Europe les savans qu'il crut les plus propres à former la jennesse, et il destina une partie considérable des revenus de ses domaines à payer leur traitement, ou à entretenir de pauvres écoliers qui suivoient leurs lecons.

C'est après avoir aussi glorieusement consacré sa vie à la défense, et à la prospérité de ses concitoyens, qu'Afred morout en l'an 900, Agé de cinquante-deux ans, après en avoir régné vingt-buit et demi ; sans que les écrivains qui nous ont transmis assez de détails sur sa vie, nous laissent entrevoir dans son caractère, ou dans sa conduite, un vice ou une faute oui puissent entacher une à belle réputation.

## CHAPITRE XXII.

L'Europe et l'Asie pendant les règnes de Charles le Simple, de Bérenger et de Henri l'Oiseleur. — 900-936.

L'histoire du x° siècle, dont nous allons tenter de tracer le précis, est bien plus difficile à ramener à un point de vue générale que celle d'aucun des siècles qui le précédèrent. Sur toute la scène du monde, on ne voit plus à cette époque ni un grand empire qui influe sur ses voisins, et qui puisse donner en quelque sorte de l'unité à notre récit. ni une grande passion qui anime en même temps les hommes. Partout à la fois les États semblent tomber en dissolution : partout à la fois les parties se détachent du tout ; tous les subordonnés refusent en même temps l'obéissance à leurs supérieurs. Les rois ne reconnoissent plus l'empereur, ni les émirs le calife. Les ducs et les comtes proclament leur indépendance des rois ; les villes et les seigneurs châtelains ferment leurs portes aux ducs et aux comtes. Là où l'on n'avoit longtemps vu que les membres d'un grand corps, on remarque des mouvemens convulsifs qui ne dépendent plus de sa volonté. On peut à peine distinguer si les nations n'opposent à leurs gouvernemens qu'une force apathique de résistance, ou s'il faut voir en elles le développement d'une volonté nouvelle. En même temps les histoires contemporaines se refusent à nous éclairer; presque toutes les annales finissent, presque toutes les chroniques nous abandonnent; aucun siècle n'est plus pauvre en monumens historiques. On se tromperoit toutefois si l'on croyoit que l'Europe rétrogradat vers la barbarie; il y avoit, au contraire, un progrès réel, dans les mœurs, dans les institutions, dans les lumières et dans la population. Mais la même difficulté de saisir l'histoire générale, que nous éprouvons aujourd'hui, frappoit plus encore les contemporales. Ceux qui aurolent eu le talent d'écrire, et il y en avoit plusieurs, ne pou-

all the

voient réussir à s'instruire de ce qui se passoit chez leurs voisins, tellement les communications entre les peuples divers étoient internopues; et, d'autre part, la naissance des dynasties provinciales, ou des communautés libres, était encore trop récente, pour qu'ils les considérassent comme un digne sujet offert à l'histoire. Ils regardoient toujours l'empire qui n'existoit plus et ils ne savoient point voir les États naissans, qui existoient à peine.

Nous porterons tour à tour nos regards sur toutes les parties de ce système du monde, dont nous avons jusqu'ici suivi les développemens.

Nous n'essaierons point toutefois de raconter la décadence de l'empire des califes. Les fréquentes révolutions du trône de Bagdad cessoient d'avoir de l'influence sur le reste de l'univers. A chaque règne, quelque province se détachoit de l'ancienne monarchie, quelque nouvelle dynastie étoit formée, et quelque nouveau sujet étoit offert à ce que les Orientaux prennent pour de l'histoire, savoir, la chronologie des princes; elle n'est, après tout, pour eux, que l'indication des parricides, des fratricides de chaque règne, et celle de quelque bataille, suivie de la désolation de quelque province; sans que jamais l'espèce humaine fasse un pas vers un gouvernement meilleur, vers une plus grande garantie de ses droits, vers un plus grand développement de ses facultés. Ce n'est qu'une fausse instruction que celle qui consiste à charger sa mémoire des noms de tous ces princes, quand aucune idée ne peut s'y attacher. Un seul changement remarquable mérite cependant d'être indiqué par quelques mots dans la décadence de ces souverains de Bagdad, qui vovoient chaque jour de nouvelles provinces échapper à leur sceptre. Ils avoient remarqué le déclin de l'enthousiasme, l'affoiblissement du courage, et même de la force du corps de leurs propres sujets, depuis que tout noble but avoit été ôté à leur activité. Motassem, vingt-septième calife, qui régna jusqu'en 842, pour remplacer les soldats syriens, fit acheter dans le Turkestan de jeunes esclaves, choisis par les montagnards du Caucase, qu'il éleva dans la profession des armes, et dont il forma une milice à laquelle il confia la garde de son palais. Cette milice devint bientôt nombreuse et redoutable; sa rivalité dégoûta entièrement les Syriens du métier des armes : bientôt les Tures furent les seuls soldats du calife; l'esclavage dans lequel ils avoient été élevés ne les rendit ni plus fidèles ni plus souples ou plus obéissans; la plupart des révolutions de la Syrie furent dès lors leur ouvrage; ils précipitèrent du trône ou égorgèrent les califes qui ne se prêtoient pas à leur insolence. ou qui ne satisfaisoient pas leur rapacité; enfin, en 936, sous le règne de Rhadi, trente-neuvième calife, ils se donnèrent un chef. qu'ils nommèrent Émir-ol-Omara. Ce chef devint dès lors le vrai souverain de l'État; il disposa seul du trésor, des milices, des emplois : il retint le calife prisonnier dans son palais, et le réduisit à la pauvreté. à la pénitence et aux prières, que les premiers successeurs de Mahomet s'étoient imposées par choix : il ne respecta pas même sa vie. toutes les fois qu'un caprice du chef ou des soldats ne pouvoit être satisfait par le commandeur des croyans. On a quelquefois comparé l'Émir-ol-Omaro de Bagdad aux maires du palais de la première race; l'origine du pouvoir dans les deux officiers étoit fort différente. L'abus de la force était plus violent et plus cruel de la part du Turc que de celle de l'Austrasien, mais la servitude du souverain légitime, sous les ordres de son ministre, présente en effet quelques rapports.

Nous ne donnerons non plus qu'un regard à l'empire d'Orient, qui tous les jours se séparoit davantage de notre Europe, qui oublioit davantage le monde latin, et qui en étoit plus oublié. Ce peuple, qui unissoit les deux noms illustres des Grecs et des Romains, n'avoit conservé aucun des sentimens ou de la Grèce ou de Rome. Il sembloit reconnoître lui-même que la génération vivante n'étoit point digne d'occuper la postérité, et tout en continuant à étudier les ouvrages des siècles illustres il négligeoit de laisser aucun monument de son propre temps. L'empire avoit cependant reçu quelque peu de vigueur nouvelle lorsque la dynastie macédonienne étoit montée sur le trône. Basile, chef de cette dynastie, avoit été revêtu de la pourpre le 24 septembre 867. Il avoit regné jusqu'en 886, et il avoit eu pour successeurs son fils Léon VI le Philosophe (886-911), et son petit-fils Constantin VII Porphyrogénète (911-959). Le premier mérita quelque réputation comme législateur ; le second et le troisième se sont fait connaître comme écrivains.

Basile prétendoit être issu du sang des Arsacides d'Arménie, et être allié par les femmes à la maison des antiques rois de Macédoine: Copendant sa famille avoit été réduite, par les ravages des Bulgares; à une grande pauvreté; et lui-même ne s'étoit élevé entre les domestiques du palais impérial que par son adresse à dompter les chevaux, sa hardièsse et sa force de corns. Mais dans un gouverément d'espo-

u.

.

tique, où les regards du maître doivent seuls distinguer le mérite, et où l'opinion publique est muette, les valets approchent de plus près le souverain que les gouverneurs de province, et les services domes. tiques sont souvent la carrière des plus hautes dignités. Basile fit son chemin de l'écurie aux conseils d'État, et ce qui doit bien plus surprendre, c'est qu'il en fut digne. Michel III, fils de Théophile, lui accorda enfin le titre d'auguste. La faveur d'un prince adonné à tous les vices ne pouvoit être une recommandation ; l'assassinat de ce même prince par Basile, qui lui devoit sa grandeur, entacha le nouveau souverain d'une noire ingratitude ; cependant Basile ne fut pas plutôt sur le trône qu'il mérita la reconneissance des Grecs, par son application aux affaires, par la vigueur de son jugement, par l'ordre qu'il rétablit dans les finances et dans l'administration de l'État. Il sut même réorganiser l'armée quoiqu'il n'eût point recu une éducation militaire. Les musulmans ne menaçoient plus les provinces du Levant; les Bulgares, à la même époque, s'étoient convertis au christianisme; en même temps ils avoient abandonné leurs habitudes belliqueuses, et dès lors leur monarchie ne fit plus que décliner; en sorte que les provinces septentrionales de l'empire jouirent d'un repos inaccoutumé; elles réparèrent leurs pertes, et Basile y fit fleurir de neuveau l'agriculture et le commerce. Il profita des guerres civiles de l'empire d'Occident et de celles des Lombards de Bénévent pour faire de nouvelles conquêtes dans l'Italie méridionale. Les Calabres et la Pouille reconnurent son autorité, et la ville de Bari, résidence d'un gouverneur, nommé le Catapan, fut la capitale de la province que les Grecs nommèrent le Thème de Lombardie. La langue latine, complétement oubliée dans l'Orient, étoit cependant encore celle des lois. Déjà , il est vrai , les novelles des empereurs ou leurs édits postérieurs au code de Justinien se publioient en grec comme en latin. Basile crut qu'il étoit temps d'abandonner cette langue du gouvernement qui n'étoit plus entendue par ses suiets. Il fit faire en grec une nouvelle compilation des lois divisée en quarante livres, qu'on nomma les Basiliques; il la substitua au droit de Justinien, et c'est elle qui a régi l'empire d'Orient jusqu'à sa chute : c'est elle encore que les Grecs ant continué à prendre pour règle, même sous le joug des Turcs.

Le règne de Léon, fils de Basile, et élève du patriarche Photius, n'est presque marqué par d'autres événemens que par ses disputes avec son clergé, à l'occasion de son deraier mariage. C'étoit le quatrième, et l'église grecque réprouvoit les quatrièmes noces. Il du le titre de philosophe à plusieurs écrils composés, ou par lui ou en son nom, sur la plupart des anciennes sciences des Grees. Son ils Constantin Porphyrogénète, à peine âgé de six ans quand il uli succéda, fut doujours gouverné par des tuteurs, puis par des collègues qui s'emparèrent violemment de la pourpre. Étranger à l'administration, et presque prisonnier dans son paleis, autant par la foiblesse de sa santé que par la défiance de Romanus Lécapenus, que l'armée de sa santé que par la défiance de Romanus Lécapenus, que l'armée de sa santé que par la défiance de Romanus Lécapenus, que l'armée de sa santé que par la défiance de Romanus Lécapenus, que l'armée de santé que par la défiance de Romanus Lécapenus, que l'armée de sit a laissé dans de volumineuses compilations le dépôt de presque toute la science des Grees à cette époque. On peut, juger par ses livres que, s'ilis étoient toujons en possession de toutes les découvertes de leurs ancêtres, ils étoient enx-mêmes devenus incapables de tout génie, de tout einvention, de toute observation.

Pendant que le nouvel empire d'Occident étoit au fatte de sa puissance sous Charlemagne et Louis le Débonnaire, les empereurs d'Orient n'avoient pas dédaigné de reconnoître en eux des collègues. Mais la grandeur de la maison carlovingienne avoit été de courte durée, et Basile le Macédonien disputa à Louis II, fils de Lothaire et souverain de la seule Italie, le titre d'empereur, que sa puissance ne justifioit plus. Les successeurs de Louis parurent aux Grecs moins dignes encore d'être comparés à leurs monarques, et cette question d'indiguité est difficile à décider lorsqu'on ne sauroit indiquer quelles sont les bases de la prééminence. L'empereur des Latins ne différoit point des rois de sa race ; il n'avoit point d'autorité sur eux, quoiqu'il s'attribuât un rang supérieur, et dans ce siècle on ne sauroit dire ce qui constituoit un empereur, si ce n'est le fait d'avoir placé sur sa tête la couronne d'or que le pape gardoit à Rome. Cette couronne fut presque simultanément accordée, en 891, à Guido, duc de Spolète, et à son fils Lambert ; en 895, à Arnolphe, roi de Germanie ; en 900, à Louis, fils de Boson, roi de Provence ; et, en 915, à Bérenger, duc de Friuli et roi d'Italie. Chacun de ces couronnemens avait été la conséquence de l'arrivée d'un nouveau concurrent à Rome, à la tête d'une armée; et les papes avoient montré peu de répugnance à légitimer ce que la force avoit obtenu. Des révolutions rapides avoient, à plusieurs reprises, changé la souveraineté de l'Italie : elles étoient universellement attribuées à la défiance que la haute aristocratie resentotit du pouvoir royal. Des trois grandes divisions de l'empire des Cartovingiens, l'Italie, la Gaule et la Germanie, la première étoit celle où les ducs, les gonverneurs d'armées et de provinces étoient le plus puissans. Dès le temps des Lombards, ils avoient perpétué leurs dignièté dans leurs families : lis étoient devenus dès lors de petits souverains; ils avoient des revenus considérables, des soldats dévouis; leurs fiefs avoient une grande étendue, et la population s'y étoit de nouveau augmentée; ils savoient que les emperurs et les rois les regardoient avec jalouise, et pour l'imiter les prérogatives du trône ils avoient eu la politique constante de partager leurs suffrages entre deux concurrens; ils vouloient que celui qui occupoit le trône, et qui s'y voyoit menacé par un rival, sentit toujours le besoin d'acheter leur bienveillance par la concession de nouveaux priviléges.

Bérenger, duc de Friuli, proclamé roi d'Italie en 888, et empereur en 915, porta cependant seize ans sans rivaux la couronne d'Italie depuis l'an 905. A cette époque, il avoit fait prisonnier l'empereur Louis de Provence, et, en punition de ce que ce prince avoit violé un précédent traité, il lui avoit fait arracher les veux ; après quoi il le renvoya dans son royaume de Provence, que Louis, surnommé l'Aveuglé, gouverna encore dix-huit ans. Bérenger, malgré cet acte d'une justice trop rigoureuse, se distingua bien plus souvent par sa magnanimité et son pardon des injures que par sa sévérité. De tous les princes élevés sur les débris du trône des Carlovingiens, c'étoit celui qui avoit le plus mérité le respect et l'amour de ses sujets. Il avoit relevé l'esprit militaire dans son royaume : il avoit montré des talens pour le gouvernement autant que pour la guerre : il avoit enfin manifesté ces vertus personnelles, cette générosité, cette franchise, cette confiance dans la lovauté d'autrui, qui gagnent les cœurs et qui élèvent les âmes. Mais les seigneurs turbulens de l'Italie. toujours jaloux de l'autorité royale, craignirent de perdre tous leurs priviléges s'ils devoient les défendre contre un roi que le peuple commencoit à chérir. Ils lui cherchèrent des rivaux parmi les princes francs; ils offrirent leur couronne à Rodolphe II, roi de la Bourgogne transjurane, qui, pendant deux ans environ (923-925), réunit le gouvernement de l'Italie à celui de la Suisse. Les guerres civiles qu'ils excitèrent ouvrirent leur pays aux ravages des Hongrois. Bérenger cependant vainquit tour à tour et ce peuple barbare et ses

compétiteurs; il périt enfin sous les coups d'un assassin armé par la même faction. Bientôt après. Rodolphe II fut abandonné par ceux qui l'avoient appelé. Hugues, comte de Provence, fut élevé, à sa place, sur le trône, en 926. L'Italie fut en proje, pendant un demisiècle, à des factions que n'animoit point un vrai esprit de liberté: elle souffrit de l'ambition des grands seigneurs, qui ne pouvoient se soumettre à aucun ordre régulier, et qui préféroient un monarque étranger, uniquement parce qu'il étoit plus loin d'eux. Fatiguée enfin par leurs combats, elle finit, sans être vaincue, par consentir à devenir une dépendance de la couronne de Germanie. La soumission du royaume de Lombardie au grand Othon ne fut point la conséquence de sa foiblesse ou du manque de courage de ses soldats, et moins encore le résultat d'aucun droit que put faire valoir le mcnarque saxon à cette couronne ; elle fut l'effet fatal de l'indépendance à laquelle la haute aristocratie étoit parvenue dans cette contrée plutôt que dans toutes les autres. l'effet de la grandeur de la puissance et de l'ambition des marquis de Toscane, des ducs de Spolète et de Friuli, des marquis d'Ivrée, et des autres grands seigneurs; car tour à tour ces ducs sacrifièrent l'indépendance de leur patrie à leur jalousie, et tous leurs compatriotes, à leur désir de dérober leurs usurpations aux yeux d'un monarque rapproché d'eux.

La seconde des contrées détachées de l'empire d'Occident, la Gaule ou la France, étoit celle dont, au x' siècle, la force étoit le plus complétement anéantie, l'importance européenne le plus détruite, Après la mort du roi Eudes, comte de Paris, la couronne avoit été rendue à Charles, fils posthume de Louis le Bègue; il fut sacré à Reims, avec le consentement des grands de Neustrie, au commencement de l'année 898. Mais si, d'une part, les peuples voyoient en lui avec plaisir l'unique rejeton de la maison de Charlemagne. de l'autre leur affection étoit bientôt repoussée par la profonde ineptie de ce jeune homme, auquel on donna le surnom de Simple ou d'Idiot. Incapable de se conduire, de distinguer ses amis d'avec ses ennemis, il tomboit successivement entre les mains des favoris que le hasard approchoit de sa personne, et qui se servoient de son nom pour justifier leurs usurpations. Un homme de basse naissance, nommé Haganon, qu s'étoit emparé de sa confiance, excita surtout le ressentiment des Francs par son avidité impudente, et il finit par occasionner ainsi la ruine de son mattre.

Au reste, l'autorité de Charles étoit déjà bien limitée. Non-seulement quatre autres princes dans les Gaules portoient, comme lui, le nom de rois, en Lorraine, en Bourgogne transjurane, en Provence et en Bretagne, mais dans ses royaumes mêmes d'Aquitaine et de Neustrie, des ducs et des comtes puissans, de Bourgogne, de Toulouse, de Vermandois, de Poitiers, d'Aquitaine, gouvernoient leurs États avec une absolue indépendance, et ne donnoient presque d'autre marque de déférence à la couronne que d'inscrire dans leurs actes l'année du règne de Charles le Simple. Les feudataires, au midi de la Loire, étoient en quelque sorte oubliés par le roi, et il avoit à peine lieu de s'apercevoir qu'ils avoient cessé de lui obéir ; mais l'insubordination du comte de Paris, qui prit aussi sous son règne le titre de duc de France, lui causa souvent plus d'inquiétude. La maison des comtes de Paris devoit sa grandeur à Charles le Chauve, qui, pour récompenser Robert le Fort de l'assistance qu'il en avoit reçue, lui avoit donné le gouvernement de Paris, et du pays situé entre la Seine et la Loire. Un capitulaire, publié sur la fin du règne de Charles le Chauve, avoit rendu ce gouvernement héréditaire, comme tous les autres. Pendant les désordres de la fin du 1x° siècle . l'autorité provinciale de ces comtes s'étoit affermie, tandis que celle des rois avoit diminué. Le fils du comte Robert, Eudes, avoit pris le titre de roi à la déposition de Charles le Gros : pendant son règne, il avoit confirmé et agrandi le domaine propre de sa famille; et lorsque, après la mort d'Eudes , la couronne de France fut rendue à Charles le Simple, la vraie souveraineté, la vraie puissance, demeurèrent au frère d'Eudes. Robert, duc de France, et à son fils, Hugues le Grand, comte de Paris, Charles, qui les voyoit seuls mattres dans son royaume, avoit abandonné le séjour de leurs fiefs, où il se sentoit dans la dépendance. La ville de Laon étoit presque la seule dont le gouvernement n'eût été soumis à aucun comte; il y transporta sa résidence, et dès lors sa souveraineté et celle de son fils et son petit-fils, qui regnèrent après lui, dépassèrent à peine les limites du Laonnois.

Quelle que fût l'incopacité de Charles le Simple, quelles que fussent les torts qu'on pût lui reprocher dans l'administration de ses vassaux immédiats, il avoit si peu de part au gouvernement du royaume, son autorité étoit si peu sentie par les grands seigneurs, qu'ils auroient pu li laisser conserver jusqu'il à fai ne de sa vieun titre dont il ne pouvoit-

abuser. Mais en même temps qu'on avoit ôté à Charles toute puissance. toute force réelle, on s'étonnoit qu'il ne protégeat pas le royaume avec la même vigueur qu'auroient pu le faire les plus glorieux de ses prédécesseurs ; on l'accusoit d'abus auxquels il étoit étranger, des invasions d'ennemis contre lesquels on ne lui fournissoit point de soldats. Une assemblée de la noblesse, à Soissons, en 920, résolut de le déposer, et les seigneurs, selon une coutume symbolique qui tennit au nouveau système féedal, rompirent et jetèrent en l'air, en sa présence, des brins de paille, témoignant ainsi qu'ils renonçaient à son allégeance. L'expression de rompre la paille, venue de cette cérémonie, et qui signific renoncer ouvertement à l'amitié de quelqu'un, est demeurée en usage jusqu'à nos jours. Malgré cet éclat. Charles le Simple régna près de trois ans encore : les nobles, qui s'apercevoient à peine de son existence, se donnérent peu de soin pour achever de le renverser. Ce fut seulement lorsqu'il eut offensé le duc Robert, par une injustice privée, par l'usurpation d'un bénéfice eccléslastique dont il vouloit disposer à son préjudice, que ce puissant vassal prit les armes contre lui, et se fit couronner à Reims à la fin de juin 922. Moins d'une année après, le 15 juin 923, Robert fut tué dans une bataille contre Charles le Simple, entre Soissons et Saint-Médard. Mais le parti mécentent ne se laissa pas décourager ; il offrit la couronne au duc Rodolphe de Bourgogne, qui la porta en effet, de 923 à 936, sans quitter presque son fief héréditaire et sans prendre de part au gouvernement de la France. Il abandonnait tout ce qui restoit alors du pouvoir royal à Hugues le Blanc, comte de Paris, et fils de Robert. Tandis que Charles le Simple, trahi par Héribert, comte de Vermandois, auquel il s'étoit confié, fut arrêté à Péronne, et retenu prisonnier à Château-Thierry plus de cinq ans, et presque jusqu'au 7 octobre 929, qu'il mourut.

Durant cette période, qu'on est accoutumé à désigner comme le règne de Charles le Simple, encore qu'il ett si peu de part aux évémemes; tandis que l'autorité souveraine étoit suspendue, que l'on ne la retrouvoit ni dans le roi, ni dans les assemblées nationales qu'on avoit cessé de convoquer; tandis que la France n'étoit plus qu'un assemblage informé de souverainetés indépendantes, à peine liées par un foible système fédératif, et qui n'avoient ni des lois auxquelles elles fussent également soumises, ni un trésor commun, ni une armée commune, ni une mainére uniforme de rendre la justice, ni

une monnoie qui edt cours également dans les divers Elats; un seul événement vraiment important signala le règne de Charles le Simple, ce fut l'établissement des Normandis dans cette partie de la Neustrie qui reçut d'eux le nom de Normandie, établissement qui changea les plus formidables ennemis de la France en soldats français.

Parmi les chefs des Normands, l'un des plus redoutés était Rollon, qu'on avoit vu dès l'an 876 faire ses premières armes en France avec ses farouches compatriotes, et qui dès lors attaquant alternativement la Neustrie, l'Aquitaine, la Lorraine et l'Angleterre étoit devenu la terreur de l'Occident, l'idole des guerriers septentrionaux, et enfin le commandant suprême de leurs armées. En 911, il ramena d'Angleterre une flotte redoutable, avec laquelle il remonta la Seine et vint mettre le siège devant Paris. Cette agression fut suspendue par une trève de trois mois que Charles le Simple obtint de lui à prix d'argent. Mais à peine ce terme étoit-il écoulé, que Rollon recommença à traiter les provinces qu'il parcouroit avec une cruauté inouïe, brûlant les églises, massacrant les prêtres, et n'épargnant de toute la population que les femmes, qu'il emmenoit captives. Le roi, qui n'avoit aucune force à lui opposer, lui envoya l'archevêque de Rouen, nommé Francon, pour lui offrir de lui abandonner une vaste province de France, où ll pourroit s'établir avec ses guerriers, s'il vou-Joit à ce prix renoncer à dévaster le reste du royaume et reconnoître la souveraineté de la couronne de France.

Rollon parut séduit par ces offres, et un armistice de trois mois fut conclu en 911, entre les Français et les Normands, pour donner le temps d'arrêter les conditions du prochain traité. La première qu'exigerent les évêques chargés de le négocier, fut que Rollon et ses soi-dats feroient profession du christianisme. Cette conversion d'un armée et d'un peuple qui s'étoient si longtemps signalés par leur acharmement contre les églises et les prêtres, ne présenta point les difficultés qu'on auroit pu en attendre. Il y avoit près d'un siècle que les Normands vivoient au milieu des chrétiens ou de France ou d'Angleterre, et qu'ils avoient perdu de vue et leurs propres prêtres et les temples de leurs dieux. Ils regardoient le christianisme comme la religion de la civilisation. Plusieurs de leurs chés l'avoient successivement embrassé, lorsque Louis le Débonnaire et ses successeurs leur avoient offert, aux mêmes conditions, des terres en Frise et sur la Bhin. Alfred le Grand avoit trouvé la même complaisance dans les

Danois auxquels il avoit accordé des établissemens dans l'Estanglie te le Northumberland. Cette première condition étant admise, Charles se montra facile sur toutes les autres. Il donna à Rollon sa propre fille Gisèle en mariage. Il abandonna à ses soldats toute la province qu'on a nommée d'après eux Normandie, depuis la rivière Epte, qui se jette dans la Seine au-dessous de la Roche-Guyon, jusqu'à la mer. Et comme ce paps avoit été rendu complétement désert par les ravages des Normands, qu'on n'y viyoit plus de traces de culture et que de hautes forêts remplaçoient partout les champs abandonnés, Charles obliges Bérenger, comte de Reunes, et Alain, comte de Dol, à s'eugager à fournir des vivres aux Normands. Il paroit qu'il Gen en même temps à ces derriers toutes les prétentions de la couronne sur toute la partie de la Bretagne qui ne reconnoissoit plus l'autorité des rois français.

Après que les conditions de l'établissement des Normands dans la Neustrie maritime furent arrêtées, le roi Charles se rendit avec Robert, comte de Paris et duc de France, à un lieu nommé Saint-Clair, sur la rive gauche de l'Epte, tandis que Rollon, entouré de ses soldats, se présenta sur la rive droite. La paix fut alors confirmée par des sermens mutuels. Rollon jura fidélité au roi Charles, et celui-ci. en retour, lui remit sa fille, et l'investit du duché de Normandie, Les évêques dirent alors à Rollon qu'il ne pouvoit recevoir un don d'un si grand prix, sans baiser en retour les pieds du roi. C'étoient toujours cux qui introduisoient dans la féodalité ces formes serviles si éloignées des mœurs barbares. Ils les avoient empruntées aux monarques d'Orient, pour les faire passer dans leur Église, et ils les rendoient ensuite aux rois de l'Occident; soit qu'ils y tinssent par habitude, soit qu'ils se plussent à humilier les grands, qui leur disputoient le premier rang dans l'État. « Jamais, répondit Rollon, ie » ne courberai mes genoux devant les genoux de personne, ou je ne » baiserai le pied d'un mortel. » Cependant, comme les évêgues français continuoient à le presser, il ordonna à un de ses soldats de rendre pour lui l'hommage demandé. Celui-ci, sans se baisser, saisit à l'instant le pied de Charles, et le porta si rudement à sa bouche. qu'il jeta le roi à la renverse. Les Normands accueillirent par des éclats de rire cette offense faite à la royauté. Le peuple assemblé s'agitoit et se troubloit, comme si c'étoit le prélude d'une attaque nouvelle : les seigneurs de Charles crurent plus prudent de ne point

manifester leur mécontentement, et la cérémonie continua. Les: seigneurs furent appelés à leur tour, après le roi et le due Robert, à prêter serment de garantir au duc Rollon et à ses héritlers, de génération en génération, la possession de la terre qui lui étoit concédie. Les countes, les courtisans, les évêques et les abbés, prétèrent tous serment : sprès quoi le roi retourna en France, et Rollon, avec le due Robert, partit pour Rouer.

Robert, duc de France, avoit été le médiateur de la pacification des Normands ; il devoit aussi être le parrain du nouveau converti. En effet, Rollon fut présenté au baptème par le duc Robert, qui lui donna son nom, et il fut baptisé en 912, par l'archevêque Francon. dans la cathédrale de Rouen. Pendant les sept jours que Rollon porta la robe blanche des catéchumènes, les évèques qui l'instruisgient l'engagèrent à donner chaque jour une portion de terre à quelque église de Normandie. Ce furent là ses premières inféedations. Lorsqu'une fois il eut reçu le baptême, il partagea le reste de son duché entre les officiers de ses troupes. Chacun de ces districts reçut le nom de comté, et le Normand qui en étoit investi le partagea ensuite entre ses soldats. Le système féodal s'étoit lentement affermi dans le reste de l'Europe ; les droits et les devoirs réciproques des seigneurs et de leurs vassaux avoient commencé à se régulariser par l'usage : l'autorité des comtes qui représentoient le roi avoit cessé d'être en opposition avec celle des seigneurs : la fonction des missi dominici étoit tombée en désuétude ; les différentes tenures des terres, les propres, les alleux, les bénéfices, après avoir causé une extrême confusion. commençoient aussi à se classer. Rollon, en introduisant en Normandie le système féodal tout à la fois, en profitant de toutes les lumières que l'expérience avoit fournies jusqu'alors, en donnant une même origine à toutes les propriétés, put assurer à la législation une régularité qu'on ne lui avoit encore vue nulle part ; et cette province, la plus récemment constituée, put bientôt servir de modèle aux. autres.

Ce peuple de guerriers se mit alors à défricher la terre avec autant d'ardieur qu'il l'avoit auparavant rasquée. Les étrangers de tous les pays funent invités à venir s'établir en Normandie; des lois rigoureuses furent promulguées et sévèrement maintenues pour la protection de la propriété; tous les voleurs furent panis de mort, et par une sorte de bravade, Rollon suspendit à un chêne, dans une forêt

près de la Seine, des bracelets d'or qui y demeurèrent trois ans, sans que personne coât les toucher. En même temps le nouveau duc releva, les égilses que ses compagnons avoient détruites; il eutoura les villes de muns, il ferma l'embouchure des fleuves par des barricades, et il se mit en état de défense contre de nouveaux pirates qui suivroient la route que lui-même avoit si longtemps parcourue. Reconnoissant anssi que les fortifications ne sauroient protéger un peuple sans la bravoure des soldats, il continua la guerre sur ses frontières, pour maintenir parmises sujets les habitudes militaires. D'après son traité, il ne pouvoit tourner ses armes contre les Français, mais il attaqua Gurmbaillon, comite de Cornouailles, qui en 907 avoit succédé à Alain le Grand dans la souveraineté de la Bretagne; il le battit à plasieurs reprises, et il força ensia les Bretons à se soumettre à une autorité étrangère.

La conversion du duc Rollon, et son établissement avec les Normands dans cette partie de la Neustrie maritime qui reçut d'eux son nom , est sans doute l'événement le plus important de l'histoire de France au xº siècle, celui qui eut les conséquences les plus graves et les plus durables. Il mit fin à cette guerre de dévastation et de brigandage qui, pendant un siècle, avoit dépeuplé l'Allemagne occidentale, la Belgique, la Gaule et l'Angleterre; il permit à ces provinces de rendre à la culture leurs campagnes abandonnées, de se vouer de nouveau aux arts de la paix, de relever leurs temples détruits et les murailles abattues de leurs villes. Surtout il retrempa en quelque sorte le caractère national ; le mélange d'un peuple nouveau, fier, entreprenant, intrépide, parmi les Français, leur communiqua cet esprit aventureux qui distingua toujours les Normands, des bords de la Baltique d'où ils étoient partis, jusqu'à leurs dernières conquêtes dans les Deux-Siciles, où jusqu'à celle de la principauté d'Édesse, qui fut pour eux le fruit des croisades,

La langue maternelle des Normands, le danois, n'étoit qu'un diacete de cette grande langue teutonique répandue dans toute la Germanie, dont les Francs parloient un autre dialecte, et qui, quoique abandonnée par ces derniers pour le roman, ou le français naissant, dans les États de Charles le Simple, étoit encore entendue par les princes, et conservée avec une sorte de respect, comme la langue des vainqueurs. Aussi est-il assez extraordinaire que les Normands, au lieu de confondre leur dialecte avec celui des Francs tudesques, aient. adopté le français roman. Il faut sans doute attribuer ce phénomène aux enseignemens du clergé, que les conquérans trouvèrent établi en Normandie, et auguel ils confièrent leur éducation nouvelle. Les Normands adoptèrent de bonne foi le christianisme; et s'y portant avec cette ardeur qu'ils mettoient à toute chose, ils fréquentèrent les écoles, les catéchismes, les sermons; ils voulurent entendre leurs prêtres, et, dès la seconde génération, le français roman se trouva être devenu pour eux une langue maternelle : mais ils transportèrent dans cette langue cet esprit de vie qui les accompagnoit partout, et qu'ils avoient aussi donné à la discipline militaire des Français. Le roman rustique, le patois que l'ignorance avoit créé de la corruption du latin, devint pour les Normands une langue régulière, une langue écrite, et propre à la législation comme à la poésie. Un siècle après leur établissement en France, les Normands l'employèrent pour un code de lois et pour des romans de chevalerie; ils furent les premiers. entre les Français, à en faire cet usage, et la poésie romane recut d'eux son caractère et son aptitude aux récits d'imagination.

D'autres princes avoient déià tenté à plusieurs reprises, en Allemagne, en France et en Angleterre, de rappeler les Normands du brigandage à l'agriculture, en leur abandonnant une province, et leur permettant d'y vivre sous leurs propres chefs et leurs propres lois : mais le moment n'étoit pas encore venu; aussi les Normands avoient chaque fois abandonné leurs nouvelles demeures au bout de peud'années, et ils étoient retournés à cette vie aventureuse qu'ils regardojent comme plus glorieuse et plus douce en même temps. Le changement de deux circonstances essentielles détermina les Normands de Rollon à entrer franchement dans la carrière de la civilisation : ce fut, d'une part, la désolation de tous les pays situés sur la mer de Bretagne; de l'autre, l'indépendance des seigneurs, et la résistance qu'ils commençoient à opposer dans chaque province. Lorsque les Normands débarquoient sur une côte, loin d'être sûrs de trouver du butin de quoi charger leurs batcaux, ils avoient souvent beaucoup de peine à rassembler assez de vivres pour se nourrir. Il leur falloit s'engager dans les épaisses forêts que l'abandon de l'homme avoit laissé croftre, dans les marais qu'avoient formés les rivières abandonnées à elles-mêmes; il falloit se rapprocher des montagnes, dont chaque défilé pouvoit cacher une embuscade; et comme les pouvoirs locaux avoient partout pris la place d'une administration centrale, il n'y avoit aucune province où lis ne trouvassent un chef intéressé à les réprimer ou à les surprendre, et des paysans que le désespoir avoit contraints à s'armer et à se ranger autour de lui. Le butin étoit donc en même temps trop pauvre et trop chèrement acheté, et les Normands commencèrent à s'apercevoir qu'il leur faudroit moins de travail pour obtenir les richesses que recéloit le sol de la Normandie, que pour aller disputer celles que possédoient encore les paysans de la Boursçone.

Les mêmes causes opérèrent plus lentement, peut-être, sur les deux autres peuples adonnés au brigandage, qui dévastoient en même temps l'empire d'Occident; mais elles opérèrent aussi, et, vers le milieu du x\* siècle, leurs invasions cessèrent partout également. Les Sarrasins ne se contentoient pas de débarquer occasionnellement sur les côtes, ils avoient fait sur le continent des établissemens d'où ils étendoient au loin leurs ravages; ils en avoient dans la Campanie, dans la Pouille, dans la Calabre; ils en avoient aussi en Provence. Celui qui, dans cette dernière contrée, fut le plus longtemps le centre de leurs déprédations, fut leur colonie de Fresnet ou Frassineto, près de Fréjus. Une barque, poussée par la tempête, y débarqua vingt Sarrasins d'Espagne, qui, trouvant au pied de Monte-Morvo un bon abordage, et tout autour des forêts épineuses presque impénétrables. s'y établirent, y appelèrent leurs compatriotes, louèrent d'abord leurs services à quelques seigneurs provençaux qui se haïssoient et vouloient se nuire, sans avoir le courage ou les movens de se faire la guerre : et devenus ensuite plus puissans, ou plus assurés de la lâcheté de leurs voisins, ils étendirent leurs dévastations également dans la Provence et l'Italie, sur les confins desquelles ils se trouvoient situés.

Ce fut sans doute en profitant de l'inimitié entre les rois ou les seigneurs voisins que les Sarrasins osèrent s'aventurer entre les frontières des uns et des autres, suivre les Alpes jusqu'à une grande distance de la mer, et se fixer enfin dans le pays le moins propre, par son climat, par la force des lieux et l'àpreté de ses montagnes, aux vagebons de l'Afrique. Pendant la première moitié du x 'siècle, il est souvent question des Sarrasins maîtres du passage de Saint-Maurice en Valais; ensuite ils disparoissent, sans qu'il soit facile de dire comment il sen furent chassés.

Les Normands étoient arrivés du nord et du couchant, les Sarrasins du midi, les Hongrois du levant, pour dévaster l'Europe.

Ceux-ci, qui se nommoient eux-mêmes les Madschars, avoient été chassés, vers l'an 868, des montagnes de l'Asie septentrionale, d'où coule le Jaïc; ils avoient fait le tour de la mer Noire, et traversant le Don, forçant les passages des monts Crapaks, ils s'étoient établis dans la Pannonie et dans les pays que les Huns avoient habités avant eux. N'ayant d'autre domicile que les chariots où ils laissoient reposer leurs femmes et leurs enfans, combattant sur de petits chevaux, armés à la légère, avec des arcs et des flèches seulement, ils n'étoient pas moins redoutables dans leur fuite que dans leur attaque, et ils passoient encore les Normands en cruauté. On accusoit l'empereur Arnolphe de leur avoir, en 894, ouvert les portes de l'Occident, lorsqu'il les avoit déchaînés contre les Moraves, auxquels il faisoit la guerre. Arnolphe, qui avoit montré de la vigueur, et qui avoit fait respecter le royaume de Germanie dans un temps où tous les autres royaumes de l'Occident penchoient vers leur ruine, mourut de paratysie le 8 décembre 899; et à sa mort commença pour l'Allemagne une époque de calamités qui peut se comparer à celles qu'éprouvoient dès longtemps la France et l'Italie. Son fils Louis IV, qui lui succéda, étoit âgé seulement de sept ans, il n'en avoit pas vingt lorsqu'il mourut, le 21 novembre 911. Pendant cette longue minorité, les révoltes des Slaves et les invasions des Hongrois désolèrent la Germanie. Ceux-ci, sans regarder derrière eux, sans se soucier d'assurer leur retraite, poussoient en avant au travers d'un pays où ils répandoient la terreur, marquoient leur passage par le massacre des paysans sans défense et l'incendie des propriétés, échappoient, par leur rapidité, à la cavalerie pesante des Germains, et évitoient toujours le combat, en semant la mort autour d'eux. La Bavière, la Souabe, la Thuringe et la Franconie, furent ravagées par les Hongrois aussi longtemps que vécut Louis IV.

Le règne d'Arnolphe avoit relevé le pouvoir royal chez les Francs ordraux; celui de Louis IV, au contraire, anéantit l'unité de leur monarchie. Pendant sa longue minorité, les seigneurs de l'Allemagne s'arrogèrent en une seule fois cette indépendance que les seigneurs de France avoient lentement usurpée sous Charles le Chauve et ses successeurs; et justement parce que l'Allemagne était plus peuplée, parce qu'elle étoit plus belliqueuse, parce que les armées royales étoient mieux exercées, les ducs qui, sous Arnolphe, n'étoient que des lieutenans du roi. se rendirent blus unissans que ceux de France

sons Louis, lorsqu'ils devinrent propriétaires des armées et des provinces. Les Francs orientaux, ou Franconiens, les Saxons, les Souabes, les Bavarois et les Lorrains, se partageant entre autant de ducs indépendans, parurent comme autant de nations prêtes à se faire la guerre.

Avec Louis IV s'éteignit, le 21 novembre 911, la branche bâtarde des descendans de Charlemagne, qui avoient conservé la couronne d'Allemagne après l'extinction de la branche légitime. De tous les Carlovingiens, Charles le Simple avoit seul survécu à tant de rois : et Charles étoit d'un esprit si obtus que sa stupidité étoit passée en proverbe. Si les longues hostilités des peuples germaniques contre les Slaves, qu'ils avoient réduits au désespoir par une excessive oppression; si les attaques des Hongrois, qui avoient déjà conquis toute la marche de l'est, ou l'Autriche actuelle, ne leur avoient fait sentir le besoin de s'unir pour leur défense, ils aurojent probablement hésité à donner un nouveau chef à la monarchie. Ils ne songèrent pas du moins à lui donner un chef imbécile; et écartant toute pensée de se soumettre à Charles le Simple, les ducs, qui prétendoient représenter la nation, offrirent d'abord la couronne à Othon, duc de Saxe ; ce dernier s'en étant excusé sur son grand âge, et ayant désigné à leurs suffrages Conrad, duc de Franconie, Conrad fut élu unanimement.

Conrad, dont on vante la bravoure et la politique, fut, pendant un règne de sept ans, constamment à la tête des armées (912-918), tantôt pour repousser les invasions des Hongrois, tautôt pour réprimer les soulèvemens de la Souabe et de la Bavière, tantôt pour faire la guerre à Henri, duc de Saxe, qui, le 30 novembre 912, avoit succédé à son père Othon; tantôt pour retenir dans l'obéissance les Lorrains, qui avoient appelé Charles le Simple, et qui vouloient se réunir à la monarchie française. Conrad Ier, roi de Germanie, mourut le 23 décembre 918; et comme il n'avoit point d'enfant, il imita la générosité dont le duc Othon avoit usé à son égard : il recommanda aux suffrages des Allemands son rival Henri, duc de Saxe, auquel il chargea son frère Éberhard, duc de Franconie, de remettre les ornemens royaux. Henri I'r, qu'on a surnommé l'Oiseleur, fut en effet élu peu après par la diète de Fritzlar; et l'Allemagne, de 918 à 936, fut gouvernée par un grand prince, qui la délivra, par ses victoires, des ravages des Hongrois, qui rétablit au dedans l'ordre et la sécurité, et qui la fit respecter au dehors.

La répression des Hongrois étoit devenue l'intérêt le plus pressant,

non pas de la Germanie seulement, mais de l'Europe : toutefois on ne pouvoit espérer de réunir pour un but commun les efforts d'États qui n'étoient pas même assez bien organisés pour veiller à leur propre intérêt, pour accomplir leur propre défense. L'empereur Bérenger, après avoir tantôt repoussé d'Italie les Hongrois par ses armes, tantôt acheté leur retraite, avoit, dans les dernières années de sa vie, contracté alliance avec eux. Il paroît qu'au moment où il se sentoit le plus pressé par Rodolphe de Bourgogne, il leur avoit livré les passages du Friuli. Les Hongrois en profitèrent peu de mois après sa mort : une de leurs plus redoutables armées se présenta devaut Pavie le 12 mars 924. Cette ville, qu'on pouvoit regarder comme la seconde de l'empire d'Occident en population et en richesses, fut réduite en cendres ; quarante-trois églises y furent détruites , tous les habitans furent passés au fil de l'épée, et de l'immense population qu'elle contenoit, on assure qu'il n'échappa que deux cents personnes. Après cette effroyable boucherie, les Hongrois, au lieu de regagner la Pannonie avec leur butin, poussèrent en avant ; et ayant traversé les Alpes, ils se répandirent comme un torrent dans les plaines de Provence. Après avoir passé le Rhône au-dessus d'Arles, ils se jetèrent sur Nîmes, qu'ils pillèrent, et ils arrivèrent enfin dans le voisinage de Toulouse, qu'ils mirent à feu et à sang. Cependant leur armée, attaquée par une cruelle épidémie, y fut enfin détruite par Raymond Pons, comte de Toulouse.

A peu près dans le même temps, d'autres armées hongroises, traersant toute l'Allemagne, étoient arrivées jusqu'aux bords du Rhin, avoient passé ce fleuve à la nage, puis avoient ravagé la Lorraine et la Neustrie, comme elles avoient ravagó auparavant l'Allemagne. Charles le Simple, n'ayant sous ses ordres que quinze cents soldats que lui avoit amenés l'archevêque de Reims, s'étoit enfermé dans les murailles de Laon, sons oser affronter un ennemi si redoutable. Il attendit que, rassaté de pillage et de sang, il se retiràt de luimême. Les Hongrois, en effet, après quelques semaines, évacuèrent la Champagne, mais pour y revenir encore à plusieurs reprises.

Henri l'Oiseleur, qui, pendant les guerres civiles du commence de son règne, avoit consentil à payer aux Hongrois un tribut annuel, refusa, en 933, de se soumettre plus longtemps à cette ignominie. Les Hongrois, irrités, pénétrèrent en Allemagne avec deux redoutables armées, dont l'une s'établit sur la Sala, à Merseburk, tandis que l'autre ravageoit la Thuringe. Henri, ayant rassemblé sous ses étendards les Saxons et les Bavarois, s'approcha de la première pour lui présenter le combat. Les Hongrois hésitèrent; ils essayèrent par de grands feux, de rappeler à eux leurs compagnons, dont ils sentolent le besoin au moment du danger. Mais leurs signaux ne pouvoient plus être eutendus : l'armée de Thuringe, attaquée par les comtes de la Thuringe et de la Saxe, avoit été mise en pièces. Les fuyards, errans dans les campagnes, poursuivis, massacrés par les paysans, ne pouvoient se réunir. Lorsque ce grand désastre fut connu des Hongrois à Merschurg, ils essayèrent de se dérober par la fuite à Henri l'Oiseleur. Bientôt leur terreur les livra presque sans défense au fer des Allemands : ce fut moins une bataille qu'une effroyable boucherie; on assure que trente-six mille guerriers de leur nation y périrent, et cette terrible défaite mit presque fin aux invasions qui avoient si longtemps dévasté la France, l'âlle et l'Allemagne.

## CHAPITRE XXIII.

## Fin do ve siècle.

Durant la première moitié du x° siècle, l'ensemble des États chrétiens de l'Europe n'étoit point dirigé par une volonté supérieure comme au commencement du 1x°; il ne formoit point une société, une république de princes, dont les membres divers, sans reconnoître de subordination les uns envers les autres, savent cependant qu'ils ont des rapports, des devoirs et des droits, telle que la société que ces mêmes États formoient au xviii siècle. Au contraire , leur assemblage sembloit un arrangement fortuit de corns indépendans qui se trouvoient voisins sans se connoître ; qui ne comprenoient point les intérêts et les sentimens les uns des autres, et qui ne faisoient aucun effort pour les comprendre. Toutefois la victoire de Henri l'Oiseleur, sur les Hongrois, à Merseburg, fut en quelque sorte un événement européen, parce qu'elle mit un terme à un danger, à une calamité éprouvée par toute l'Europe. On avoit vu les armées des Hongrois ravager toute l'Allemagne, l'Italie, l'Aquitaine, la Lorraine et la Neustrie : aussi ces pays, qui avoient cessé de se connoître, se réjouirent en commun de leur défaite. Dès lors la maison de Saxe grandit aux veux de toute l'Europe, et Henri l'Oiseleur, avant eu pour successeur un fils plus illustre que lui, Othon I", et un petitfils et un arrière-petit-fils, Othon II et Othon III, qu'on jugea dignes de marcher sur ses traces, tous les yeux de leurs contemporains se fixèrent sur ces monarques de la Germanie. Othon Ier, après un interrègne de trente-neuf ans, fut décoré de la couronne impériale, et il se mit dès lors à la tête de la chrétienté.

Henri l'Oiseleur mourut en 936, après avoir engagé les princes

de la Germanie à reconnoître pour son successeur Othon Ier, l'afné des fils qu'il avoit eus de sa seconde femme, au préjudice de Thancmar, son fils afné, dont la mère avoit été répudiée par lui, sous prétexte d'un vœu qu'elle avoit fait. Il n'y avoit plus de doute que la couronne de la Germanie ne fût élective, et quel que fût le motif qui déterminoit Henri à choisir entre ses enfans, son choix une fois coufirmé par les princes de l'Allemagne, devenoit légitime. Cependant la jalousie et le ressentiment de Thancmar, qui se voyoit écarter du trône de son père, étoient naturels, ses révoltes contre son frère étoient excusables, et le commencement du règne d'Othon le Grand est entaché par sa cruauté envers son frère, qui, après la première guerre civile fut tué, en 937, au pied des autels, à Ehresburg. La conduite d'Othon, à l'égard de ses enfans ne fut pas non plus sans reproche; il préféra, comme son père, ceux de la seconde femme à ceux de la première, et il poussa ainsi à la révolte son fils afné Ludolfe, qui mourut ensuite en Italie, en 957. Ainsi Othon le Grand, tout aussi bien que Charlemagne, commença sa carrière par des fautes domestiques; il fut, comme tous ses contemporains, sous l'influence de son siècle; il ressentit la même ambition, les mêmes passions que les rois moins illustres auxquels il succédoit; il sacrifia comme eux ses devoirs à ses intérêts, avant de savoir s'élever au-dessus d'eux tous. Apprenons à l'excuser, car c'est le sort nécessaire des grands hommes qui ont vu le jour dans un siècle barbare. Il faut une grande force de réflexion, une grande étude du moude, avant de refaire la morale à son usage, avant de s'élever aux notions du droit et du juste, dans un temps où elles sout inconnues, avant de renverser surtout un échafaudage dangereux de vertus monacales et de compensations pour les crimes, qui a été inculqué dans l'âme sous les noms les plus sacrés, et qui n'a servi qu'à mettre la conscience en repos, tout en laissant aux passions leur ancien empire. La moralité d'Othon, tout comme la sagesse de ses conseils, s'accrut à mesure qu'il avançoit dans la vie, parce qu'il soumit toujours plus ses actions aux principes que son propre cœur lui suggéroit , de préférence à l'exemple ou aux enseignemens des docteurs qui avoient formé sa jeunesse.

Malheureusement le règne glorieux d'Othon, de 936 à 973, règne qui contribua plus qu'aucun autre à la civilistion de la Germanie, n'est qu'imparfaitement connu. L'on sait que c'est à partir de cette époque que la Saxe, encore presque sauvage, vit multiplier ses villes, que les arts industriels y firent des progrès, que des mines d'argent et de cuivre furent ouvertes et travaillées près de Gotslar, par l'industrie de ses habitans. Mais les historiens nous donnent peu de dé-alis sur la manière dont Othon gouvernoit son vaste empire, et peut-être y en avoit-il peu à donner. Il semble en effet que pendant qu'il voyageoit sans cesse, ou pour faire la guerre, ou pour présider aux comices de ses divers royaumes, il laissoit les comtes dans les l'âtst du nord, les villes dans ceux du midi, régler à leur guise leur administration provinciale, et que c'est durant son règne que s'établirent la pluvart des usages municipaux.

Othon étoit d'une grande taille, sa figure étoit majestueuse, une abondance de cheveux blonds couvroit sa tête, ses yeux étoient animés et pleins de feu, son teint étoit vermeil; il protiot une longue barbe, contre l'usage de son temps. Il parloit presque uniquement l'allemand, quoiqu'il entendit le roman de France et le slave; ce ne fut que tard dans la vie qu'il apprit à lire et qu'il acquit quelque connoissance du latin. Son principal plaisir était la chasse et les exercices chevaleresques; jusqu'à sa mort, à l'âge de soixante et un ans, il conserva toute la vigueur de la éuneusse.

Othon ne fut point, comme Charlemagne, le souverain d'une grande monarchie qui s'étendoit sur toute l'Europe, mais plutô de thef d'une confédération de princes qui se partagocient les mêmes contrées; son rang fut reconnu, comme celui de Charles, dans la Germanie, la Gaule et l'Italie, tandis que son pouvoir n'y fut point e même: l'union des États indépendans qui le reconnoissoient pour chef sembioit tenir seulement à la supériorité de ses talens et de son caractère: aussi, aprèss anort, ces États se trouvérent-ils assez bien constitués pour se maintenir par eux-mêmes. Charlemagne, au contraire, qui avoit beaucoup plus concentré le pouvoir, ne put en abandonner les rênes sans entraîner vers as ruine tout l'Occident.

Les victoires d'Othon, dans les guerres civiles de la Germanie, lui servirent de degrés pour s'élever à l'empire. Chacun des ducs qui gouvernoient les grandes provinces s'éloit cru l'égal du monarque. Par une suite de combats, Othon leur enseigna l'obéissance; il transmit alors la Bavière à son plus jeune frère Henri, la Lorraine à saint Bruno, son autre frère; les évèchés nouveaux d'Havelberg et de Brandeburg, à des prélats qui entreprirent de civiliser les Slaves; le

marquisst de Lusace, à une nouvelle famille de fendataires chargés de garder la frontière orientale; et s'il laissa le reste des duchés de Germanie à leurs anciens chefs héréditaires, ce ne fut qu'après s'être assuré que ces chefs seroient disposés désormais à concourir à la défense de la patrie.

Othon avoit déjà recueilli quelque renommée dans sercombats contre les ducs de la Germanie; mais l'enthousissme des peuples n'est éveillé par la guerre qu'en faveur des vainqueurs de nations étrangères, et ce genre de gloire fut de bonne heure acquis par le monrque saxon; il obtint de constans avantages sur les peuples slaves, qui, occupant toute la frontière orientale de la Germanie, étoient sans cesse en lutte avec leurs voisins; il réduisit Harald, roi de Dancmarck, à lui demander la paix; il remporta enfin sur les Hongrois, aux bords du Leck, le 10 août 955, une grande victoire qui mit fin aux ravages de cette nation farouche.

Othon ne fut pas reconnu par la France comme souverain; mais la foiblesse des princes qui gouvernoient cette contrée étoit cause que tous les regards se dirigeoient vers lui. L'année même où il étoit parvenu à la couronne de Germanie, Rodolphe, roi de France, mourut, en 936. Louis IV, fils de Charles le Simple, agé seulement de seize ans, fut alors rappelé d'Angleterre, où il avoit passé treize années dans l'exil, pour recevoir une couronne presque réduite à la souveraineté de la ville de Laon, tandis que son puissant vassal Hugues. comte de Paris, en lui mettant cette couronne sur la tête, réserva pour lui-même tous les profits de la royauté. Othon I'r. comme souverain de la Lorraine, comme tuteur de Conrad le Pacifique, roi de Bourgogne et de Provence, se trouva dès le commencement de son règne appelé à exercer une grande influence sur les destinées de Louis IV, qu'on surnomma d'Outremer, et sur celles du comte Hugues, qui tous deux avoient épousé deux de ses sœurs : il le fit toujours d'une manière honorable pour son propre caractère, avantageuse pour cet État voisin. Louis d'Outremer, pendant tout son règne (986-954), humilié du contraste entre les titres pompeux dont il étoit décoré et la foiblesse de ses ressources, saisit toutes les occasions de s'agrandir, même aux dépens de ses beaux-frères, et ne se conduisit pas toujours lovalement envers Othon le Grand. Il prit part aux guerres civiles de la Germanie, et il accepta avec empressement toutes les offres que lui firent les ennemis de son puissant voisin.

Pendant le commencement des deux règnes, Louis se trouva le chet nominal des factieux de Germanie, et Othon des factieux de France. Mais le dernier, Join d'abuser de la supériorité de ses forces, sembla prendre à tâche de rétablir la paix et l'ordre dans tout l'Occident. Il s'entremit lui-même pour réconcilier Louis d'Outemer avec ses sujets, tout en faisant respecter les intérêts des seigneurs de Neustrie qui s'étoient conflés à lui, et en 942 il engagea le roi et le comte de Paris à signer une paix dont ils est ite grantes.

Toutefois, ce qu'il fant considérer comme le plus grand événement du règne d'Othon 1º°, c'est la réunion de la couronne d'Italie à celle de Germanie; réunion qui, pour avoir été le fruit de ses vertus et la conséquence de sa gloire, n'en fut pas moins fatale à la postérité de l'an et l'autre peuple; réunion contre nature, et qui pendant neuf siècles a été une source abondante de guerres et de calamités; réunion qui sourmettoit les peuples plus civiles aux plus barbares, les maîtres de tous les arts et de toutes les sciences à leurs disciples ies moins avancés; réunion qui devenoit d'autant plus offensante que les mours, les opinions, les langages, contrastoient davantage; que le leuteur germanique, l'avarice, la dureté, l'impassibilité de ces étrangers, révoltoient plus un peuple si viti, si intelligent, si passionné; que les sons mêmes d'une langue si rauque, si barbare, réservée au commandement, sembloient faits pour offenser l'orcille musicale du peuple condammé à obéir.

L'on a remarqué que la guerre laisse des ressentimens bien moins profonds dans le cœur des peuples vaincus que les offenses faites à l'ombre de la paix. La nécessité est la première des lois auxquelles nous avons appris à nous soumettre, et la victoire, la conquête, ces grands dévelopmenns de la force humaien, nous font reconnaitre l'empire de la nécessité. Dans leur soumission aux Allemands, les Italiens n'eurent pas même cette consolation. Ils reconnurent Othoa le Grand pour leur souverais, entraînés par l'imprudence de leurs chefs et par la reconnoissance des populations. Ils ne combattirent point, ils ne furent point vaincus, et tout à coup ils s'aperçurent que leur patrie étoit devenue une dépendance de la couronne germanique, sans que ceux qui se dissient leurs maîtres eussent à faire valoir auten titre pour justifier leur susptein, pas même celui de la couquête.

La nation italienne commençoit à se réveiller au x° siècle ; les villes commençoient à devenir riches et industrieuses ; les vertus,

les talens, commençoient à se développer dans ces gouvernemens nombreux qui jouissoient d'une indépendance presque absolue, et qui répandojent dans toutes les provinces un esprit de vie. Mais ces gouvernemens, ceux du moins des puissans ducs et marquis qui se partageoient presque toute la contrée, n'étoient point l'ouyrage de la nation, et la nation ne pouvoit être responsable de leurs fautes. On accusa ces grands seigneurs d'avoir constamment voulu, dans le 1x° et le xº siècle, opposer deux monarques l'un à l'autre pour les affoiblir et les contenir mutuellement. Les marquis et les ducs d'Italie s'étoient accoutumés à recourir à des souverains étrangers, non pour asservir leur patrie, mais pour affoiblir le pouvoir royal. Ce furent eux qui à deux reprises appelèrent Othon le Grand; ce furent eux qui crurent leur liberté mieux garantie par un monarque plus éloigné, et qui donnèrent volontairement à un grand homme une couronne qu'il ne dut point à son épée, et qu'il transmit à des successeurs indignes de lui.

La tyrannie de Hugues, comte de Provence, que ces mêmes seigneurs avoient fait roi d'Italie, de 926 à 947, les força à chercher des secours au dehors. Les artifices d'un politique habile avoient changé en pouvoir absolu une autorité d'abord très-limitée, et le pouvoir de Hugues une fois établi, aucune partie de l'Italie ne pouvoit commencer une résistance que la force auroit bientôt supprimée. Ce fut donc en Germanie que Bérenger II, marquis d'Ivrée, se retira pour rassembler tous les ennemis de Hugues, et pour former l'armée avec laquelle il comptoit délivrer son pays. C'est ainsi qu'Othon le Grand prit pour la première fois une part indirecte aux révolutions de l'Italie, en protégeant des malheureux et des proscrits qui lui demandoient un refuge. Cependant la révolution commencée par Bérenger II réussit ; il rentra en Italie à la tête des émigrés ; il forca Hugues à la retraite, et bientôt après il fut reconnu pour roi. Mais l'exemple qu'il avoit donné fut suivi : d'autres mécontens recoururent à leur tour à Othon le Grand, et malheureusement ils pouvoient aussi faire valoir de justes sujets de plaintes. Othon Ier apparut en Italie comme le vengeur des torts, comme le protecteur de la justice. En 951, il rétablit la paix entre Bérenger II et ses suiets, mais en même temps il forca le premier à lui faire hommage de sa couronne. En 960, appelé de nouveau par les vœux de presque tout le pays, il déposa Bérenger, il s'attribua la couronne de Lomberdie à lai-même, et le 9 février 962 il y joignit encore la couronne impériale. L'une et l'autre étoit élective; il dut sa nomination à cuy qui avoient droit de la faire; il fit de son pouvoir un noble usage; mais l'exemple fatal étoit donné d'unir la Germanie à l'Italie, et ses successeurs allemands regardèrent comme un droit ce qui n'avoit été qu'une concession des peuples.

La force de caractère et les talens distingués d'Othon le Grand étoient une exception rare aux règles de la nature. Ces qualités lui donnèrent le moyen de faire du pouvoir royal un usage beaucoup plus étendu, et aussi beaucoup plus bienfaisant qu'aucun des autres souverains de cette époque : mais en général l'accroissement démosurédes priviléges de tous les grands seigneurs, la réunion entre leurs mains de toutes les prérogatives qui semblent constituer la royauté. avoient rendu celle-ci comme inutile : ce n'étoit plus qu'un rouage surnuméraire qui compliquoit sans avantage la machine de l'État, un grand luxe dont il semble que les nations auroient pu se dispenser. Dans la famille même d'Othon le Grand, le frère de sa femme, Conrad le Pacifique, dont il avoit d'abord été le tuteur, cut si peu de part aux événemens, durant un règne très-long (937-993) sur la Bourgogne transjurane et la Provence, que l'histoire n'a presque conservé aucune mémoire de lui. Un autre beau-frère d'Othon, époux de sa sœur, Louis d'Outremer, mourut longtemps avant lui (954), et il laissa un fils en bas âge, nommé Lothaire, qui grandit sous la protection d'Othon et de son frère saint Bruno, archevêque de Cologne. Le comte Hugues n'avoit survécu que deux ans à Lothaire, ch ses trois fils, dont le plus célèbre fut Hugues Capet, étoient égalcment en bas âge. Les deux veuves de Louis et de Hugues, sœurs d'Othon et de saint Bruno, oublièrent la rivalité de leurs maris, pour se mettre avec leurs enfans sous la puissante sauvegarde de leur frère. Le pouvoir royal se trouvoit ainsi suspendu dans la France et la Bourgogne transjurane ; il le fut après la mort de l'empereur Othon, et surtout pendant la longue minorité de son petit-fils Othon III, soit en Italie, soit en Allemagne, et l'on ne sauroit dire que la société. en éprouvât aucun grave inconvénient.

En effet, les rois n'étoient point assez puissans pour demeurer régulateurs ou arbitres au milieu des querelles des grands vassaux. Ils n'osoient point s'ériger en défenseurs des lois et de l'ordre public; au contraire, ils se voyoient réduits à s'attacher presque toujours au 11.

plus puissant entre deux rivaux; à sanctionner par leur autorité les usurpations du plus fort après la victoire, à alièner ce qui étoit inalénable, à dépouiller légalement les hériteires légitimes en faveur deleur oppresseur, à fouler aux pieds les capitulaires qui régloient l'hérédité des fiefs, à donner en commanderie aux séculiers les évêcliés et les abbayes, qui d'après les canons ne pouvoient jamais être donnés qu'aux ecclésiastiques, à faire eafin par foiblesse et par peur, en faveur de leurs plus redoutables vassaux, des actes d'autorité qui sembloient devoir êtter réservés au despotsime.

Les rois n'étoient donc point les protecteurs de la noblesse, car ils ne prétoient leur ministère qu'à ceux parmi la noblesse qui étoient déjà plus forts qu'eux; ils le refusoient au contraire à ceux qui auroient eu réellement besoin d'appui. Les rois n'étoient point les protecteurs du clergé; ce n'étoit pas que cet ordre si puissant, et qui dans le siècle précédent s'étoit montré le vrai souverain de la France, n'eût quelquefois besoin d'un défenseur; car la piété aveugle des monarques et des grands ne l'avoit pas plutôt comblé de richesses et de fiefs que ses trésors et ses États tentoient l'avidité des soldats. et que quelque chevalier, joignant la crosse à l'épée, recueilloit comme prélat séculier tous les biens qu'un autre guerrier avoit voulu donner à l'Église; mais le roi laissoit faire ou faisoit lui-même, et toutes les sécularisations qui causoient tant de scandale obtenaient presque toujours sa sanction. Les rois enfin n'étoient point les protecteurs d'un tiers état qu'ils avoient laissé anéantir, d'une nation qui n'existoit plus. Tous leurs rapports avec le peuple avoient été rompus, et parmi les serís de leurs vassaux ils ne pouvoient plus reconnottre de suiets.

Cet état de la société étoit moins fischeux que celui qui l'avoit précédé, sans doute; mais il étoit plus défavorable à l'histoire. En passant en revue tous les objets dont elle peut s'occuper, on demeure convaincu qu'il n'y en avoit aucun à cette époque qui pût fournir à l'observation, surtout dans un temps où toutes les communications étolent difficiles, où la poste aux lettres n'existoit pas, ou aucun journal, aucune publication périodique ne rendoit compte des événemens, et où l'on n'appreaoit ce qui s'étoit fait, dans un État, même voisin, que par les voyages des merchands ou la marche des soldats. Les rois n'ayant presque plus aucune part à l'administration, n'ayant point de ministère, point d'armée sur pied, ne disposant que des grands officiers attachés à leur personne, par lesquels ils exécutoient le peu d'affaires publiques qui leur étoient dévolues, voyageoient de château en château, et plus souvent encore de couvent en couvent; aussi il ne faut point s'étonner si les chroniques des x° et x1° siècles oublient quelquefois leur existence pendant plusieurs années de suite. Il y a plus d'un roi, à cette époque, pour lequel les érudits sont embarrassés à découvrir s'il vivoit toujours, et en quel lieu il vivoit. Aucune nation n'avoit plus les moyens de soutenir des guerres nationales, et depuis la cessation des invasions des Normands et des Hongrois. toute l'histoire militaire du siècle se borne presque à des attaques des châteaux dans un rayon de quelques lieues autour de chaque petit prince. La législation étoit aussi complétement suspendue que la guerre. Dans l'histoire de France, il y a au moins quatre siècles pendant lesquels le pouvoir législatif ne se retrouve nulle part ; depuis le dernier capitulaire de l'an 882, jusques assez longtemps après les Établissemens de Saint-Louis, en 1269. Ceux-ci, par lesquels la législation française recommence, ne sont eux-mêmes destinés qu'aux seuls fiefs royaux. Dans l'empire, soit en Allemagne, soit en Italie, la suspension fut moins longue ou moins complète, mais les lois promulguées dans l'assemblée de Roncaglia par les Othons et leurs successeurs, étoient à peine recues par les États auxquels ils les adressoient.

L'histoire ecclésiastique elle-même se trouvoit comme suspendue, parce que presque tous les meilleurs bénéfices de l'Église étoient devenus la propriété de quelque baron qui ne savoit pas lire, et qui ne croyoit plus être coupable d'usurpation, dès qu'il joignit la tonsure ecclésiastique à toutes les passions et à tous les vices du siècle. Le siège de Rome lui-même n'avoit point échappé à cette usurpation des grands feudataires. Le pape avoit eu en partage trop de grandeur et trop de richesses, pour que les puissans seigneurs du voisinage de Rome n'ambitionnassent pas la tiare, et en effet elle devint quelque temps comme héréditaire dans la famille des marquis de Tusculum ; elle fut aussi accordée, à plusieurs reprises, par deux dames romaines, que leurs galanteries ont rendues célèbres : Théodora et Marozia, élevèrent successivement au saint-siège ou leurs amans ou leurs fils. Pendant la plus grande partie du x° siècle, l'Église de Rome n'eut pour chef que de jeunes barons, à peine sortis de l'enfance, auxquels on ne songea pas même à demander aucune décision en matière de

foi, et sur les désordres desquels les annalistes de l'Église ont passé rapidement, comme sur un objet de scandale.

La partie active de la nation, composée des dues, des comtes, des ecimeurs châtelains, échappoit presque complétement à l'histoire par sa profonde ignorance, et sa complète indifférence sur l'opinion des autres et le jugement de la postérité. Le travail historique, que cette même noblesse encouragea plus tard, pour la recherche de ses généalogies, ou le blason de ses armoiries, n'avoit point encore commencé. La vanité de naissance est elle-même un progrès social; car elle indigent l'estime qu'on fait, a umoins sous un rapport, de l'opinion des autres. Il s'agissoit encore fort peu pour la noblesse de savoir d'où elte venoit; il lu suffisiot iseulement de savoir qu'elle échoi forte; en effet aucune des chroniques de ces nouvelles dynasties ne fut commencée au x' siècle; aucune des races de princes, à cette époue, ou ne songea à la postérité, ou ne crut que la postérité songeroit à elle.

Plus tard l'histoire recommenca pour les villes, soit en Italie, soit en Espagne; ces grands rassemblemens d'hommes avoient non-seulement des intérêts communs, mais aussi une publicité nécessaire, qui permettoit aux écrivains de saisir l'ensemble, tout au moins de l'histoire municipale; elle faisoit concevoir l'avantage que des hommes nouveaux trouveroient dans la connoissance des anciens faits : mais dans le reste de l'Occident, dans la France et la Germanie, les villes ne pouvoient pas songer seulement à conserver la mémoire de ce qu'elles souffroient. Les villes, victimes de toutes les invasions, pillées ou incendiées dans toutes les guerres, soit civiles, soit étrangères, étoient réduites à la condition la plus déplorable. Leur population ne se composoit plus d'hommes indépendans, de propriétaires, de marchands, de chefs de manufactures, mais seulement d'une populace tremblante et asservie qui vivoit au jour le jour, et qui, si elle réussissoit à faire quelque économie, avoit encore soin de la cacher sous les haillons de la misère.

Ces rilles avoient cessé d'être le siége du gouvernement et de toutes les administrations subordonnées. Les royaumes de France, de Germanie, de Lorraine, de Bouregone transjurane et d'Italie, n'avoient plus de capitale, et chaque province n'avoit plus de métropole; les rois, les prélats, les ducs, les comtes, les vicomtes, habitoient des châteaux; c'est là que s'assembloient les plaids, c'est là que se rendoit la justice, c'est là que se réunissoient tous ceux qui jouissoient

de quelque indépendance de fortune, qui affectoient dans leur logement ou leurs habits quelque élégance ou quelque luxe. Certains métiers étoient bien encore exercés obscurément dans les villes, pour l'usage presque domestique du voisinage; celles surtout du midi des Gaules avoient un peu mieux échappé aux ravages qui avoient ruiné toutes celles du nord; mais en général le commerce, comme il doit toujours faire, avoit suivi les consommateurs. Ce n'étoit point dans les anciennes capitales des Gaules qu'on trouvoit les riches magasins. les assortimens de ces étoffes, de ces armures, dont les seigneurs ou les nobles dames faisoient usage dans leurs châteaux. Le commercant ne pouvoit être que voyageur, comme il l'est encore dans le Levant, comme il l'est dans tous les pays où le peuple est opprimé. Il cheminoit avec ses voitures; il portoit sa balle du manoir d'un comte ou d'un seigneur à celui d'un autre. Il n'avoit point de demeure fixe, point de dépôt connu, point de fortune qu'on pût apprécier, excepté la petite pacotille qu'il portoit avec lui. C'est ainsi qu'il évitoit l'avidité ou les extorsions d'un prince devant lequel il se présentoit sans défense, et il n'obtenoit la protection de ceux auprès desquels il faisoit régulièrement sa tournée, qu'en leur faisant sentir le besoin qu'eux-mêmes avoient de lui. Quant aux professions mécaniques qui demandoient moins d'in-

également, les hommes puissans avoient soin de leur destiner quelquesuns de leurs serfs. Chaque prélat, chaque comte ou vicomte, s'étoit appliqué à avoir, pour son propre usage, les mêmes bons artisans que Charlemagne, cent cinquante ans auparavant, avoit ordonné à ses juges de pourvoir, pour chacun de ses châteaux ou maisons royales. savoir : « Des ouvriers en fer, des orfévres ou des argentiers, des » tailleurs, des tourneurs, des charpentiers, des armuriers, des cise-» leurs, des savonniers, des brasseurs qui sachent faire la cervoise. » le cidre et le poiré, et toute autre liqueur bonne à boire : des bou-» langers qui sachent aussi faire la semoule pour notre usage; des » faiseurs de filets qui sachent faire tout ce qui appartient à la chasse : » et le reste, des hommes de métier, qu'il seroit trop loug d'énu-» mérer. » Tous ces artisans, dès le temps de Charlemagne, n'étoient que de misérables serfs qui travailloient, pour le compte du roi, sur les matériaux que les juges du roi leur fournissoient. Plus tard, ils furent également serfs; mais ils appartinrent aux seigneurs ou aux

telligence, moins de capitaux, et qui pouvoient s'exercer en tout lieu

prélata qui avoient besoin de leur ministère; alors leur nombre fut réduit dans la proportion de la puissance ou de la richesse d'un comte à celle d'un empereur d'Occident. C'est pour cette raison que la fondation d'un couvent ou celle d'un château avoit toujours pour cosquence la construction d'un misérable village où se rassembloient, à l'ombre de la grande maison, les hommes dont le travail étoit nécessaire au mattre.

Dans le cours du xe siècle, ces villages, devenus plus tard de petites villes, se multiplièrent, parce que dans le même temps les familles feudataires se multiplioient aussi; on voyoit en effet chaque maison se diviser en un grand nombre de branches, et de nouveaux comtes et vicomtes habiter des lieux auparavant abandonnés. Mais le progrès de ces villages contribuoit à hâter la ruine des grandes villes , tout comme l'esclavage des artisans avoit causé la décadence de tous les arts mécaniques. Les bourgeois de Paris, de Rouen, d'Amiens, de Tours, qui, sous la première race, avoient trouvé dans leurs métiers ou leur commerce un gagne-pain assuré, et qui, par leur travail ou leur économie, pouvoient alors réparer les pertes de la guerre et les vexations des rois francs, ne purent plus, sous la seconde. se procurer ni ouvrage ni consommateurs. Après que les Normands, les Sarrasins ou les Hongrois avoient brûlé une grande ville, quelques malheureux se rassembloient de nouveau parmi ses ruines; mais ils n'y rapportoient aucun moven de recouvrer leur ancienne opulence et de relever leur famille, ou de réparer les pertes que la population avoit éprouvées.

L'appauvrissement des villes et la diminution du nombre de leurs habitans leur avoient fait perdre à cette époque tous leurs privilège. On ne vit plus dans le x' sicle, ni les curies, ni les sénats des villes et les assemblées des bourgeois que les premiers Francs avoient respectés; ni aucune prétention de leurs habitans à des privilèges, des libertés ou des franchises; ni aucun soulèvement, aucun tumulte qui indiqual te mécontement des citadins de ce qu'on les avoit dépouillés. Ceux-ci avoient éch abandonnés en sitence à l'époque où il n'étoit plus resté dans l'enceinte des villes d'hommes indépendans, d'hommes jouissant d'aucune sisance ou d'aucune éducation, qui cussent le courage ou le talent de les maintenir.

L'état des différens ordres de la population au x° siècle doit expliquer le silence et la confusion des historiens à la même époque; mais la lecture seule de ces anciens monumens peut faire comprendre à combien peu de lignes se réduit tout ce qui nous a êté conservé de cet âge, et combien même ce petit nombre de lignes est suspect. On se figureroit difficilement toutes les erreurs, tous les anachronismes dans lesquels tombent Ademar de Chabannes, ou le moine Odorannus, qui sont au nombre des meilleurs chroniqueurs de la France à cette époque; ou la profonde ignorance que manifeste sur les affaires de France Witchind, d'ailleurs historien sensé, et bien informé lorsqu'il parle d'Othon 1". Au milieu de cette obscurité profonde, nous técherous d'indiquer sommairement les deux événemens importans de la seconde moité du x' sèdei ce n France, Victimeton de la seconde moité du x' siècle ce n France, Victimeton de la seconde moité du x' siècle ce n France, Victimeton de la seconde moites de la dynastic carloringienne; en Allemagne et en Italie, celle de la maison de Saxe.

Louis IV d'Outremer étoit mort le 10 septembre 954, à la suite d'une chute de son cheval, qui avoit été effravé par l'apparition d'un loup, sur les bords de l'Aisne. Il laissoit deux fils : Lothaire, âgé de treize à quatorze ans, et Charles, alors en bas âge, qui, longtemps plus tard, fut duc de Basse-Lorraine. Hugues, comte de Paris, rival et beau-frère de Louis IV, mourut deux ans après lui, le 16 juin 956. et laissa trois fils, dont l'ainé, Othon, mourut en 963; le second, Hugues Capet, étoit de six ans plus jeune que le roi Lothaire : le troisième fut destiné aux ordres sacrés. Lothaire et Hugues Capet. fils de deux sœurs, et protégés également par Othon le Grand et par son frère, furent élevés par leurs deux mères dans une grande harmonie. Il ne paroît pas que cet accord ait été troublé lorsque l'un et l'autre furent arrivés à l'âge d'homme, ou que la rivalité de leurs pères se soit renouvelée entre eux. Mais il est remarquable que Hugues Capet, destiné à jouer plus tard le rôle d'usurpateur, n'ait, pendant le long règne de son cousin (954 à 986), donné aucune occasion d'observer ou son ambition ou ses talens. Il traversa paisiblement la vie, jouissant des richesses et des vastes fiefs qui le rendoient fort supérieur en puissance à son cousin, dont il n'étoit que le premier vassal; et lorsqu'il fut plus tard porté sur le trône, il ne le dut ni à son mérite ou à sa réputation, ni à son activité, mais à l'extrême disproportion entre l'étendue de ses possessions et la foiblesse de la famille royale.

La vie de Lothaire paroît avoir été plus active; il étoit humilié du contraste entre sa foiblesse ou sa pauvreté et les titres dont il étoit décoré; il s'agitoit pour recouvrer ou du pouvoir ou du crédit; mais au manque de loyauté de son père il joignit un manque de jugemené qui le faisoit échouer dans toutes ses entreprises. A la mort de son oncle Othon le Grand, le? mai 973, oubliant tout ce qu'il lui devoit de reconnoissance, il crut pouvoir profiter de la jeunesse de son cousin Othon II, Agé seulement de dis-huit ans, et de ses embarras de famille, pour le dépouiller. Il l'attaqua sans déclaration de guerre, et il n'en recueillit que dommage et que honte; il provoqua ainsi les Allemauds à entre en France, et à s'avancer jusque sous less murs de Paris; alors, dans son armée même, il put recueillit des preuves du mépris que les Français ressentoient pour son manque de courage et d'habiteté. Il fit la paix avec Othon II; mais à la mort de celui-ci, en 983, il voulut de nouveau profiter de l'enfance d'Othon III pour lui enlever quelque province; et il n'eut bas plus de succès.

En 985, Lothaire se rendit à Limoges, et passa quelques mois en Aquitaine. Depuis six ans, il avoit associé à la couronne son fils Louis V, alors àgé de dix-huit ans; il le maria à la fille d'un comte aquitain dont le nom ne nous est point connu. Mais la race de Sculpivingiens stoit frappée de cette imbécillité héréditaire qui, pendant si longtemps, s'étoit attachée aux Mérovingiens. Lothaire, que nous connoissons si peu, semble avoir été accablé par le mépris universe; sa femme, Emma, le ressentoit comme les autres, et elle est accusée d'y avoir ajouté encore par ses galanteries. « Blanche, femme de son fils, dit Rodulphus Glaber, auteur contemporain, voyant que le » fils auroit moins de taleus encore que le père, et ayant elle-mème

- » un esprit distingué, résolut de rechercher son divorce. Elle lui » proposa artificieusement de retourner avec elle dans sa province,
- » afin d'y faire reconnaître son droit héréditaire : Louis, qui ne » soupconnoit point la ruse de sa femme, fit ses dispositions pour ce
- soupconnoit point la ruse de sa femme, fit ses dispositions pour ce
   voyage; mais, lorsqu'ils furent arrivés en Aquitaine, Blanche l'a-
- » bandonna, et alla rejoindre les siens. Lorsque Lothaire en fut averti,
  » il partit à la suite de son fils, et. l'avant rejoint, il le ramena avec
- il partit à la suite de son fils, et, l'ayant rejoint, il le ramena avec
   lui.

Ce récit, tout incomplet qu'il est, est presque ce que nous savons de plus précis sur le règne de Lothaire et de son fils. Le premier mourut le 2 mars 986, et fut enterré à Reims; un bruit vague courut qu'il avoit été empoisonné par sa femme. L'année suivante, son fils Louis V, qu'on a surnommé le Fainéant, étant mort le 21 mai 987, on prétendit que sa femme qui l'avoit réjoint, l'avoit aussi empoi-

sonné. L'une et l'autre, au lieu de devoir recueillir quelque avantage d'un pareil crime, ne pouvoit en attendre que ce qui s'ensuivit en effet, la ruine entière des Carlovingiens. Leur maison n'étoit cependant pas éteinte : Lothaire avoit un frère, Charles, duc de Lorraine, qui lui-même avoit des enfans. Ce Charles, il est vrai, avoit montré une pétulance sans capacité, une activité sans suite, qui l'avoit rendu non moins méprisable que ses plus indolens prédécesseurs. Toutefois. il fut reçu à Laon, seule ville qui fût demeurée au domaine direct des rois, et il entra en négociation avec les évêques pour se faire couronner. Mais Hugues Capet, alors âgé de quarante-deux ans, et qui ne s'étoit encore fait remarquer par aucune grande qualité ou aucune action éclatante, rassembla ses arrière-vassaux, les comtes et les seigneurs qui relevoient du comté de Paris, du duché de Neustrie et du duché de France : leur petite armée le salua à Noyon du nom de roi, et l'archevêque de Reims, Adalbéron, le sacra, le 3 juillet 987, dans la cathédrale de Reims. Après cette élection prétendue, à laquelle tout le reste de la France demeura étranger, et que plusieurs provinces refusèrent de reconnoître pendant trois ou quatre générations, Hugues Capet assiégea Laon, et fut repoussé par Charles, La corruption lui réussit mieux que les armes : le dernier des Carlovingiens fut surpris dans son lit par des traftres, et enfermé dans les prisons d'Orléans, où il mourut après une longue captivité.

La dégradation d'une antique famille, la perfluie de la nouvelle, la déloyauté de ceux qui accomplirent la révolution, ont rendu cette période peu agréable à traiter pour les historiens français : ils passent au travers avec une extrême rapidité, et aucune partie de l'histoire de la monarchie n'est peut-étre enveloppée de plus d'obscurité. Les derniers événemens de la maison de Saxe, vers la même époque, sont mieux connus, et rapportés avec plus de détail.

Othon I", qui mourut le 7 mai 973, avoit, durant les dernières années de sa vie, réformé l'administration de l'Italie; il avoit rendu au siége pontifical sa dignité, en faisant déposer solennellement par un concile le pape Jean XII, qui déshonoroit la tiare par sa jeunesse et par ses vices, et il avoit mis fin aux usurpations par lesquelles les comtes de Tusculum et leurs mattresses avoient disposé du pontificat. Othon, qui avoit éprouvé l'inconstance et l'infidélité des grands feudaires, avoit pris à tâche de relever l'importance de villes; celles-ci, dèjà plus riches et plus nombreuses en Italie que dans tout le reste

de l'Occident, obtinent de lul la permission de s'entourer de fortes murailles, de se donner des magistrats de leur choix, pour remplir en même temps les fonctions de juges, de capitaines des milless et d'administrateurs; de limiter enfin le pouvoir des comates, de manière à se soustraire à toute autorité arbitraire. La nation italienne conserva pour Othon et sa famille une reconnoissance proportionnée à de si grands blenfalts. Aussi Othon le Grand ayant, dès l'an 967, associé son fils à la couronne impériale, ce jeune homme, qui n'avoit que dix-huit ans à la mort de son père, fut reconnu seus difficulté comme souverain par les Italiens.

Othon II, qu'on nomma le Roux d'après la couleur de ses cheveux. n'avoit pas les talens, et moins encore les vertus de son père ; les vices de sa jeunesse décidèrent sa mère, Adélaïde, qu'on honora comme une sainte, à s'éloigner de la cour. Son ambition lui fit entreprendre plusieurs guerres injustes, et son imprudence ful attira quelques défaites. Cependant il avoit cette activité d'esprit, cette promptitude de détermination, cette énergie que les sujets prennent si volontiers dans un roi pour un grand caractère, et son règne de dix ans (973-983) ne fut pas sans gloire. Attaqué injustement et en trahison par son cousin Lothaire, roi de France, il entra pour s'en venger en France, à la tête d'une nombreuse armée, et, comme il le lui avoit annoncé, il arriva jusqu'aux hauteurs de Montmartre, pour y faire chanter affeluia à ses soldats, d'une volx si bruyante, qu'on put l'entendre dans l'église de Sainte-Geneviève. En Allemagne, il remporta plusieurs avantages sur son cousin Henri, duc de Bavière, qui dut à ses agressions injustes le surnom peu honorable de Querelleur. En Italie, Othon II cut surtout des démélés avec les Grecs, auxquels il vouloit . enlever la possession des provinces de Pouille et de Calabre. Il avoit épousé une princesse grecque, Théophanie, sœur des deux empereurs Constantin et Basile, dont le règne est en même temps le plus long (963-1028) et le plus obscur de toute l'histoire byzantine. Ceux-ci étoient engagés dans une guerre contre les Bulgares, qui se termina par la conquête de toute la Bulgarie. Othon II jugea le moment favorable pour entrer en Italie avec une nombreuse armée allemande, en 980; il se fortifia par l'alliance du duc de Bénévent, et s'avança dans les provinces qui forment aujourd'hui le royaume de Naples ; il y éprouva d'autant moins de résistance que le duc de Bénévent lui avoit livré tous les passages des montagnes. La Capitanate, sur la mer

Adriatique, et la Calabre, avec une partie de la Basilicate, tinrent seules tête à toute sa puissance. Il est vrai que les empereurs grees, ne pouvant envoyer des soldats en Italie, y avoient appelé des Sarrasins, et cenx-cijoignirent leurs armes aux Grees pour la défense de l'Italie mérdionale.

Après deux ans de combats le sort de la guerre fut décidé dans une grande batallle, auprès du rivage de la mer, devant la bourgade de Basentello, dans la Calabre ultérieure. Othen II y rencontre l'armée combinée des Sarrasias et des Grecs qui l'attendoit. La première attaque des Allenands mit les Orientaux en déroute; mais au moment où les vainqueurs, dans l'ardeur de la poursuite, avaient déjà rompu leurs rangs, le corps de réserve des Sarrasins fondit sur eux, et en fit un massacre efforyable.

Dans la déroute de son armée, Othon II fuyoit le long du rivage sur lequel est bâtie la bourgade de Basentello. Il étoit pressé par les Sarrasins qui le poursuivoient. Une galère grecque, qu'il vit à l'ancre à quelque distance, lui parut dans sa détresse un refuge contre des ennemis plus redoutables encore. Il se fit connoître au commandant de la galère et se rendit son prisonnier. Bientôt il s'apercut que le Grec, ébloui par une capture si inattendue, sacrifieroit l'avantage de son pays à sa propre fortune. Othon lui promit des monceaux d'or. s'il vouloit le conduire à Rossano, où se trouvoit alors sa mère l'impératrice Adélaïde. La galère fit voile vers cette ville : une négociation secrète s'établit entre le capitaine, Othon et l'impératrice. Des mulets pesamment chargés s'acheminèrent vers le rivage ; des gardes de l'empereur s'approchèrent en bataille pour s'assurer si c'étoit bien lui qu'on leur montroit sur le tillac, revêtu de la pourpre. Tandis que les Grecs étoient distraits par leur négociation, et qu'accoutumés à ce que leurs empereurs ne pussent faire un pas sans l'appui des eunuques, ils gardoient leur prisonnier moins soigneusement, Othon s'élança dans la mer, gagna à la nage le bateau de ses gardes, fit virer de bord, mit lui-même la main à la rame, et parvint au port sans que la galère pût l'atteindre, ou pût toucher la rancon qu'il avoit promise. Après avoir ainsi échappé à ses ennemis, il se retira immédiatement dans la baute Italie.

Toutes les couronnes que portoit Othon II étoient électives, mais l'impératrice Théophanie ne lui eut pas plutôt donné un fils, qu'il s'occupa de lui assurer sa succession, en le faisant élire comme roi

de Germanie par une diète de ses royaumes qu'il assembla à Vérone. Cette précaution fut justifiée par l'événement, puisqu'il mourut lui--même peu de mois après à Rome, au mois de décembre 983. L'enfant Othon III, qu'il laissoit sous la tutelle de sa mère et de sa grandmère, fut ballotté longtemps par les factions de la Germanie, que dirigeoient son cousin Henri le Querelleur et Lothaire, roi de France. ·Cependant l'affection des Allemands pour la mémoire de son père et de son aïeul le maintint en possession de la couronne. Mais lorsqu'en 995, le jeune Othon III, parvenu à l'âge de quinze ans, entra en Italie avec une armée allemande, pour se faire donner également les couronnes de l'empire et de Lombardie ; lorsque, avec l'aide de ces mêmes armées, il eut fait élever au siège pontifical son parent Bruno de Saxe, qui prit le nom de Grégoire V, les Italiens s'apercurent Avec étonnement que les Allemands, sans les avoir vaincus, les traitoient en peuples conquis; qu'ils ne tenolent plus aucun compte de leurs droits et de leurs priviléges; qu'ils s'attribuoient de vive force cette tiare de Rome, ainsi que cette couronne impériale, cette royauté de Lombardie, auxquelles l'élection seule pouvoit donner des droits. Un homme dont le cœur s'échauffoit au souvenir de la vieille gloire de Rome, Crescentius, qui prit le titre de consul, se 'mit à la tête du parti de la liberté romaine et de l'indépendance italienne. Son grand caractère ne nous apparoît que confusément au travers des ténèbres épaisses du x° siècle. Les historiens de l'empire 'et de l'Église ont cherché à le noircir; tandis que le peuple reconnoissant attacha le nom de tour de Crescentius, de palais de Crescentius, au môle d'Adrien, à un palais sur le Tibre, à tout ce qui lui rappeloit une lutte glorieuse et une résistance obstinée. Crescentius fut enfin obligé d'ouvrir par capitulation le môle d'Adrien au jeune Othon III, et celui-ci, avec une perfidie dont les oppresseurs des 'Italiens ont souvent donné l'exemple, tout en les accusant de man-"quer de foi, fit mourir le champion de l'Italie, contre la capitulation vu'il avoit jurée, Mais Crescentius laissoit une veuve chérie, la belle Stephanie, qui, pour venger son époux, mit en oubli tout autre sen-"timent propre à son sexe. Elle apprit qu'Othon III étoit tombé malade au retour d'un pèlerinage au mont Gargano; elle lui fit parler de ses profondes connoissances en médecine. Sur son appel, elle se rendit auprès de lui, en longs habits de deuil, mais ravissante encore de beauté; elle obtint sa confiance, peut-être au prix le plus élevé, et

elle en profita pour lui administrer un poison qui le conduisit bientôt à une mort douloureuse. Le dernier des Othons de Saxe vint mourir, le 19 janvier de l'an 1002, à Paternò, sur l'extrême frontière de l'Abruzze.

Ainsi s'éteignit la maison de Saxe, qui cinquante ans auparavant avoit brillé par l'éclat d'un grand homme; la maison des Carlovingiens venoit de s'éteindre dans l'impuissance, la foiblesse et la honte. La famille de Basile le Macédonien, qui occupoit encore le trône de Constantinople, étoit sur le point de s'éteindre, avec le prince qui régnoit alors: et auparavant le grand royaume des Bulgares devoit cesser d'exister. Kader, le quarante-quatrième des califes, successeur de Mahomet, n'étoit plus obéi que dans la seule enceinte de Bagdad. L'Espagne étoit partagée entre les rois maures de Cordone et les petits princes chrétiens de Léon, de Navarre, de Castille, de Soprarbia et d'Aragon ; l'Angleterre étoit envahie et plus qu'à moitié conquise par les Danois. Partout enfin les grandes monarchies étoient brisées, les grandes nations ne reconnoissoient plus ni chef ni lien commun; la société, dissoute par une suite de révolutions, ne prétendoit plus à se reconstituer en un seul tout. De ce grand empire romain, de ce colosse qui avoit ombragé la terre, après des convulsions répétées, après des souffrances et des calamités sans exemple, qui s'étoient prolongées pendant huit siècles, il ne restoit plus que de la poudre. Mais l'œuvre de destruction étoit accomplie. et c'étoit de cette poudre que devoient désormais se former les nouyeaux êtres sociaux qui se partagent aujourd'hui l'Europe.



## CHAPITRE XXIV.

L'an 1000

La foiblesse de notre esprit ne sauroit concevoir ou se représenter avec clarté des faits qui ne se lient point entre eux, des récits qui ne s'enchaînent point, des résultats qui ne s'attachent point à une cause commune. Le travail constant de notre entendement lorsqu'on lui présente une variété d'objets, tend à les classer, à les réduire en système pour pouvoir les admettre. C'est le principe de ce besoin d'unité foudamental dans tous les ouvrages de l'esprit, de ce besoin de synéme pour coordonner toutes les sciences. Cette unité à laquelle toutes les parties doivent se rattacher est en général moins dans les choess que dans nos propres facultés. Ce n'est qu'au moment que nous l'avons trouvée que notre intelligence s'ouvre à une nouvelle connoissance. Le mot même de concevoir, accueillir ensemble, indique cette opération de l'esprit.

Mais, de toutes les connoissances humaines, celle qui semble se refuser le plus à cette unité de dessin, c'est l'histoire. Des événemens indépendans les uns des autres s'y compliquent sans cesse, les causes se confondent avec les effets, et les effets deviennent causes à leur tour, des milliers d'intérêts étrangers l'un à l'autre s'entremélent sans se réunir ou se neutraliser réciproquement. L'histoire d'un homme ou l'histoire d'un peuple présenteroit du moins un soutien à l'esprit, un point de vue central vers lequel on pourroit réunir tous les objets, Mais quand on veut connoître la vérité dans l'enchaînement des faits, il dut renoncer même à ce point central; il faut convenir qu'un peuple n'ayant presque jamais une estience isolée; l'histoire d'aucun ne peut,

se détacher de celle de tous les autres. Tous les temps s'enchaînent, toutes les causes se lient, tous les peuples agissent et réagissent les unsur les autres. Le peuple, l'individu, ou l'époque que l'on détache de tous ses entours, pour l'enfermer seul dans un cadre, et concentrer tous les regards sur lui , en paroîtra avec plus d'avantage sous les rapports de l'art, mais il sera traité d'unc manière moins conscienciouse sous ceur de la vérité. Quand on veut connoître celle-ci tout entière, quand on veut tirer de l'histoire toutes les leçons qu'elle peut offrir, il faut la prendre telle qu'elle se présente, comme un tissu varié dont les fils qui arrivent de toutes les extrémités sont indépendans les uns des autres, et dont on ne voit ni le commencement ni la fest des autres.

Si tel est le défaut général de l'histoire, c'est plus particulièrement celui de l'époque sur laquelle nous avons cherché dans cet ouvrage à fixer l'attention du public. Nous avons parcouru les mille premières années du christianisme, et nous avons surtout donné notre attention aux huit siècles qui se sont écoulés depuis que les Antonins eurent réuni tout l'univers connu sous un gouvernement qui sembloit lui assurer l'ordre et la paix, jusqu'à l'époque où tous les efforts des hommes, pour reconstituer une grande monarchie, eurent échoué les uns après les autres, et où le lien social parut sc dissoudre partout. à la fin du x° siècle. Nous avons cru cette période digne d'une grande attention, parce que son influence a été durable, parce qu'elle renferme les causes des opinions, des sentimens, des institutions, des actions, dont nous voyons le jeu sous nos yeux; parce qu'elle a été riche en expériences sur les effets qu'on doit attendre et des formes diverses des gouvernemeus et des enseignemens divers qu'on peut présenter aux hommes. Mais cette période que nous venons de parcourir manque tellement d'unité, qu'il est presque impossible de la désigner par un nom commun.

En appelant mes lecteurs à c'associer avec moi pour traverser ces landes désolées, je n'osai point leur indiquer avec précision le but vet dequel nous devions tendre, ou les limites du pays dans lequel nous allions nous engager; je n'osai point leur dire que l'horizon n'étoit de toutes parts borné que par des ténèbres épaisses, et que notre route ne seroit presque marquée que par les fleuves de sang et de boue que nous devrions rencontrer. Je n'osai point leur dire qu'ils ne devoient espérer, en récompense de leur travail, de voir développer ni de grands et nobles caractères, ni de sublimes efforts de vertus pouplaires, ni

de ces peintures vivantes des mœurs que les historiens des grands siècles de la littérature ont pu seuls tracer, lorsqu'ils étoient secondés en même temps par l'imagination animée des poëtes pour voir les obiets. par la raison des grands philosophes pour les bien observer. Loin de là; je n'avois à leur offrir que des peuples dégradés et des peuples barbares, et le tableau devoit aussi être emprunté à des historiens ou dégradés ou barbares. Leur annoncer ainsi le plau que nous allions suivre, c'auroit été peut-être les décourager trop complétement, S'ils ont eu cependant la patience de me suivre , i'ose les féliciter d'avoir traversé ce terrain fangeux. C'étoit un chemin nécessaire qu'il falloit faire : c'étoit le passage inévitable des sociétés antiques aux sociétés modernes, de l'héroïsme des Romains et des Grecs à la chevalerie des croisés. On ne sauroit comprendre ni nos pères ni nous-mêmes, si l'on retranche toute cette période de l'histoire qu'on étudie. Héritiers d'une civilisation autre que la nôtre, héritiers d'élémens sociaux et de souvenirs onposés, nous ne pouvons nous dispenser de remonter à l'origine des choses, et de regarder d'où nous sommes yenus pour nous connoftre nous-mêmes.

Ce plan d'un récit si compliqué et si peu attravant que je n'osai point tracer d'avance, je pourrai, avec moins d'inconvénient, le rappeler brièvement après l'avoir terminé. La décadence de Rome, après la perte de sa liberté, a été la première soumise à nos regards. Nous avons vu quel avoit été l'effet d'un despotisme de trois siècles sur la population, sur la richesse, sur l'esprit public, sur les mœurs, et sur la force réelle de l'empire : par quelles convulsions il avoit passé avant d'être réduit si bas, et quels étoient les ennemis qui menacoient de toutes parts ce colosse si effravant encore et cependant si foible. Nous l'avons montré recevant, au commencement du 1ve siècle, une organisation nouvelle, avant de s'engager dans une nouvelle lutte : et bientôt en effet les Goths envahissent l'Orient , les peuples germaniques envahissent l'Occident, les Tartares, conduits par Attila, achèvent de briser les forces de l'Europe, et après des convulsions douloureuses, l'empire de Rome succombe en 476, tandis qu'une Rome nouvelle sur le Bosphore conserve languissamment, près de mille ans encore, le nom romain pour des peuples étrangers à Rome, de langage, de mœurs et de sentimens,

Après la clute de l'empire d'Occident, nous n'avons point entièrement abandonné celui de Byzance, mais notre attention sur ses révolutions a été en décroissant avec leur importance. Nous avons cherché à bien comprendre la seule époque brillante de Constantionple, celle de la législation et des conquêtes de Justinien, mais ses successeurs immédiats, non plus que les trois dynasties d'Héraclius, de Léon l'Isaurien, et de Basile le Macédonien, ne nous ont point paru mériter autant d'études; à mesure qu'ils s'avançoient dans la nuit du moyen âge, ils devenoient aussi plus étrangers pour nous.

Les États qui s'élevoient sur les débris de l'empire d'Occident nous ont au contraire semblé acquérir d'autant plus d'importance, qu'ils se rapprochoient davantage de nous. Les Goths et les Francs parurent d'abord se balancer en puissance : nous avons suivi plus de deux siècles le déclin des premiers , la grandeur croissante des seconds : cette grandeur souillée par tant de crimes sembloit pencher vers une prochaine destruction, justement au moment où l'on vit sortir des sables de l'Arabie un peuple nouveau qui menaca le monde chrétien d'une conquête universelle. Nous avons cherché à faire connoître ce peuple, à expliquer le ressort si puissant qui pendant un siècle lui donna l'avantage sur tous les autres, et à montrer aussi comment ce ressort se détendit, et comment le musulman cessa si vite d'être redoutable. La lutte des Arabes avec les Européens nous a-ramené vers les Francs. Nous avons vu leur monarchie recevoir une vigueur nouvelle par la victoire des Austrasiens et l'accession des Carlovingiens au trône. Nous avons vu Charlemagne soumettre et commencer à civiliser l'Europe septentrionale, mais bientôt aussi nous avons vu une langueur mortelle succéder à ces brillans efforts, et nous avons cherché à expliquer pourquoi le nouvel empire d'Occident étoit tombé plus vite encore et plus honteusement que celui de Rome. C'est au milieu de ces deux siècles de décadence que nous avons tâché de faire remarquer comment la dissolution du lien social avoit préparé la naissance d'États nouveaux, comment l'obligation imposée à chaque individu de se défendre avoit remis en honneur d'abord le courage, puis d'autres vertus qui lui sont alliées, comment enfin du sein du désordre et de la dégradation on voyoit surgir les principes d'un patriotisme nouveau et d'une nouvelle noblesse de caractère. Après l'an 1000 la table est rase; elle n'attend plus qu'un nouvel édifice, mais c'est avant qu'on en pose les fondemens que nous avons résolu de nous arrêter. Il y a sans doute toujours quelque chose d'arbitraire dans ces points d'arrêt fixés au milieu de la longue chaîne des temps : ces points destinés à

séparer, et qui souvent licnt au contraire des époques dissemblables. Plus le plan général qu'on avoit suivi est vaste, plus les intérêts qu'on se proposoit de faire connoître sont compliqués, et plus il est impossible qu'une même catastrophe soit commune à tous, qu'une même colture tranche tous les fils à la fois. Il existe cependant une cause qui force à s'arrêter à la fin du x' siècle, même celui qui voudroit poursuivre au delà son récit; c'est l'attente presque universelle de la fin du monde à cetté époque, car elle a contribué à faire poser la plume à la plupart des écrivains contemporains; le monde se tut pour un temps; les historiens jugeoient inutile de s'adresser à une postérité qui ne devoit jamais exister.

Les chrétiens, en cherchant à comprendre l'Apocalypse, et à fixer l'époque où devoient s'accomplir ses prophéties, avoient surtout été frappés du chapitre xx, où il est annoncé qu'après mille ans Satan seroit délié pour séduire les nations de la terre, mais qu'un peu plus tard Dieu feroit descendre du ciel un feu qui les dévoreroit. L'accomplissement de toutes les redoutables prophéties contenues dans ce livre paroissoit donc ajourné à cette époque, et la fin du monde sembloit indiquée par ce feu dévorant et par la première résurrection des morts. Plus la millième année depuis la naissance de Jésus-Christ approchoit, et plus l'effroi se répandoit dans tous les esprits. On trouve dans toutes les archives un grand nombre de chartes du x° siècle qui commencent par ces mots : Appropinquante fine mundi (comme la tin du monde s'approche), et cette croyance presque universelle redoubla la ferveur de la religion, ouvrit les mains les moins libérales, et suggéra des actes variés de charité; les plus nombreux de beaucoup furent des donations faites au clergé de biens que le testateur ôtoit sans regret à une famille qui désormais n'en pourroit plus faire usage : d'autres cependant furent d'une nature plus méritoire ; plusieurs ennemis se réconcilièrent, plusieurs hommes puissans accordèrent une grace plénière aux malheureux qui les avoient offensés; plusieurs même rendirent la liberté à leurs esclaves, ou améliorèrent la condition des pauvres et des petits qui dépendoient d'eux.

On se sent effrayé de l'état de désorganisation où la croyance de l'approche imminente de la fin du monde dut jeter la société. Tous les motifs ordinaires d'action étoient suspendus ou remplacés par des motifs contraires, toutes les passions se taisoient, et le présent dis-

paroissoit devant l'avenir. La masse entière des nations chrétiennes se trouvoit dans la situation d'âme d'un condamné qui a déjà recu sa sentence, et qui compte désormais les heures qui le séparent de l'éternité. Tout travail ou du corps ou de l'esprit devenoit sans but. sauf le travail du fidèle pour faire son salut : toute provision pour un avenir terrestre auroit paru absurde : tout monument pour un âge qui ne devoit iamais arriver auroit été contradictoire : toute histoire écrite pour une génération qui ne devoit jamais naître auroit montré un manque de foi. On est presque étonné qu'une crovance aussi générale qu'elle paroît l'avoir été alors, n'ait pas produit l'événement qu'elle faisoit craindre : qu'elle n'ait pas transformé l'Occident en un vaste couvent, et qu'en faisant abandonner tout travail, elle n'ait pas livré le genre humain à une effrovable famine. Mais sans doute la puissance de l'habitude l'emportoit encore chez plusieurs, sur la maladie de l'imagination. D'ailleurs, quelque incertitude sur la chronologie avoit laissé hésiter entre deux ou trois époques rapprochées, et quoique plusieurs chartes attestent, les signes certains et évidens qui ne laissoient plus de doutes sur la rapide approche de la fin du monde, l'ordre constant des saisons, la régularité des lois de la nature, la bienfaisance de la Providence qui continuoit à couvrir la terre de ses fruits, entretenoient encore des doutes, même dans les esprits les plus soumis. Enfin, le dernier terme fixé par les prophéties fut franchi, la fin du monde n'étoit point arrivée, la terreur se dissipa, et il fut universellement convenu qu'on avoit sous ce rapport mal interprété le langage des écritures.

C'est aussi sur ce seuil si longtemps redouté de la millième année que nous nous placerons, pour prendre un dernier congé des dix premiers siècles du christianisme, et pour juger l'esprit général des nations qui, à la chute de l'ancien monde, alloient commencer un monde nouveau. Dans les huit siècles que nous avons surtout étudiés, nous avons pu être frappés de la monotonie du crime, de l'égoisme et de la bassesse; mais les nations dont nous alloins prendre congé étoient devenues désormais plus dissemblables dans leur caractère, elles étoient marquées tout au moins de trois empreintes différentes : l'esprit d'érudition des Grecs, l'esprit de liberté des Italiens, l'esprit de chevalerie des Francs. Nous essayerons de donner une lègère idée de ce qu'on devoit en attendre, et nous terminerons par quelques mots sur la morailit étas siècles que nous a ons parcourus.

Les Grees, au x' siècle, étoient seuls en possession de tout l'héritage du asvoir accumilé des siècles passés. Quelques-uns de leurs ouvrages, à cette époque même, annoncent l'étendue de leur érudition. Celui du patriarche Photius, qui paroît avoir été composé à Bagdad, ioin de sa bibliothèque et par un prodigieux effort de mémoire, contient l'analyse et la critique de deux cent quatre-vingts ouvrages; ceux de Léon le Philosophe et des on fils Constantin Porphyrogénète, passent en revue presque toutes les sciences humaines, depuis l'administration de l'empire, la tactique, l'art nautique et les cérémonies du palais, formant ensemble la science des rois, jusqu'aux professions les plus humbles dans les arts et l'agriculture. Peu de livres semblent faits pour mettre mieux en évidence la vanité de l'érudition, pour faire mieux contraster la vaste étendue du savoir avec l'incapacité d'en tier aucun parti.

Ce n'est pas une des moins tristes expériences qui aient été faites ur l'espèce humaine que cette constante dégénération des Grecs, que cet anéantissement du génie et de toutes les facultés les plus nobles de l'esprit, tandis qu'ils demeuroient en possession de tout l'héritage des lumières du monde. Nous croyons souvent, nous nous plaisons du moins à redire, que la civilisation ne peut rétrograder, que les progrès faits par l'esprit ne peuvent se perdre, et que les conquêtes de l'intelligence sont désormais dérobées au pouvoir du temps par l'invention de l'imprimerie. Mais ce ne sont pas les livres qui ont manqué aux hommes quand l'espèce lumaine a rétrogradé; quelquefois c'est la volonté de lire, et les livres seuls ne la donnent pas ; quelquefois c'est la faculté de penser, quelquefois l'énergie de faire usage de la pensée.

De nos jours même nous avons vu des pays où le pouvoir fait un tel abus de la presse que tout lecteur se détourne avec dégoût d'une nourriture qu'il doit croire empoisonnée; nous en avons vu d'autres où un faux système religieux inspire une telle défiance de tout exercice de la raison humaine, que le fidèle, entouré des écrits qui pourroient exciter ses doutes, tremble devant son confesseur au milieu de de ces fruits défendus; il s'abstient d'y toucher comme d'un péché honteux et d'un péché vers lequel peu de séductions l'attirent. En vain l'imprimerie a multiplié les livres qui dévoilent les horreurs de l'inquisition ou l'absurde cruauté de la torture; nous pourrions signaler de grands peuples, nous pourrions en signaler de grands peuples, nous pourrions en signaler de grands peuples, nous pourriors en signaler de petifs, qui

sont ou qui ont été entourés de ces livres, sans s'être pendant longtemps aperçus de leur eristence. Les livres des ancieuss, demeurés en annuscrit, échappoient bien mieux que les nôtres à la main du pouvoir ; excitant moins de déflance, ils n'avoient point été l'objet d'une censure toujours vigilante; le talent de l'écrivain n'avoit point non plus été mis à profit par le gouvernement comme une arme qu'il pouvoit retourner contre la société. Le clergé n'avoit encore prohibé aucune lecture; ces livres n'en demeurèrent pas moins sans effet sur les mœurs et les actions des hommes.

La plus riche abondance de livres existoit à Constantinople, et elle étoit accessible à tous, dans de nombreuses bibliothèques et publiques et privées. L'art du copiste est, il est vrai, Infiniment plus lent que celui de l'imprimeur ; mais l'art du copiste avoit été exercé sans interruption, par une classe d'hommes très-nombreuse, sur des matériaux plus durables que les nôtres, depuis les temps brillans de la littérature grecque, c'est-à-dire en l'an 1000, depuis environ quatorze siècles. Constantinople n'avoit jamais été prise; en sorte que tous les dépôts de l'antiquité s'y étoient conservés, que la ville s'étoit enrichie encore de tous ceux que d'opulens propriétaires, que les directeurs des couvens, des cathédrales, des écoles, avoient rapportés des provinces envahies par les ennemis, et le prix supérieur des livres avoit fait veiller plus solgneusement à leur conservation. D'ailleurs la science étoit toujours honorée, et cette science étoit toute d'érudition. Les commentateurs, les scoliastes, continuaient à fleurir dans une succession régulière ; leurs écrits nous font voir l'étendue prodigieuse de leurs lectures. Tout ce que la philosophie avoit suggéré de plus sublime, tout ce que la liberté avolt inspiré de plus noble aux fondateurs de la gloire de la Grèce, toutes les leçons de l'histoire d'Athènes et de Rome étoient à leur portée. Les bourgeois de Constantinople pouvolent lire dans leur propre langue l'effusion des sentimens républicains telle qu'elle avoit été dictée par la jouissance de tous les droits d'une patrie libre. Leurs propres mœurs, leurs propres habitudes, leurs souvenirs nationaux, leur servoient encore à expliquer ce qui quelquefois demeure obscur pour nous; mais le cœur leur manquoit pour entendre. Les érudits exposoient avec une minutieuse exactitude tous les détails de mythologie, de géographie, de mœurs, d'habitudes des anciens; ils connoissoient à fond, avec leur langage, toutes les figures de leur rhétorique, tout le mécanisme

de leurs vers, tous les ornemens de leur poésie : l'Ame seule leur échappoit, et elle leur échappoit toujours. Ils savoient combien de milliers de citovens avoient vécu heureux et glorieux dans chaque canton de cette Grèce où ils ne voyoient plus que quelques centaines d'esclaves. Ils savoient et ils pouvoient montrer au doigt le lieu où les braves de Miltiade et de Thémistocle avoient arrêté les armées innombrables du grand roi; ils connoissoient chacune des lois sur lesquelles se fondoit la balance des pouvoirs, ou par lesquelles se maintenoit la dignité de l'homme dans ces admirables constitutions de l'antiquité; et ni la misère de leur pays, ni les désolantes invasions de leurs voisins, ni l'infâme gouvernement des eunuques du palais. ne leur avoient fait songer à chercher quelque leçon dans cette antiquité qu'ils savoient par cœur. L'étude n'avoit jamais pour cux d'autre but que d'enrichir la mémoire : la pensée dormoit, ou si quelquefois elle étoit éveillée, c'étoit pour se plonger dans les interminables disputes de la théologie : l'utilité leur sembloit presque une profanation de la science. Mémorable exemple, et qui n'a point été unique au monde, de l'inutilité de l'héritage intellectuel des siècles passés, si la génération présente manque de vigueur pour en faire usage. Cc ne sont pas les livres qu'il s'agit de conserver, c'est l'âme des hommes : ce n'est pas le dépôt des pensées, c'est la faculté de penser. S'il falloit choisir entre toute l'expérience qui a été acquise depuis le commencement des âges, entre ce précieux dépôt de la sagesse humaine et la seule activité de l'esprit . n'hésitons pas à préférer cette dernière, n'hésitons pas à la soigner dans l'homme, à la développer, à la préserver de toute atteinte. Elle seule, si elle demeure entière, réparera toutes nos pertes : la richesse littéraire seule, au contraire, ne sauvera pas une faculté ou pas une vertu.

Les Grees de Byzance possédoient des modèles dans tous les genres: durant plus de dix siècles, ils ne leur fournirent aucune idéc originale; ils ne firent pas même naître une copie digne d'être placée derrièreces chefs-d'œuvre. Trente millions au moins de Grees demeurés dépositaires de tout le savoir des siècles passés ne firent, pendant douze siècles, pas faire un seul pas à une seule des sciences sociales. Il n'y avoit pas dans Athènes libre un seul citoyen qui n'en sât plus sur la politique que le premier des savans byzantins: leur morale resta au-dessous de celle de Socrate; leur philosophie au dessous de celles de Platon et d'Aristote, qu'ils commencionet sans cesse. Ils ne firent pas une découverte dans une seule des sciences naturelles, si l'on en excepte l'heureux hasard qui l'eur présenta le feu grégeois. Ils chargèrent les anciens poütes du scolles; mais ils furent incapables de marcher sur leurs traces. Pas une comédie ou une tragédie ne fut écrite au pied des ruines des théâtres de la Grèce, pas un poëme épique ne fut produit par les adorateurs d'Homère, ou une ode par ceux de Pindare. Leurs plus nobles travail littéraires ne dépassent pas quelques épigrammer recueillies dans l'anthologie grecque, et quelques romans. Tel est l'indigne usage que les dépositaires de tous les trésors de l'esprit humaiu firent de leurs richesesse pendant plus de mille ans de transmission non interrompue.

Les Italiens auroient pu avoir, comme les Grecs, un trésor de richesses littéraires, recu en héritage de leurs ancêtres : mais ils l'avoient négligé, et n'en connoissoient plus la valeur. En revanche ils avoient en partage toute cette vie, toute cette activité qui manquoient à leurs voisins. Au milieu du chaos du moven âge, leurs âmes s'échauffèrent : c'est la juste devise incaluere animi, du savant Muratori, qui lui-même a tant contribué par ses travaux à débrouiller ce chaos. En effet, une fermentation puissante et universelle entratnoit vers une nouvelle existence une matière morte et inerte. Les expéditions des trois Othon en Italie ne sont que de courts épisodes dans l'histoire de cette contrée. Ils y séjournèrent peu de temps ; ils y parurent en étrangers et en conquérans : les plus grandes vues, les plus hautes vertus. ne suffisent point pour empêcher que l'étranger, par sa domination, ne dégrade et n'abrutisse. Mais, en dépit de leurs armées allemandes. presque sous le fer de leurs soldats, l'esprit républicain paissoit de toutes parts. Les Italiens, convaincus qu'ils n'avoient rien à espérer de l'empire, cherchoient leur appui en eux-mêmes ; ils s'associoient, ils se promettoient une aide mutuelle, et ils ne s'étoient pas plutôt réunis pour leur défense, ils ne s'étoient pas plus tôt engagés dans cette noble ligue qu'ils apprenoient à connaître le dévouement, le patriotisme, l'amour de la liberté, et qu'avec ces généreux sentimens ils recevoient les germes de toutes les vertus.

Venise, qui peut-être alors s'étoit trop rapprochée du gouvernement monarchique, en accordant à son doge des prérogatives que, pendant les siécles suivans, elle ne cessa de limiter, conservoit toutelois les germes d'un pouvoir démocratique dans la fière indépendance de ses marins; et en ellet ce furent eux qui sonmirent, en 997, la mer Adriatique à sa domination, en engageant toutes les villes de l'Istrie et de la Dalmatie à reconnaître sa souveraineté. Dans le même temps, Naples, Gaëte et Amalfi, repoussant les attaques des princes lombards et des Sarrasins, comme bientôt après elles repoussèrent celles des Normands, affermissoient leur autorité souveraine, couvroient la mer de leurs vaisseaux, rassembloient dans leur étroit territoire une population immense et des richesses auxquelles le reste de l'Europe portoit envie, enseignoient enfin à l'Occident quelle est la vraie dignité du commerce, quelle est, dans une ville bien réglée, la sage alliance de l'ordre avec la liberté. Plus au nord, deux autres républiques maritimes. Pise et Gênes, qui avoient probablement du aussi aux Grecs leurs institutions municipales, leur protection contreles barbares, et leurs premières richesses, se montroient animées de ce même esprit d'entreprise, de cette même hardiesse, sans laquelle : le commerce ne pouvoit être exercé avec succès dans un siècle de . désordres et de violences. Les marchands, armés sur leurs vaisseaux. savoient défendre valeureusement les richesses qu'ils transportoient. d'un rivage à l'autre : leur association faisoit leur force : le sentiment de la patrie les suivoit jusque dans leurs plus lontains voyages. Ils s'accoutumoient à faire respecter, par les princes et les nobles, le nom de bourgeois, objet du mépris des cours; ils comprenoient, et ils annonçoient au monde une grandeur nouvelle, différente de celle qui insqu'alors avoit seule obtenu de la considération. Ils se préparoient aux conquêtes sur les Sarrasins, qu'ils effectuèrent peu d'années après dans la Sardaigne et les fles Baléares, ou aux puissans secours qu'en moins d'un siècle ils donnèrent aux croisés de la terre sainte. Au moment en effet de la première croisade, ces deux villes seules firent plus pour ce qu'on regardoit comme la cause de la chrétienté. que les puissans empires qui ensevelirent une moitié de leur population dans les sables de la Syrie et de l'Égypte.

Les villes mêmes de l'intérieur des terres, dans la Lombardie et la. Toscane n'étoient point étrangères à cet esprit de vie. Elles aussi à l'occasion des ravages des llongrois, avoient relevé leurs murailles; elles avoient armé leurs milices, et déjà elles commandoient le respect de ces mêmes voisins qui s'étoient dits leurs maîtres. Milan, Pavie, Florence, Lucques, Bologne, font remonter à cette époque, l'origine de leur indépendance et la mémoire de leurs premières guerres; plusieurs de leurs antiques édifices y attestent aussi que les arts s'y renouvélèrent presque en même temps que la liberté. A

peine leurs bourgeois eurent-ils fait un premier essai de leurs armes qu'ils s'efforcèrent de reprodaire dans leurs murs une image de cotte république romaine dont le souvenir était toujours cher et glorieux pour les Italiens. Des consuls annuels nommés par le peuple, l'urent chargés du commandement de l'armée et de l'administration de la justice; les citoyens se partagèrent entre das tribus qui, les plus souvent, recevoient leur nom des différentes portes de chaque ville, soit pour domner, soit pour donner leur suffrage; le peuple entier fut assemblé sur la place publique, pour être consulté dans toutes les occasions importantes; mais un sénat, un conseil de crudenza, dut veiller constamment, par sa prudence, au salut des citoyens.

Les heureux résultats de cette nouvelle liberté italique furent longtemps contrariés, longtemps retardés par les guerres acharnées du sacerdoce et de l'empire, et par les croisades. Cependant le principe de vie qu'elle rendoit à l'espèce humaine étoit si puissante que chacune des nouvelles républiques développe dès lors plus de grands et illustres citoyens, plus de caractères vertueux, plus de patriotisme et de talent qu'on n'en peut réunir dans les longues et monotones annales des grands empires. Un siècle et demi après l'époque où porte nous arrêtons, la ligue lombarde osa poser des limites au ponvoir arbitraire, élever les lois au-dessus des armes, et opposer de simples bourgeois aux chevaliers de l'Allemagne, conduits par le valeureux Frédéric Barberousse. Dans le même temps, ces républiques confirmoient l'alliance éternelle de la beauté du caractère avec la beauté du génie; une langue nouvelle commencoit à se former, et avant même qu'elle suffit à exprimer les nobles sentimens qui fermentoient dans l'âme, la sculpture et l'architecture qui sont aussi des langages. manifestoient aux veux étonnés du sepectateur barbare les hautes conceptions que recéloit une âme italienne. Trois siècles s'étoient écoulés depuis l'an 1000 : mais à peine l'un de ces trois avoit été pour Florence un siècle de liberté, lorsque le Dante parut, et fit briller le génie dans les lettres, comme il brilloit dans les arts, dans les armes et dans les conseils des républiques.

A la réserve de quelques cités du midi de la Gaule et de l'Espagne, il ne faut point chercher en l'an 1000, dans le reste de l'Occident, ce noble esprit de liberté qui annonçoit de si beaux jours à l'Italie. Mais un autre principe, un autre sentiment qui n'étoit pas sans grandeur, donne dans tous les pays qui avoient appartenu à l'empire d'Occident une physionomie nouvelle aux siècles qui s'avançent : c'est l'esprit de chevalerie des Francs, non celui des romans, mais celui de l'histoire, c'est l'exaltation du sentiment de la force et de l'indépendance individuelle.

L'esprit de chevalerie appartient à la seule noblesse; ce ne fut que pour elle que, vers l'au 1000, le sentiment de la dignité humaine commença à rensître parani les Occidentaux. On connoîtroit mai cependant cet âge barbare si l'on attachoit au mot de noblesse les idées de pureté de race-se de longue généalogie qui adveloppées la vanité à l'aide des pregrès de la civilisation. Il était peu question de senéalogie quanda les noms de famille n'existoient pas, d'exploits de ses aiœux dont on pât se giorifier, quand il n'y avoit point d'histoire, de preuves de noblesse quand tous les écrits, tous les parchemins, excitoient la défance des chevaliers, qui ne avoite point d'histoire, de preuves de noblesse quand tous les écrits, tous les parchemins, excitoient la défance des chevaliers, qui ne avoite point d'histoire, de preuves de la richesse territoriale, et à la richesse étoit toujours un le pouvoir. Lorsque l'usurpation ou la bàtardise s'étoient emparées de l'an ou de l'autre, l'asurpateur ou le bàtard étoient admis dans les ranzs de la noblesse.

Sous les premiers Carlovingiens, cette noblesse avoit été profondément avilie lorsqu'elle avoit abandonné les armes, et que, renoncant au soin de défendre le royaume, elle s'étoit bientôt trouvée bors d'état de se défendre elle-même. Au moment cependant où le gouvernement cessa d'accorder aucune protection à aucun des ordres de la société, elle retrouva dans sa richesse un moyen de garanție qui n'étoit à la portée d'aucune autre classe de citoyens. C'est un fait assez remarquable que la proportion entre les moyens d'attaque et ceux de défense change toujours en raison inverse des progrès de la civilisation. Plus les temps sont barbares, et plus l'art réussit à mettre l'homme à l'abri des coups de son semblable; plus la société fait au contraire de progrès, et plus les moyens de détruire l'emportent sur ceux de conserver. La richesse qui appartenoit au noble, et qui lui donnoit la disposition de toute l'industrie de ses vassaux, lui permit d'abord de mettre sa demeure à l'abri de toute attaque. Mais il ne se contenta par de se faire une retraite inacessible de son château fort, bientôt il entoura son corps de fortifications mouvantes, et, enfermé dans sa cuirasse, il acquit une immense supériorité de forces physiques sur tous les hommes plus pauvres que lui, et il put brayer le ressentiment de ceux qui avoient cessé d'être ses égaux lors même qu'il demenroit au milieu d'eux.

A peine restoit-il une chance entre mille pour que le chevalier couvert d'une cotte de mailles, d'une cuirasse qui s'embottoit de manière à suivre tous les mouvemens de son corps, d'un bouclier qu'il présentoit aux coups, d'un casque qui, avec la visière abaissée, enfermoit toute la tête, pût être atteint par le fer d'un vilain. Dans les combats avec des hommes d'un ordre inférieur, le chevalier donnoit la mort sans courir de chances de la recevoir, et cette disproportion même établissoit le prix respectif de la vie du noble et de celle du roturier : un seul chevalier valoit plus que des centaines de plébéiens , qui ne pouvoient lui offrir aucune résistance. Mais pour jouir pleinement de cet avantage, de même qu'il lui falloit une dépense prodigieuse. une dépense égale à celle de l'armement de quatre ou cinq cents paysans, il lui falloit aussi un exercice constant de sa force et de sa dextérité : il falloit que ses membres s'accoutumassent au poids et à la gêne de cette armure, qu'il ne devoit presque pas quitter. Le noble dut renoncer à tout exercice de l'esprit, à toute culture de son intelligence, pour vivre à cheval, sous le harnais, et uniquement occupé d'exercices militaires : mais en même temps le noble , devenu un soldat agile, vigoureux, invulnérable, l'emporta en force corporelle, en force physique, sur les centaines de vilains dont il étoit entouré. Il put même leur accorder des armes, les faire combattre sous ses ordres, et rester leur maître, parce qu'il étoit plus fort qu'eux tous.

L'avantage immense que les châteaux forts et l'armure chevalementale de déruisant tout sentiment de fraternité et d'égalité entre
les hommes : mais la fierté que cette même armure inspira au chevalier vis-à-vis des ses égaux, le sentiment d'indépendance qu'elle contribua à nourrir, la conflance dont il se pénétra dans sa propre importance et dans ses propres droits, ennoblirent le caractère national, at rendirent aux Francs ce qui leur avoit manqué dans le siècle précédent, la conscience de la dignité humaine. Des droits égaux, indépendans, conservés dans leur plénitude, font bientôt rechercher des
lois qui les garantissent, un ordre social qui les protége; et cet ordre
nouveau, qui assuroit en effet, et la liberté des nobles, et leur subordination, et la agrantie récirorouve entre le seigneur et le vassal.

s'organisa, vers la fin du x° siècle, sous le nom de système féodal. Cet ordre se maintint trois siècles environ, ou jusqu'à la fin du x111°: et tant qu'il dura, il exerca sur ceux qui faisoient partie de la société. sur les gentilshommes, plusieurs des effets qu'on croiroit ne devoir attendre que d'une organisation républicaine. Il remit en honneur des vertus absolument exilées de la terre pendant les siècles précédens: le respect pour la vérité surtout, et la loyauté dans l'observation de tous les engagemens. Il réforma les mœurs, il confia à l'honneur du sexe le plus fort la protection et la défense du sexe le plus foible : il ennoblit enfin l'obéissance, en la faisant reposer sur la seule base honorable qu'elle puisse avouer, la liberté et l'intérêt de tous. De grandes choses furent accomplies et de nobles caractères furent développés par cette république des gentilshommes qu'avoit constituée la féodalité. Mais c'est l'imagination seule des romanciers qui peut faire chercher l'amabilité et l'élégance sociales sous ces formes rudes et austères : l'orgueil du chevalier l'attachoit à la vie solitaire : hors de son donion, partout où il cessoit d'être le premier, où il recevoit la loi, au lieu de la donner, sa fierté étoit en souffrance. La vie chevaleresque étoit une vie de repoussement réciproque, et sauf les occasions rares où le chevalier étoit appelé aux cours de justice, aux armées de son seigneur pendant quarante jours, ou aux tournois, les égaux s'évitoient : l'amitié ni la sociabilité n'étoient pas faites pour ces temps-là.

Ainsi la période nouvelle de l'histoire qui s'ouvre après l'an 1000 promet une récolte plus abondante et de vertuset de grandes actions; elle fait attendre de plus nobles caractères, et parmi les républicains d'Italie, et parmi les chevaliers francs, et parmi les croisés. Sans doute on demandera d'où vient que cet avantage est presque absolument refusé aux huit siècles que nous avons parcourus; d'où vient qu'entre tant de nations si différentes de mœurs, d'opinions et de condition sociale, si fréquenment bouleversées par des révolutions, les caractères élevés sont si rares, les vertus si clair-semées, les crimes si révolutions. On demandera ce qu'il y avoit donc de commun entre les empereurs paiens, chrétiens et musulmans, des Grecs, des Latins, des Arabes, des Francs; pour quoi la perfidie étoit également fréquente chez les chefs des démocraties armées qui conquirent les Gaules, ou chez les lieutenans du prophète d'Arabie, que chez les monarques absolus.

Nous répondrons qu'une grande différence, qu'une différence fordamentale sépare les gouvernemens qui ont pour mobile la vertu de ceux qui ont pour mobile l'égoisme. Les premiers, qui élèvent l'homme, qui se proposent pour but son édocation morale autant que ses succès, sont des exceptions rares dans la suite des siècles; les seconds, qui le dégradent, forment de beaucoup le plus grand nombre, et, parmi eux, on peut ranger tous ceux de la première motité du moven âce, maleré leur varieté presque infinie.

Dans les républiques de l'antiquité, dans toutes les constitutions dignes de notre respect, les législateurs ont cherché, avant tout, à développer les sentimens nobles dans l'âme des citoyens, à relever leur dignité morale, à leur assurer les rertu, qui dépend des institutions civiles, pultôt que le lonbeur, qui demeure toujours sommis au hasard. Pour atteindre ce but, ils out offert à chaque individu une grande peasée, un objet de son dévouement plus dieré que le citoyen lui-même, asques ils lui ont enseigné à se sacrifier. Cet objet du culte des anciens étoit la patrie, l'association de tous les citoyens, chacun apprenont combien cet intérêt de tous étoit plus grand que son intérêt propre, chacun sentoit qu'il se devoit tout entier à ce corps dont il avoit l'inoneur de faire partie; et le seuf sacrifice de soi à ce qu'i sutt mieux que soi est le principe de toute venture.

Dans tous les gouvernemens, au contraire, dont la lutte nous a occupés pendant le cours des siècles que nous venons de parcourir. aucun principe, aucun sentiment politique n'étoit élevé au-dessus de l'intérêt personnel : ceux qui exercoient le pouvoir n'avoient pour but que leur propre avantage; ceux qui avoient donné à la société ses institutions n'avoient eu pour mobile que l'égoisme. On a répété le mot d'un despote moderne : L'État. c'est moi : mais Louis XIV ne faisoit qu'exprimer ainsi le principe de tous les gonvernemens dont le mobile est l'égoïsme. Malheur cependant aux peuples et aux princes lorsque le despote, à Rome ou à Constantinople, dit : L'Etat, c'est moi : lorsque la démocratie armée des Francs, au viº siècle, dit : l'État. c'est nous ; lorsque les prélats , au IXe siècle , dirent : L'État , c'est nous : lorsque les comtes et les seigneurs de châteaux , au x° siècle. dirent : L'État, c'est nous ! honneur, au contraire, aux dépositaires du pouvoir, qu'ils soient rois constitutionnels, sénateurs, ou citovens votans sur la place publique, lorsqu'ils disent : Nous sommes à l'État. et qu'ils se conduisent en conséquence.

Si nous cherchons de l'héroïsme dans les huit siècles dont nous avons parcouru l'histoire, nous en trouverons peut-être dans les martyrs des diverses sectes persécutées, qui se sacrificient pour ce qu'ils crovoient la vérité; nous en trouverons dans Bélisaire, qui, longtemps après que Rome avoit été asservie, crovoit encore à la vertu romaine, et sentoit encore qu'il se devoit tout entier à la patrie : nous en trouverons dans les premiers sectateurs de Mahomet, qui bravoient tous les dangers pour répandre le dogme de l'unité de Dieu. Mais tout le reste des capitaines et des soldats, et vainqueurs et vaincus, ne combattirent que pour eux-mêmes, pour leur profit, pour leur avancement. Ils pouvoient être braves, ils pouvoient être habiles, mais ils ne devoient élever aucune prétention à l'héroïsme. De même les rois, les ministres, les législateurs, ceux qui fondoient des empires et ceux qui les renversoient, pouvoient développer des vues vastes, une politique profonde, une grande connoissance des hommes ou des temps; ils pouvoient même faire occasionnellement du bien, et montrer, en le faisant, ou leur génie ou leur modération ; mais ils ne montroient point encore de la vertu, car le mot de vertu implique dévoyement ou sacrifice; et ils ne voyoient qu'eux, ils ne cherchoient que leur propre gloire, leur propre grandeur, leur propre durée, la satisfaction de leurs propres passions. S'ils faisoient jamais des sacrifices, c'étojent les autres qu'ils sacrificient à eux-mêmes; c'étoient l'humanité, la loyauté, toutes les vertus, toutes les affections pobles, qu'ils estimoient avoir moins de poids que leur propre avantage.

Cette opposition fondamentale entre la vertu et l'égoisme, opposition qui seule suffit à classer les gouvernemens divers, comme elle classe les actions des hommes, ne détruit point l'application philosophique du principe de l'utilité. Comme il est vrai que la morale elle le principe de toute sagesse, il est nécessairement vrai que le plus grand bien de tous est le but vers lequel tendent également et les vertus de tous, et les calculs égoistes de tous; que lorsqu'un fait abstraction de tous les intrêts individuels, de toutes les aberrations des passions, de toute l'influence des circonstances, les deux voies que suivent la vertu et l'égoismes es réunissent au même point. C'est ainsi que la vertu elle-même peut, en quelque sorte, être jugée par des calculs personnels; c'est ainsi que l'on peut, que l'on doit démontrer que les secrifices qu'elle commande sont d'accord aves l'infrét général. Une vertu qui se dévoue à ce qui causera le mal, et non le bien de l'humanité, est une vertu qui s'égare ; un héroïsme qui se sacrifie pour un but qu'on doit éviter, est un héroïsme dangereux. Le philosophe moraliste pourra s'élever assez haut pour apprécier et cette vertu et cet héroïsme, d'après le principe de l'utilité, pour rectifier leur direction d'après le plus grand bien des hommes. Mais ce prin--cipe, qui, pris d'une manière abstraite, détermine ce qui est bien en soi, n'est pas propre à devenir le mobile immédiat de nos actions. de crainte que l'utilité de tous ne cédât bientôt le pas à l'utilité -privée. Les gouvernemens qui ont donné une forte éducation morale à l'espèce humaine ont commencé par montrer comment le bien de -tous étoit leur but, comment il étoit le devoir de tous les associés ; et en les remplissant de cette grande idée, ils ont appelé le bien de tous patrie, et ils ont appris aux citoyens à se dévouer pour elle. Les gouvernemens, tels que ceux que nous avons vu agir, qui n'ont voulu que se maintenir pour leur propre avantage, qui ont cherché la puissance, la richesse, les plaisirs, pour les partager, n'avoient point un but qu'ils pussent proposer aux hommes ; ils ne reconnoissoient point d'utilité générale qui servit de base à la vertu. Ils n'ont pu alors parler de devoirs à leurs sujets, mais seulement d'avantages personnels, de punitions ou de récompenses; et si quelquefois ils ont emprunté ces mots de patrie, d'honneur, de vertu, qui n'avoient point de sens chez eux, mais qu'ils voyoient chez leurs voisins opérer de si grandes choses, ces mots, en perdant leur signification, n'ont pu produire chez leurs sujets qu'une illusion fugitive.

Nous avons terminé la revue de ces longues et terribles convulsions, de cette révolution désolante; nous avons vu descendre le genre humain de la période la plus brillante de gloire à celle du plus profond abaissement, de celle qui a produit la législation modèle de toutes les autres à l'absence complète de lois, du rêgne de la justice à celui de la force brutale. Tout ce qui fait l'ornement et le bonheur des sociétés civiles, la poésie, la philosophie, les études marales, les études religieuses des pères de l'Église, les beaux-arts, lorarles domestiques, après avoir brillé du plus vií éclat, avoit tout été détruit. L'homme, par ses efforts combinés, ne savoit plus rien produire, ne savoit plus rien conserver. C'est à ce point de dissolution complète que d'autres histoires doivent reprendre la société hamaine, pour montrer les hommes se groupant autour de nouvelles patries, et se donnant en entier à leurs concitoyens, pour gagner, par ce sacrifice même, de nouvelles vertus. La connaissance de ce qui avoit été détruit avant eux aidera peut-être à comprendre le chemin qu'ils dûrent faire. Mais il est difficile que le spectacle d'une si grande ruine ne nous fasse pas faire aussi un retour sur nousmèmes. Tout ce que nous possédons aujourd'hui fut possédé aussi par em mode romain que nous avons vu tomber en poussière: tout peut être détruit encore; car nous venons de voir comment tout l'a été. La violence n'étoit qu'une cause secondaire de tant de ruines; les vices de la prospérité en furent la cause première: ces vices miuèrent les digues du torrent, que rien ne put ensuite arrêter. Quand le moment fut venu où la patrie ne fut plus préférée au moi, où la vertu, l'honneur et la liberté, furent des prérogatives rares, sans lesquelles on apprit à vivre, un monde aussi beau que le nôtre dut crouler; un autre monde pourroit tomber de même.

FIN DU SECOND ET DERNIER VOLUME.

# TABLE ANALYTIQUE

### DU TOME SECOND.

### CHAPITRE XIII.

Makamat

569-632.

| Étendue et constitution physique de l'Arabic; manque d'eau presque uni-          |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| versel                                                                           |
| Onsis; Yemen; cités libres de la mer Rouge; caractère particulier de             |
| l'Arabe                                                                          |
| La pauvreté même de l'Arabe a garanti sa liberté; elle est complète              |
| L'Arabe ne recommatt pas la propriété territoriale; il est en guerre avec tout   |
| étrenger                                                                         |
| (rénéalogie ; vengances héréditaires ; poésie et éloquence                       |
| Pouvoir de la religion chez les Arabes; tolérance de toutes les seetes; culte de |
| la Caaba                                                                         |
| 369-609. — Naissance de Mahomet ; son mariage avec Cadijah ; ses études          |
| religienses                                                                      |
| Mahomet a prêché learai Dieu à des infidèles ; doit-on l'appeler limposteur.     |
| Respect de Mahomet pour l'écriture ; publication et beauté du Coran              |
| Lois de charité, de prière, de propreté                                          |
| Sebriété; jeunes; indulgence plus grande pour l'amour                            |
| Enfer d'une durée limitée; paradis; fatalisme quant à l'heure de la mort.        |
| 609 Prédication de Mahomet; ses premiers disciples; les habitans de              |
| la Mecque s'irritent                                                             |
| 622 Fuite de Mahomet de la Mccque à Médine, où il commence à régner.             |
| 622-632 Esprit militaire de Mahomet; su fragalité; ses premiere com-             |
| bats.                                                                            |
| 629. — Conquête de la Mecque; conquête du reste de l'Arabie                      |
| Déclaration de guerre aux Romains ; déclin de la santé de Mahomet                |
| Dernières parales de Mahomet; sa mort                                            |
|                                                                                  |

### CHAPITRE XIV.

Conquêtes des Sarrasins sons les premiers califes

#### 632-689

| La révolution | de | ri | sla | mis | me | pe | orté | e a | u d | leb | ors | de | ľA | rai | ble | ap | rės | la: | me | ort. | de |    |
|---------------|----|----|-----|-----|----|----|------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|------|----|----|
| Mahomet.      | ٠  | ٠  | •   | •   | ٠  | •  | ٠    | ٠   | •   |     | ٠   | ٠  | •  | •   | •   | •  | •   | . • |    |      | •  | 24 |

| Les Arabes, jusqu'alors si peu craints, n'adoptent pas d'armes nouvelles;     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| leur âme seule est changée                                                    | 24   |
| Enthousiasme et désintéressement de tous; Abubeker premier calife, ou         |      |
| lieutenant du prophète                                                        | 25   |
| 634 Omar le rempiace; son abstinence; conquêtes de ses lieutenans,            |      |
| Calcd, Amrou et Ahu Obeidah                                                   | 26   |
| Instructions données à ses lieutenans; état de la Syrie sprès les guerres de  |      |
| Chosroès                                                                      | 27   |
| Le calife déclare en même temps la guerre aux Romains et aux Persans ;        |      |
| triple choix qui leur est offert.                                             | 29   |
| Soumission de Borsa, de Damas, d'Émèse, de Baaibeck ; conversions à l'isla-   |      |
| misme.                                                                        | 30   |
| 637. — Omar vient en personne prendre possession de Jérusalem ; sa modé-      |      |
| ration                                                                        | 31   |
| 638. — Les Arabes appelés en Égypte par les Cophtes; Amrou arrive devant      | 32   |
| Memphis                                                                       | 33   |
| Soumission de Memphis; ellisnee avec les Cophtes; aiége d'Aiexandrie.         | 33   |
| 640 23 décembre. Conquête d'Alexandrie ; fable de l'incendie de la bi-        | 33   |
| bliothèque                                                                    | 3%   |
| Changemens dans les mœurs de l'armée, qui ne sont plus en rapport avec        | .,,, |
| les califea                                                                   | 36   |
| 644-551 Othman, successeur d'Omar; ses conquêtea; plaintes de l'ar-           | -    |
| mée; il est assassiné                                                         | 37   |
| 656-664 Ali, quatrième calife; troubles excités par Ayesha, veuve de          |      |
| Mahomet; hataille du Chameau                                                  | 37   |
| Révolte de Moaviah à Damas ; guerre civile ; Ali assassiné                    | 39   |
| Schisme des shiites et des sonnites ; conquêtes de Moaviah en Asie et en      |      |
| Afrique                                                                       | 40   |
| 680. → More d'Hocein , fiis d'Ali , petit-fiis du prophète ; les Fatimites en |      |
| Arabie . :                                                                    | 41   |
| •                                                                             |      |
| CHAPITRE XV.                                                                  |      |
|                                                                               |      |
| Les Ommiades et la chrétienté.                                                |      |
|                                                                               |      |
| 661-750.                                                                      |      |
| • • •                                                                         |      |
| 661 -750 Outtorze celifes ommiades se succèdent à Damas: ils se               |      |
| plongent dans les voluptés                                                    | 43   |
| Leurs sujets, les Asiatiques, auparavent si laches, conservent leur enthou-   |      |
| siasme et leur hardiesse                                                      | 44   |
| Le plaisir du développement de l'esprit et de l'énergie; leur mobile et leur  |      |
| récompense                                                                    | 45   |
| Mahomet appela les hommes à penser et à prêcher ; sea derniers successeurs    |      |
| interdirent la pensée                                                         | 435  |
| Progrès de la littérature; Mahomet n'avait point attaqué la liherté           | 47   |
|                                                                               |      |

| Attaque des Arabes sur la chrétienté, en Grèce et en Espagne; famille d'Héraelius (641-711) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 668-675 Constantin Pogonat defend Constantinople contre Moaviah;                            |
| feu grégeois.                                                                               |
| 685-711. — Règne et férocité du Justinien 11; son exil de dix ans et son retour.            |
| Des guerres eiviles dans l'empire des califea sauvent de nouveau les Grees.                 |
| 715 Moslemah' vient attaquer Constantinople 717-741. Règne de                               |
| Léon l'Isaurien; ieonoelastes                                                               |
| 665-689. — Conquête de l'Afrique par Akbah. — 692-698. Conquête et destruction de Carthage. |
| Conquête de la Mauritanie; les Arabes appelés en Espagne par quelques                       |
| chefs visigoths                                                                             |
| 354-711. — Vingt rois visigoths à Tolède; leur décadence, leur luxe et leur mollesse        |
| mollesse                                                                                    |
| à Xérès                                                                                     |
| 711-713 L'Espagne entière conquise par les musulmans ; État des Francs                      |
| à la mort de Pépin d'Héristal                                                               |
| sions jusqu'à Autun                                                                         |
| 732 Charles-Martel défait les Sarrasins auprès de Poitiers, et sauve                        |
| l'Europe de leurs ineursions 6                                                              |
|                                                                                             |

| CHAPITRE                                                                              | XVI.                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Les Carlovingiens Commenc                                                             | temens de Charlemagne.          |
| 714-800                                                                               | ).                              |
| 714-741. — Obscurité profonde au VIII° siè<br>Martel                                  | 6                               |
| le luxe                                                                               |                                 |
| Les romanciers ont confondu Charles-Mart<br>741-747. — Haine de l'Église pour Charles | s-Martel ; sa damnation ; fana- |
| tisme de Carloman son fils                                                            |                                 |
| accorde aux évêques dans les diètes 752-768 Pépin couronné par le pape;               |                                 |
| renouvellement de l'influence germanique                                              |                                 |
| Les dues allemands soumis de nouveau à Pe                                             |                                 |
| Gaule                                                                                 |                                 |
| pape recourt à Pépin                                                                  | 7                               |
| 768. — Mort de Pépin; un grand homme,<br>eiviliser l'Europe                           |                                 |
| Torts et erimes de sa jeunesse, avant que so                                          |                                 |

| 246                        | TABLE                                                                                                     |     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Éducation de Charlema      | gne; quelles connaissances il amit acquises                                                               | 72  |
| Races diversas d'homme     | es qui habitaiant la Gaule et la Germanie                                                                 | 74  |
|                            | ; il fait avec succès la guerre à tous tour à teur                                                        | 75  |
|                            | u royaume de Lombardie sur Didier                                                                         | 76  |
|                            | s; danger dont ils monaçaient l'Europe à la géné-                                                         | 77  |
| Obstination de la lutte :  | résistance de Wittikind, un des rois de Westphalie.                                                       | 79  |
|                            | massacre des Sexons à Verden, en 782                                                                      | 80  |
|                            | s contre les Saxons; la civilisation portée chez eux                                                      | av  |
|                            |                                                                                                           | 80  |
| f commonwell               | CHAPITRE XVIL                                                                                             | -   |
|                            | Charlemagna empereur.                                                                                     |     |
|                            | 800-814.                                                                                                  |     |
|                            |                                                                                                           |     |
|                            | Charlemagne, sollicitées par les dénonciations mu-                                                        |     |
|                            |                                                                                                           | 83  |
| 800. — 23 décembre. Co     | c les deux papes Adrien et Léon III                                                                       | 84  |
|                            |                                                                                                           | 85  |
|                            | la civilisation ; réforme des écoles et de la musique.                                                    | 85  |
| Architecture, arts utiles, | agriculture et villes royales                                                                             | 87  |
|                            |                                                                                                           | 88  |
|                            | s; propriétaires par le service militaire                                                                 | 88  |
| L'empire affoibli par sa   | prospérité même ; ses relations avec l'empire grec                                                        | 90  |
|                            |                                                                                                           | 91  |
| 780. — Irène rétablit le   | eux des trois empereurs Isauriens, ou iconoclastes.<br>culte des images; l'Orient adore les images; l'Oc- | 92  |
| cident les reliques        |                                                                                                           | 93  |
|                            | ussé par le concile de Francfort; dextérité du pape                                                       |     |
|                            | ite.                                                                                                      | 94  |
|                            | on fils Constantin V, et règne seule                                                                      | 94  |
|                            |                                                                                                           |     |
| 780 Les Abbassides         | succèdent aux Ommindes en Orient; califat de                                                              | 94  |
|                            |                                                                                                           | 96  |
| Amour des Abbsesides n     | our les lettres ; ambassades d'Haroun-al-Raschid à                                                        | 200 |
|                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                     | 98  |
| Charles yout diviser l'em  | pire entre sea fils ; beauté de ses filles et leurs foi-                                                  | 902 |
|                            |                                                                                                           | 99  |
| Mort des fils alnés de Ch  | arles ; Louis nommé empereur ; mort de Charles                                                            |     |
|                            |                                                                                                           | 100 |
|                            | CHAPITRE XVIII.                                                                                           |     |
|                            | Louis le Débonnaire.                                                                                      |     |
|                            | 814-840.                                                                                                  |     |

Louis le Débonnaire ou le Pieux ; sa dévotion exagérée et sa foiblesse.

### ANALYTIQUE.

| Souffrances et oppressions dont Louis soulage les peuples ; désordres du                            |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| paleis d'Aix-la-Chapelle                                                                            | 101 |
| Tous les voisins des Francs leur font encore la cour ; irrésolution de Louis.                       | 105 |
| 817. — Révolte de Bernsrd, roi d'Italie; son supplice. — 819. Judith, seconde femme de Louis.       | 106 |
| 822 Pénitence publique de Louis ; mépris qu'elle excite ; soupçons contre                           |     |
| Judith.  Mécontentement universel; désordres; traite d'enfans francs pour vendre                    |     |
| aux musulmens                                                                                       | 109 |
| des Bretons et Gascons                                                                              | 110 |
| Alphonse le Chaste, Bernard de Carpio et Abdérame; succession rapide                                |     |
| des papes                                                                                           | 110 |
| Puissance des dues de Bénévent ; république de Venise ; les peuples slaves                          |     |
| en guerre avec l'empire                                                                             | 111 |
| musulmans                                                                                           | 112 |
| Succession en Grèce des empereurs iconoclastes. — 820. Michel le Bègue                              |     |
| porté de la prison sur le trône.                                                                    | 113 |
| 842. — Théophilus, à son lit de mort, se fait apporter la tête de son beau-<br>frère et son ami.    | 114 |
| 830. — Louis forcé par ses fils de renoncer au pouvoir et d'enfermer sa                             | 114 |
| femme Judith                                                                                        | 116 |
| Le jalousie se manifeste entre les Germains et les Gaulois, qui prennent le<br>nom de Français.     | 117 |
| 833. — Louis, rappelé au pouvoir par les Germains, excite de nouveau un                             |     |
| mécontentement universel                                                                            | 117 |
| 803. — 24 juin. Louis abandonné par tous les siens au champ du Men-<br>songe; sa pénitence publique | 118 |
| 834. — Lothaire abandonné à son tour pour Louis; bonteuses guerres                                  | 210 |
| civiles.                                                                                            | 119 |
| 838 Mort de Pépin ; neuveau partage de la monarchie ; insultes des                                  |     |
| peuples voisins.                                                                                    | 120 |
| 840 20 juin. Mort de Louis le Débonnaire.                                                           | 121 |
| CHAPITRE XIX.                                                                                       |     |
| Les fils de Louis le Débonnaire. — 840-869.                                                         |     |
|                                                                                                     |     |
| Epoque du partage de l'Europe en un grand nombre de monarchies                                      | 123 |
| Dissolution de l'empire, causée en partie par l'incapacité de ses chefs                             | 124 |
| Louis le Débonnaire avoit partage l'empire entre ses quatre fils, mais il                           | 400 |
| avoit ébranlé leurs droits                                                                          | 125 |
|                                                                                                     | 125 |
| joug des Germains                                                                                   | 120 |
|                                                                                                     |     |

des morts.

43. — Août. Partage de l'empire; indépendance de l'Italie, de la France et de la Germanie.

| Ravages des Normands, qui pénètrent dans l'intérieur par toutes les ri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| vières                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 129                                           |
| Chauve défende sa capitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 130                                           |
| menacent Rome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 131                                           |
| mis de la foi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 131                                           |
| universelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 132                                           |
| Cette làcheté des nohles au milieu d'un peuple esclave avonée par tous les contemporains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 132                                           |
| Accroissement des richesses du clergé ; extinction des familles nobles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 135                                           |
| Amhition des prêtres; ils achèvent de détruire le conrage de leurs vassaux.<br>Nouvelles guerres oiviles; chacun des fils do. Louis partage son royaume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 136                                           |
| entre ses enfans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 137                                           |
| Juridiction que les prêtres s'attribuent sur les rois à l'occasion de leurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
| mariages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 138                                           |
| 869. — Lothaire II périt avec son armée par le jugement de Dieu, après                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100                                           |
| avoir communié des mains du pape.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111                                           |
| CHAPITRE XX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| Dissolution de l'empire d'Occident Fin du 1xe siècle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
| Agouie de la race carlovingienne dans les dernières années du 1x° siècie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |
| Règne honteux de Charles le Chauve, qui ne fait la guerre qu'à ses proches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 143                                           |
| Partage des États de Lothaire et de Louis le Germanique; les fils de<br>Charles le Chauve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 144                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| 875 Charles le Chauve, empereur; les Sarrasins menacent Rome : les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 115                                           |
| 875. — Charles le Chauve, empereur; les Sarrasins menacent Rome; les Normands maîtres de la France. 890. — Charles le Chauve s'enfuit devant Carloman et meurt sur le mont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 146                                           |
| 875. — Charles le Chauve, empereur; les Sarrasins menacent Rome; les<br>Normands malitres de la France.<br>890. — Charles le Chauve s'enfuit devant Carloman et meurt sur le mont<br>Cénis.<br>Charles le Gros réunit l'Italie à l'Allemagne et à la Lorraine; Louis le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| 873. — Charles le Chauve, empereur; les Sarrasins menacent Rome; les Normands milterés de la France.  880. — Charles le Chauve s'enfuit devant Carloman et meurt sur le mont Cénis.  Charles le Gros réunit l'Italie à l'Allemagne et à la Lorraine; Louis le Bêgue en France.  877. — Les comiès rendus héréditaires ; Louis le Bêgue soumis à l'aristo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 146                                           |
| 873. — Charles le Chauve, empereur; les Sarrasins menacent Rome; les Normands maltres de la France. 880. — Charles le Chauve s'enfuit devant Carloman et meurt sur le mont Cénis. Charles le Gros réunit l'Italie à l'Allemagne et à la Lorraine; Louis le Bèque en France. 877. — Les comtés rendus héréditaires; Louis le Bèque es prance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 146<br>147                                    |
| 873. — Charles le Chauve, empereur; les Sarrasins menacent Rome; les Normands mitteres de la France. 880. — Charles le Chauve éculuit devant Carloman et meurt sur le mont Cétils. 680. — Charles le Chauve éculuit devant Carloman et meurt sur le mont Cétils. 680. — Charles le Charles éculuit L'Initie à l'Allemagne et à la Lorrasine; Louis le Bèque en France. 877. — Les contés rendus héréditaires; Louis le Bèque soumis à l'aristocratit. 879. — Les fils de Louis le Bèque couronnés à Ferrières; Boon nommé roi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 146<br>147<br>118<br>149                      |
| 873. — Charles le Chauve, empereur; les Sarrasins menacent Rome; les Normands mitters de la France. 880. — Charles le Chauve s'enfuit devant Carloman et meurt sur le mont Cénits. Charles le Gros réunit l'Italie à l'Allemagne et à la Lorraine; Louis le Charles le Gros réunit l'Italie à l'Allemagne et à la Lorraine; Louis le Regue soumis à l'aristacrasite. 877. — Les Gibl de Louis la Bègue couronnés à l'errières; Boson nommé roi à Manaille. 882-881. — Mort de Louis III et de Carloman, fils de Louis le Bèyne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 146<br>147<br>118                             |
| 573. — Charles le Chauve, empereur; les Sarrasins menacent Rome; les Normands maltres de la France.  880. — Charles le Chauve s'enfuit devant Carloman et meurt sur le mont Cénis.  Charles le Gros réunit l'Italie à l'Allemagne et à la Lorraine; Louis le Bèque en France.  877. — Les comiés rendus héréditaires ; Louis le Bèque coumis à l'aristo-cratie.  879. — Les fils de Louis le Bèque couronnés à Ferrières; Boson nommé roi à Mantaille.  882-881. — Mort de Louis III et de Carloman, fils de Louis le Bèque.  Louis la Gros, seul survirunt, rémuit tout l'empire; il laisse assiéger Paris.                                                                                                                                                                                                                                           | 146<br>147<br>118<br>140                      |
| 573. — Charles le Chauve, empereur; les Sarrasins menacent Rome; les Normands maltres de la France.  880. — Charles le Chauve s'enfuit devant Carloman et meurt sur le mont Cénis.  Charles le Gros réunit l'Italie à l'Allemagne et à la Lorraine; Louis le Bèque en France.  877. — Les comiés rendus héréditaires ; Louis le Bèque coumis à l'aristocratie.  879. — Les fils de Louis le Bèque couronnés à Ferrières; Boson nommé roi à Mantaille.  882-884. — Mort de Louis III et de Carloman, fils de Lonis le Bèque. Couls le Gros; seul survinant, franti tout l'empire; il hisse assiéger Paris aux Normands.                                                                                                                                                                                                                                 | 146<br>147<br>118<br>140                      |
| 873. — Charles le Chauve, empereur; les Sarrasins menacent Rome; les Normands maitres de la France.  880. — Charles le Chauve s'enfuit devant Carloman et meurt sur le mont Cénis  Charles le Gros réunit l'Italie à l'Allemagne et à la Lorraine; Louis le Bèque en France.  1777. — Les comiés rendus héréditaires; Louis le Bèque soumis à l'aristo- 1778. — Les comiés rendus héréditaires; Louis le Bèque soumis à l'aristo- 1789. — Les life Louis la Bèque couronnés à Ferrières; Boson nommé roi  1892-881. — Mont de Louis la Bèque couronnés à Ferrières; Boson nommé roi  1892-881. — Mont de Louis III et de Carloman, fils de Louis le Bèque.  Louis la Gros, seul surrivant, réunit tout l'empère; il histe essiéger Paris  una Vormande  1882-881. — Déposition de Louis le Gros; sept ou huit rois nommés par des diétes provinciales. | 146<br>147<br>148<br>149<br>151<br>152        |
| 573. — Charles le Chauve, empereur; les Sarrasins menacent Rome; les Normands maltres de la France.  880. — Charles le Chauve s'enfuit devant Carloman et meurt sur le mont Cénis.  Charles le Gros réunit l'Italie à l'Allemagne et à la Lorraine; Louis le Bèque en France.  877. — Les comiés rendus héréditaires ; Louis le Bèque coumis à l'aristocratie.  879. — Les fils de Louis le Bèque couronnés à Ferrières; Boson nommé roi à Mantaille.  882-884. — Mort de Louis III et de Carloman, fils de Lonis le Bèque. Couls le Gros; seul survinant, franti tout l'empire; il hisse assiéger Paris aux Normands.                                                                                                                                                                                                                                 | 146<br>147<br>118<br>149<br>151<br>152<br>182 |

| ANALYTIQUE.                                                                 | 249  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| L'abus de la propriété des maltres aur lea esclaves avoit détruit la popu-  |      |
| lation                                                                      | 157  |
| Accroissement des villes; il ne reste en France que des couvens et des      |      |
| forêts                                                                      | 158  |
| La petitesse dea États force les souverains à user de plus de prudence      | 159  |
| Les nouveaux seigneurs ont besoin de soldats, et favorisent la population-  |      |
| Accroissement rapide de la population pendant le xe et le xre siècle        | 161  |
|                                                                             |      |
| CHAPITRE XXI.                                                               |      |
|                                                                             |      |
| L'Angleterre jusqu'à la fin du règne d'Alfred le Grand 449-900.             |      |
| Depuis la retraite des légions la Bretagne séparée du monde en est oubliée. | 163  |
| Ses États, petits et harhares en même temps, ne peuvent exciter un vif      |      |
| intérêl.                                                                    | 165  |
| Lutte entre les anciens habitans bretons et lea Écossais et Pictes          | 163  |
| 449 Le hreton Vortigern introduit les pirates saxons ; leur guerre avec     | LUIZ |
| les Bretons                                                                 | 166  |
| 600 Après cent cinquante ans de guerre, l'île partagée entre trois races,   | AUU  |
| l'heptarchie saxonne, lea Cimri et les Gaëls                                | 167  |
| Les Cimri, au pays de Galles, demeurent chrétlens; ils colonisent l'Ir-     | -    |
| lande ; conversion des Gaëls d'Écosse                                       | 168  |
| Marché d'esclayes en Angleterre; Grégoire le Grand convertit les Saxons     |      |
| au vie siècle.                                                              | 169  |
| Dana l'heptarchie, quatre royaumes saxons et trois angles 827. Puis-        | _    |
| sance d'Eghert                                                              | 169  |
| 833 Invasions des Normands et Danois, plus redoutables depuis que l'île     |      |
| est réunie.                                                                 | 171  |
| 838-857 Éthelwolff, semblable à Louis le Déhonnaire; malheurs de            |      |

Les Danois ravagent la France mais veulent conquérir l'Angleterre ; les 872. - Lea Danois occupent tout ce qui eat au nord de la Tamise ; com-877. - Lea Danois maltres du Wessex; Alfred forcé de se cacher à Beauté du caractère d'Alfred; il attend que ses peuples soient las du joug Alfred surprend le camp du danois Guthrum; il lui assigne pour retraite 880. - Les Danois abandonnent l'Angleterre pour attaquer la France; 

#### ~. ...

## CHAPITRE XXII.

| L'Europe et l'Asie | pendant les règnes de | Charles le Simple, de | Bérenger et de |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|                    | Henri l'Oiseleur.     | <b>— 900-936.</b>     |                |

| Dissolution complète du lien social, en Orient comme en Oocident                                                                                  |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Les califes de Bagdad perdent chaque année des provinces. — 936. L'émir ol-Omara.                                                                 |    |
| 867-959. — La dynastie macédonienne à Constantinople ; talens de Basile.                                                                          |    |
| Ses lois; les hasiliques; savoir de son fils Léon et de son petit-fils Con-<br>stantin.                                                           |    |
| 888-915 Indépendance des ducs italiens; nombreux candidats à l'em-                                                                                | -  |
| pire                                                                                                                                              | 1  |
| 918-923 Règne et talens de Bérenger Ier; ses successeurs sur le trône                                                                             |    |
| d'Italie                                                                                                                                          |    |
| 898-929 Charles le Simple en France; son incapacité; les ducs cessent                                                                             |    |
| de lui obéir                                                                                                                                      |    |
| Sa retraite à Laon; sa déposition; puissance de Rohert duc de France<br>Établissement des Normands dans la Neustrie; aventures et grandeur de     |    |
| Rollon                                                                                                                                            |    |
| 911. — Les Normands se convertissent et acceptent en fief la Normandie.<br>912. — Baptême de Rollon ; établissement régulier du système féodal en | 13 |
| Normandie                                                                                                                                         |    |
| invasions                                                                                                                                         | 11 |
| Les Normands adoptent le Trançais roman et le perfectionnent                                                                                      | 11 |
| Causes qui forcent les Normands à renoncer au brigandage; elles agissent<br>aussi sur lea Sarrasins et les Hongrois                               | #  |
| Lea Sarrasins à Frassineto et à Saint-Maurice. — 894. Arrivée des Hongrois<br>en Europe.                                                          | 44 |
| Ravage de l'Allemagne par les Hongrois, pendant le règne de Louis'IV                                                                              |    |
| 918-936 L'Allemagne gouvernée par un grand prince ; Henri l'Oiséleur.                                                                             |    |
| Les Hongrols partont défaits, en Italie, en France et en Allemagne                                                                                |    |
|                                                                                                                                                   |    |

# CHAPITRE XXIII.

| Fin du x° siècle.                                                                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| La défaite des Hongrois ; dernier événement qui réjouit à la fois tonte l'Europe.                                                               | 203 |
| 936-973. — Règne du grand Othon ; il ne s'élève pas immédiatement à la<br>vertu.                                                                |     |
| Othon Ier reconstitue l'empire en développant partout l'autorité provinciale.                                                                   | 200 |
| Influence d'Othon sur les derniers Carlovingiens en France; Louis IV et                                                                         |     |
| Lothaire                                                                                                                                        |     |
| Othon réunit sans combats, sans victoires, l'Italie à l'Allemagne Othon, protecteur des opprimés en Italie, recoit d'eux la couronne impériale. |     |

| ANALYTIQUE.                                                                                                                                            |     |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|
| Anéantissement du pouvoir royal en France et en Bourgogne transjurane.<br>Les rois ne protegent ni la noblesse, ni le clergé, ni le peuple; ils vivent | 209 |  |  |  |  |
| dans les couvens                                                                                                                                       | 210 |  |  |  |  |
| La législation suspendue ; les bénéfices du clergé usurpes par des séculiers,                                                                          | 210 |  |  |  |  |
| Buine des villes partout, excepté en Italie : le commerce pe se fait plus que                                                                          | 040 |  |  |  |  |

| Les rois ne protegent ni la noblesse, ni le clergé, ni le peuple; ils vivent dans les couvens.   |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| La législation suspendue ; les bénéfices du clergé usurpes par des séculiers,                    | 210 |
| La registation suspendue; les beneuces du cierge usurpes par des seculiers.                      | 210 |
| Ruine des villes partout, excepté en Italie ; le commerce ne se fait plus que par des voyageurs. | 212 |
| Les professions mécaniques toutes exercées par des serfs; origine des                            |     |
| petites villes.                                                                                  | 243 |
| Aucune ville du Nord ne réclamoit plus aucune liberté ; silence de l'bis-                        |     |
|                                                                                                  | 215 |
| 954-986 Rivalité de Lothaire, en France, avec son cousin le comte de                             |     |
| Paris                                                                                            | 215 |
| Lothaire et son fils Louis V, objet du mépris de tous ; leur mort                                | 216 |
| 987 3 juillet. Usurpation de Hugues Capet, comte de Paris, qui ne                                |     |
| s'étoit signalé d'aucune manière                                                                 | 217 |
| 973-983 Othon II en Allemagne et en Italie; sa guerre avec les Grecs,                            | 218 |
| 980 Fait prisonnier, il s'échappe à la nage d'nne galère grecque                                 | 219 |
| 983-1002 Règne d'Othon III ; sa lutte avec Crescentius ; fin de la maison                        |     |
| de Saxe                                                                                          | 220 |
| Dissolution de toutes les anciennes monarchies; l'œuvre de destruction est                       |     |
|                                                                                                  |     |

| de Sase.  Dissolution de toutes les anciennes monarchies; l'œuvre de destruction est                                                                            |     |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|
|                                                                                                                                                                 |     |  |  |  |
| CHAPITRE XXIV.                                                                                                                                                  |     |  |  |  |
| L'an 1000.                                                                                                                                                      |     |  |  |  |
| Besoin d'unité pour comprendre, et manque d'unité réelle dans toute bis-<br>toire.                                                                              | 223 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                 | 224 |  |  |  |
| Récapitulation des révolutions qui amenèrent ce résultat ; chute de l'em-                                                                                       |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                 | 225 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                 | 226 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                 | 227 |  |  |  |
| Les historiens se taisent, parce qu'ils n'attendoient plus d'avenir après eux.<br>En l'an mille, l'érudition reste aux Grecs, l'esprit de liberté aux Italiens, | 228 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                 | 229 |  |  |  |
| Les Grecs, conservant un immense dépôt de savoir, perdent toute faculté                                                                                         | 220 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                 | 229 |  |  |  |
| L'existence des livres ne suffit point pour assurer l'exercice de l'esprit                                                                                      | 229 |  |  |  |
| Les Grecs, connoissant bien leurs propres antiquités, n'en tirèrent aucun                                                                                       |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                 | 231 |  |  |  |
| Les Italiens avoient ouhlié leur propre littérature, mais ils avoient de l'âme                                                                                  | 232 |  |  |  |
| pour en créer une nonvelle                                                                                                                                      | 232 |  |  |  |
| progrès                                                                                                                                                         | 232 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                 | 234 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                 | 235 |  |  |  |
| La noblesse, forte de ses châteaux et de son armure, sent son indépendance.                                                                                     | 236 |  |  |  |

| 2 | 202                                                  | TABLE       | ANALYTIQUE        | ь.             |            |     |
|---|------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|------------|-----|
|   | Système féodal ; ses ver                             |             |                   |                |            |     |
| C | Opposition entre les go                              | uvernemens  | qui ont pour      | mobile ou l    | a vertu ou |     |
|   | l'égoïsme                                            |             |                   |                |            | 23  |
|   | Le principe d'utilité peu<br>servir de mobile à la s |             |                   |                |            |     |
| 1 | Le bien de tous a été no                             | mmé patrie. | et alors il a exe | cité le dévoue | ement      | 239 |
|   | Bur les ruines de l'anci                             |             |                   |                |            |     |
|   | nouvelles vertus                                     |             |                   |                |            |     |

FIN DE LA TABLE.







